









20951/A/2

26621 16086110.









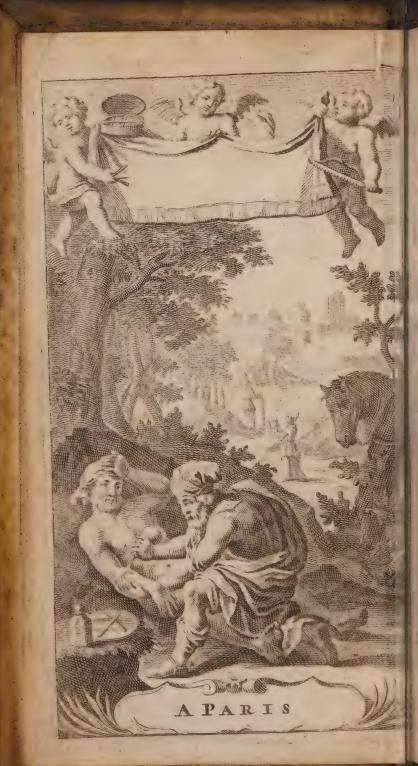

The course of the course

DI

part a perion

Aeróe, co Traires Quin

Par. traffil for

Ter it is

1,00

m1 [ [

# MEDECIN CHIRURGIEN

DES PAUVRES.

de guerir les Maladies par des remedes faciles à trouver dans le Pais, & preparer à peu de frais par toutes sortes de personnes.

Par M. Dube', Docteur en Medecine.

MUITIE'ME EDITION.

Revue, corrigée, & augmentée de quelques Traitez, & particulierement du Quin-QUINA.



A PARIS,

Chez EDME Couterot, rues. Jacques.

M. DC. XCIII. AVEC PRIVILEGE DU ROY.

leurs infirmitez, & leur rendre dans les maladies vos visites & vos

, 19 7 P

1. 1. A.

1001

01111

0 : 04

63 W A

\* . . . . .

6:10

报急说:

1 1994 /

" . My

William,

9: 11 19

47.....

soigneuses assistances.

Mais d'autre part si je vous considere comme Medecins Chrêtiens, s'est à dire remplis de l'onction de la Medecine Chrêtienne, & fideles aux riches effusions que la grace de la nouvelle loi fait sur les sciences: qu'elle consacre, aprés avoir été profanées par le peché, je puisme: promettre que vous prêterez vos soins, vôtre esprit, & vôire main charitable à ce Livre, dont les remedes ne servient pas seulement sans effet, mais même ne pourroient êire donnez sans danger, si vous n'enprescriviez l'ordre, le temps, & l'æconomie.

Il est vrai que je conçois bien que la science de la Medecine semble vous solliciter de faire dans le corps civil par vôtre ministere, ce que les parties du corps humain qu'elle vous fait connoître, se rendent l'une à l'autre.

1 100

1.17

mach

face:

Ciences

ou ell

this We

tio W!

18116

inini.

MONENT

is volts

(MI)

en able

19175

W 55

当婚

177 3

l'autre par tant de liaisons & de sympathies, où celle qui a beaucoup, remplit le vuide de l'autre par son abondance; ce qui semble vous dire tacitement ce que vous devez par justice aux Pauvres, qui tous vils & abjets qu'ils sont, vous ont ouvert le chemin aux grands emplois, lors qu'ils ont publié vôtre suffisance, aprés avoir essué les premiers nos foiblesses aux commencemens dans leurs maladies.

Mais ces motifs vous paroîtront impuissans, si vous les comparez avec ceux que la Religion Chrêtienne vous inspire, qui vous feraregarder les Pauvres ou comme les
Martyrs de la paix de l'Eglise, à Pax Ecq qui vous devez rendre les assistantes fuos haves qui vous devez rendre les assistantes rentyres.

Ces que les premiers Chrêtiens rentyres.

doient à ceux qui souffroient le martyre; ou comme substituez en la place d'un Dieu qui tient fait à sa personne tout ce que vous faites à celles des Pauvres; ou comme ses

de pour être les fideles depositaires de tous les fruits de vôtre misericorde.

Si done, MESSIEURS, Dieu demande ce service de nous, & sile Pauvre l'attend avec justice, ouwrons-nous genereusement le chemin au salut & a la gloire par tant de voyes que nôtre profession nous ouvre à la charité: Procurons autant que nous pourrons les remedes & la consolation aux Pauvres malades dans un temps on tant d'autres professions leur sont inutiles: Croyons que Dieu par sa providence nous a établis dans chaque Province comme les œconomes, ou les intendans des Pauvres, qu'il a attaché nôtre salut à leurs visites, & qu'il a confié leur santé à nôtre profession, puis qu'il veut que par le secours de la science de Medecine nous conservions avec soin le corps humain, qui est notre

241

1.3/4

tre petit monde; qu'il a formé par sa sagesse, par son amour & sa

puissance.

Maire.

miler.

S. Die

2 0%

le che-

ire par

Proon-

and h

in and

-3977

100 100

1811

C'est par ce salutaire moyen que nous pouvons faire remonter nôtre science à sasource, qui étant origi-mus de naire du Ciel est rendue par ce di-creavit vin employ toute celeste; & c'est nam, & encore par ce divin moyen que nous piens pouvons porter la confusion sur lehorrefront de nos ennemis, qui nous accusent assez legerement de tout déferer à la nature, & de lui rendre lachement ce que nous ne devons qu'au Dieu de la nature.

Favoue, MESSIEURS, que nous serions inexcusables & coupables du plus grand aveuglement du monde parmi cant de lumieres qui nous conduisent a Dieu par les degrez des choses naturelles, si nous ne connoissions la dépendance de cette nature inferieure, & nous serions semblables aux enfans qui dans la tendresse de Leur

\* iiii

deur age ne font aucune difference entre leur mere & leur nourrice, mais étant plus avancez en connoissance, ils se trouvent redevables du tout à leur mere, & seulement du lait à leur nourrice, qu'elle leur a fourni par son ordre. rum in C'est pour vous dire que si nous sommes bien éclairez, & si nous simin avons la vraye science de la Medeconfer ome, nous regarderons la nature inferieure (du nom de laquelle nos écoles retentissent) comme une nourrice qui nous donne du lait; c'est à dire les alimens & les autres choses necessaires par l'ordre de la nature superieure; & comme celle qui est son aconome, la sidelle tresoriere de ses richesses, le tableau de ses grandeurs, & l'image de sa puissance.

Natura

eft vist forma-

ferio-

rium à Imperio-

care &c

\*atione

depen-

sium.

Rendons donc, MESSIEURS, rendons ce juste hommage de nos connoissances à Dieu l'Auteur de cette mature, reconnoissant que ce

aue

Page

Mint.

12/1/40

'erle

an ele

or are.

A now

f 199.48

a graye

No 170

e the

1,10

extres e de la

n celle

i M

10

que nous operons par le benefice de la Medecine est un emprunt du Ciel, & un rayon des lumieres qu'il nous donne: Rendons encore cet hommage à la Religion Chrêtienne par le service continuel qu'elle demande de nous pour les pauvres malades, en nous inspirant ces divins sentimens que l'art le plus lucratif du monde c'est la medecine faite en esprit de charité: que le moyen le plus assuré d'amasser du bien, c'est d'en faire aux Pauvres, que celui qui leur rend Fonerzo assistance donne à usure au Sei-miso qui mi-gneur, que nous devons tenir pour seretur paupeperdu tout le bien que nous retien-ris. drons à leur préjudice, & que nous c. 10. gagnerons tout ce que nous donne-v. 17. rons en leur faveur. Car si vous pratiquez ces divines maximes, les Pauvres se sentiront non seulement du gain de vos visites en imitant un de nos Confreres, quileur en donnoit toujours une partie; mais encore

cere du credit que vous avez dans la maison des riches, qui vous feront la main de leur cœur pour leur distribuer le necessaire dans leurs infirmitez, & par ce moyen chaque Ingres- visite que vous ferez sera l'assuranfus tuus fospitas ce des malades, le soutien des foifit ægrovantium, bles, la donce & certaine esperanrefectio ce de ceux qui souffrent; elle sera spescer-l'instrument de nôtre salut, une adresse pour le Ciel, & un port assuré de la felicité qui doit être l'objet & le terme de toutes les actions de nôtre vie.

debi-Bium .

ram.

Caf

fields

1817



かんがん

haste.

chagge

financi disfois

11/1/1/10

ly and

COYI Ala

of 1 offe

or sylle hip rully

#### AVIS AU LECTEUR,

Sur la nouvelle Edition du Medecin des Pauvres.

A On cher Lecteur, je ne doute, point que vous ne soyez persuadéavec moi que pour familiariser notre Medecine avec les Pauvres, qui doivent être l'objet de nos soins, nous devons bannir la pompe & le faste de la Pharmatie, que les Arabes ont introduite, & rechercher dans nos valons, nos montagnes, & au frais de nos eaux, les remedes que nous avons jusqu'ici empruntez par un luxe insupportable des Pais étrangers. Aussi faut-il avoiler Ab his avec justice que les plantes qui sont sumpcomme les étoiles de nôtre terre, & tuosis les astres qui reluisent continuelle pericument sur notre horizon, ont beaucoup bet effe plus de favorables aspects pour nôtre cura climat que celles qui n'y levent pas, & inopis que les qualitez vegetales qu'il nous tenuifournit, sont plus proportionnées à tas. nôtre nature & à nôtre temperament pour guerir nos infirmitez que les étrangers, à qui nôtre foiblesse & nôtre opinion ont jusqu'ici donné la préterence.

C'est

#### AVIS AU LECTEUR.

C'est donc avec raison, mon cher Lecteur, qu'en faveur des Pauvres j'ai nem ti-cherché avec soin les remedes dans notre Pais pour éviter la dépense des drogues sophistiquées, évantées & vermouluës, qui, à cause du long trait, sont vendues tres cherement, & par ce moyen inacceffibles aux Pauvres pour mede- n'avoir la clet d'or, qui seule ouvre la boutique de ceux qui les dispensent. ornam Et c'est par cette raison que ce Livre a commo trouvé une favorable entrée non feuledorum, ment dans les Hôpitaux, Charitez, Armées, & Communautez, mais même dans les Villes, & jusqu'aux moindres Villages; de sorte que quoi qu'il n'ait porté le nom de son Auteur dans les éditions qui ont été faites plusieurs fois à Paris, & contrefaites sur la premiere édition à Lyon & Avignon; je n'ai laissé de recevoir quelques avis de la part des plus considerables Medecins de diverses Provinces, par lesquels ils souhaitent que je donne quatre traitez pour former ce nouveau Medecin des Pauvres, comme un supplément necessaire qui facilite la guerison de leurs maladies.

Deus

homi-

ci vo-

luit bea-

tam,

appo-

Test

0m-

nium

Le premier avis qu'ils donnent est qu'il seroit necessaire d'ajoûter à la inven- pratique de ce Livre les fignes pour zio re- connoître les maladies, & les distinmodii. guer les unes des autres, afin que par

8: 18

E .. .

. . T.

Par 3

MANIE TO

· · · ·

1000

AVIS AU LECTEUR.

la lumiere de cette connoissance, qui est une voye assurée qui conduit à la guerison, on dégage de l'erreur ceux qui s'appliquent à commission.

qui s'appliquent à ce ministere.

The work

12 1

พระประวัตร

100000

C Tox

grait,

d parce respour

ouvrela

pervent,

Livrea nieule-

12. Ar.

mere

ornores.

Tis a it

lans les

pheors

1176

00.16

avisce

Medeo

Estimal?

-diffile

اللامد

- 200 P

17 16

יון פוני

Le second avis est de donner un petit Traité des remedes Chymiques les plus faciles à préparer, afin que la matiere de ces remedes que nous trouvons dans nôtre climat soit diversifiée par les formes que donne l'Art ingenieux de Chymie pour le soulagement de ceux qui les pratiquent.

Le troisséme avis est de donner un petit Traité du Rhumatisme, qu'on peut appeller le tyran des Pauvres, puisqu'il les attaque d'autant plus cruellement qu'il les trouve plus expofez que les riches à toutes les rigueurs

& toutes les injures des faisons.

Le quatrième Traité est un abregé de quelques remedes qui ont eu cours en divers lieux, dont je découvre la composition avec plusieurs autres remedes qui sont inserez dans le corps de quod ce Livre par cette nouvelle édition.

Voilà, mon cher Lecteur, ce que est, je vous offre de bon cœur, souhaitant, prastiti aprés avoir employépresque cinquan-conatus te ans a l'étude & à la pratique de la de, science de Medecine, de rendre dans even-le declin de mon âge les Pauvres partitus ex cipans du fruit de mes travaux. Si vous proviblamez mon dessein d'avoir propose cassion des remedes proportionnez à leurs sa-dor.

AVIS AU LECTEUR.

cultez, vous ferez une injustice dont les Payens n'ont pas osé charger cet illustre & ancien Medecin Galien, pour avoir composé un Livre de remedes ta injuria! faciles à préparer en leur faveur: & je displiserois obligé de vous dire avec un tréspropter pieux Personnage, qu'il m'est avantageux de vous déplaire par l'amour Chrique j'ai pour la charité, & que je dois Stum. plus craindre vôtre amour que vôtre Magis nobis haine, puisque pour vous plaire il faut timendus est déplaire à l'amour qu'on doit avoir pour les Pauvres, qui dans nôtre Chriamor stianisme doit faire nôtre intérêt, nôtre alioquibus avantage, nôtre honneur, & nôtre gloire.

man

100 K P41.61

C jird 13: 30

1 19:

... the

はり

cere

fine

tesr. Pau-

lin.

epist.

ret ,

set.

Que si Dieu veut que ce que je vous Christo place- offre vous agrée, je vous prie qu'unanimement nous lui demandions que ce Livre passe de nos yeux à nôtre cœur, & de nôtre cœur à nos mains par un ad As-amour qui soit continuel enverstous ping. les Pauvres malades sans aucun mélan-Si lage d'amour payen, qui pour être fondé bortersur l'intérêt, se rebute bien-tôt du sermerces vice des Pauvres par leur ingratitude; afin que si la peine & le travail nous étonne, nous soyons animez parla vûë S.Ber. des biens que nous esperons, à tout entreprendre, & que nous soyons tellement soûtenus par l'esprit de la charité, que nous ne manquions à aucune occasion qu'elle nous ouvrira pour le

secours des miserables.



MAE ME

15medes

Milita

nejedan mendri mendri

it aross

reChi.

Combre

s illin

11871

1,1317 1,1881

is parul

1215 (01)

7:13:370

inall.

: de,

in Mis

i' Phi

· Di

1.10

النارية إ

1. 10.15

- 19

## APOLOGIE

OU

## DEFENSE

POUR LE LIVRE du Medecin & Chirurgien des Pauvres; Qui comprend les moyens de s'en fervir utilement au soulagement des malades.

Par M. P. Dube' le jeune, Docteur en Medecine.

Qui auroit crû que dans un fiecle où la pieté & la charité regnent, on auroit besoin d'un Désenseur pour un Livre qui n'a été composé que pour fournir des remedes aux Pauvres, pour descendre à toutes leurs infirmitez, & les désendre ou guerir de leurs maladies, qui seules semblent luy avoir donné naissance? Si la Fable fai-soit autres insectes, de ce que la bassesse de leur nature les ayant mis hors de la prisse des hommes, ils ne laissoient pas de les

Apologie pour le Medecin

1-mit

A-nes .

Chique

1. 6

25 PAN

17 00

Crism

431 6 ps

13:3

7. . M

1.25 4

N. C.

1.2772

100000

1.720:

( 24 .

4 . 4 . 4 . 6 . 6 . . . .

les attaquer, & les faire les objets de leur excés & de leur gourmandise: les pauvres auroient pareille raison de se plaindre de la dureté ou de l'envie d'un Censeur, qui bien loin de compâtir au triste état où ils sont reduits, les va afsaillir dans le centre de la misere dont ils sont chargez, comme des pauvres herissons, & même insulte contre celuy qui par le moyen de ce Livre, témoigne du zele, ou pour en émousser la pointé, ou pour l'adoucir: De sorte que j'ay crû d'abord que les pauvres devoient faire cette Apologie, qu'il étoit juste qu'ils fussent les défenseurs de celuy qui essaye de les défendre des maladies; & qu'ils ne souffissent point l'injure qu'on fait à celuy qui ne veut point souffrir leurs incommoditez sans remede. Mais comme les pauvres sont ordinairement muets, & qu'ils ne parlent que par leurs larmes, ou leurs douleurs, dont souvent on n'écoute point la voix, je me suis senti pressé d'entrer dans leur parti, & leur faire justice aussi bien qu'à l'Auteur qui les défend, à qui la naissance, l'éducation & l'instruction, me rendent si redevable, que pour y satisfaire, je ne crains point de m'exposer à une nouvelle censure, pour ma jeunesse ou mon incapacité, estimant qu'il me sera toûjours glorieux de soûtenir

& Chirurgien des Pauvres.

tenir l'interêt des Pauvres, & la gloire de celui qui a sacrifié le sien pour leur procurer le soulagement dans leurs infirmitez.

127 -1.

mied'u

Aira.

icre, té

· Delora

5,207/63

Sici galli

e, valeurs

בון בייון.

of daille مالي الماله

12 Para Mills W

ment Of

1.169-

)3 :1, O.

Alla .

(alt)

- 1999

THE

111117 m a 1611°

1100

12,010 -27.5

Le Censeur ne peut former que trois plaintes sur le sujet de ce Livre, qu'il est écrit en langue vulgaire, qu'il rend la Medecine & la Chirurgie trop faciles, & qu'il peut donner lieu à quelques abus: ce qui d'abord me fortifie, puisque je puis dire avec justice, que cette plainte ne peut être qu'avantageuse à celui qui en donne le sujet en composant ce Livre, par l'ordre & l'esprit de la charité.

Quant au premier point, j'accuse avec raison le Censeur, qui reproche que ce Livre est écrit en langue vulgaire; car il fait en même temps la censure de ces deux grands Princes de la Medecine, Hypocrate & Galien, qui nous ont communiqué tous les mysteres de cette belle & agreable science, non en une langue étrangere, mais en la langue Grecque qui étoit commune au pais où ils vivoient, & ces grands Genies eussent fait un tort incroyable à leur Nation, s'ils eussent écrit d'une science si necessaire à tout le monde, en une autre langue que celle qui s'entendoit dans ce païs. En verité, mon cher Lecteur, si l'Auteura voulu remedier aux maladies qui attaquent

Apologie sur le Medecin

comme ennemis domestiques le corps humain, s'il a confacré ce Livre particulierement aux Pauvres, aux Chirurgiens de la Campagne, aux Religieuses Hospitalieres, & à tous ceux qui s'employent charitablement à les soulager dans leurs maladies; pourquoi leur cacher par la langue Latine qu'ils ne sçavent pas, ce qu'on veut qu'ils sçachent? Pourquoi leur couvrir par des termes inconnus ce que la charité leur veut reveler pour l'assistance des miserables? Puis donc que l'Auteur n'a point eu d'autre motif que la charité pour les Pauvres, il étoit juste que son Livre fût entendu des ignorans & des fçavans, des Serviteurs & des Maîtres, des Pauvres & des Riches, afin que personne ne fût exclus de ce ministere charitable, qu'il veut inspirer à tout le monde.

Si vous vous plaignez, Censeur, de ce que ce Livre ne produit que des remedes faciles à trouver & à préparer, & qu'il rend la pratique de la Medecine & de la Chirurgie moins difficile, ne craignez vous pas le reproche de la charité Chrêtienne, qui vous peut legitimement accuser de resuser à vos freres ce que les Payens ont donné avec tant de douceur & de sincerité? Seratelle obligée de vous representer que Galien, ce sage Payen, afait en leur

faveur

MEL

natta

n ni

Terr.

116 3

F . (2:

grin

front.

المان المان

& Chirurgien des Pauvres.

3, 1011

Le Lacine

TOT FEW

cean a

001.040C

re would

lavies, li

antendi.

CES DELY ..

auries is

1996 116

ble, quit

nieur, ce

1278514

ntegater o

Hodecias in e. se

and the state of t

ic 0778

and 1982

67 Sen-

3-10-926

'+ 1,1 EU.

faveur un Livre de la faculté des simples medicamens, pour en rendre l'usage plus commun & la pratique si facile, que personne ne fût éloigné de cette connoissance? Et pour dire vray, si nôtre Pharmacie ne change de face, & qu'elle ne s'accommode à l'état des Pauvres, quel soulagement en peuvent-ils esperer? Où trouveront ils ces nobles compositions, ces augustes preparations, ces remedes illustres par les fragmens precieux, les perles. le muse l'ambre gris, quine parfume point les cabanes des Pauvres, mais seulement les boutiques des Apotiquaires; & aux bonnes Villes, où fouvent les miserables n'entrent que pour demander du pain, & des remedes dans leurs infirmitez par la charite, n'ayant pas la clefid'or pour ces boëtes muiquées, qui ne s'ouvrent que pour les riches, par des dépenses extraordinaires? Il est donc necessaire, ou que vous souffriez la facilité des remedes qui leur sont proposez, ou que vôtre charité leur ouvre d'autres moyens en leur faisant un fonds pour trouver tout ce grand appareil de remedes dans les lieux deserts, qui jusques ici leur ont ete inaccessibles.

Que si vous craignez l'abus que quelques-uns pourront faire des remedes que ce Livre donne au public, plai-

Apologie sur le Medecin

Cità.

1

(C. di)

110 1

101. 2

रिन्दि!

BILL

18 atti

Jans |

ti file

1:12

Compl

Marin.

1.70

1970 C

5.10

"TAN

1 10

della

in air

c , 1

47

gnez vous plûtôt de leur ignorance que de la science de l'Auteur; plûtôt de leur foiblesse & de leur aveuglement que des lumieres de celuy qui leur donne le jour. En effet, pouvez-vous blâmer legitimement le fer sfi necessaire aux usages de la vie; si l'homicide s'en sert pour ôter celle d'un innocent? pouvez-vous condamner le vin qui soûtient les principes de la vie comme un baûme naturel, quand l'yvrogne les détruit, & qu'il démonte les puissances de l'ame par l'usage immoderé de cette liqueur? & pouvez vous censurer les plus augustes Sacremens de nôtre Religion, qui sont les canaux par lesquels Dieu verse les graces sur nos ames, si l'impie par un dételtable abus leur donne la mortpar ces moyens tous divins instituez pour leur donner la vie? Ce n'est donc point l'ouvrage que vous devez blâmer, mais plûtôt l'abus qui se glisse plus facilement dans la pratique de la Medecine, que de toute autre profession. Car s'il est vray que les alimens, si familiers à la nature, souvent la blesfent quand ils luy sont disproportionnez, que ne doit on pas craindre des medicamens, qui luy seront toujours fâcheux, quand ils seront administrez sans une exacte connoissance des choses qui obligent d'y recourir, puisque nous

& Chirurgien des Pauvres.

POPPER S

र्वप्ता

2/6/0/6-

iella oni

et , pou-

ert le fer

4 VIA: 1

oter celle

condini.

inninasda

rature!

week with

12 . t.

in verte

arie pat

12 1 197

ic. Jone

15 3,40

i jii

gitael.

opofel.

uiltili;

risole.

portion.

11:393

6:00%

Jinille 2

de (1900

11/4.

nous fommes convaincus par l'expemence, que celui qui les épreuve sans cette qualité, n'est pas moins temeraire que si sans rame & sans aviron il cingloit en haute mer à la mercy des ondes, pour faire bien-tôt naufrage?

Que si nous examinons la source de cet abus, nous serons obligez d'avouer que Messieurs les Medecins sont les seuls qui peuvent l'éloigner, comme ils font les premiers mobiles pour donner l'effet à tous les genereux desseins de l'Auteur, & que s'ils n'étendent non seulement sur les Villes où ils demeurent, mais même sur la Campagne voisine la lumiere de leur science & le feu de leur charité, cette divine vertu: demeurera oisive, & tous les moyens qu'elle a inspirez, inutiles pour la guerison des maladies des Pauvres. comme il se faut persuader qu'il n'y a point de Medecin Chrêtien qui ne soit soigneux de s'ouvrir genereusement une voye à la gloire par la charité, il faut aussi se promettre qu'il n'y en a Induipoint qui n'ait des entrailles de miseri. te vos corde pour les pauvres malades, étant lient élû de Dieu pour ce digne ministere, Dei & qu'il n'embrasse avec ardeur ce saint viscera emploi pour les assister, pendant que miseritous les autres hommes leur sont inu-cerdia. tiles.

C'est avec une joye sensible que je v. 11. VOIS

Apologie sur le Medecin vois déja que pour se servir utilement des moyens que l'Auteur du Livre du Medecin & Chirurgien des Pauvres propose, Messieurs les Medecins & les Maîtres Chirurgiens de quelques Villes considerables, sont resolus de s'asfembler une tois chaque semaine dans l'Hôpital ou autrelieu de charité, & là donneront charitablement desavis, tant aux Pauvres de la Ville, qu'à ceux de la Campagne, & même font un fonds de remedes faciles à preparer selon l'intention dudit Auteur; scavoir les Medecins pour les maladies internes, & les Chirurgiens pour les externes, afin que generalement tous les pauvres malades soient secourus dans tous leurs besoins, & comme il est necessaire de prévenir l'abus qui se pourroit faire de cette charité, lesdits remedes seront fournis à ceux de ladite Ville dont l'indigence est connuë, & aux Pauvres de la Campagne qui apporteront un billet de Monfieur le Curé du lieu qui marque leur pauvreté, sans toutefois qu'on refuse à aucun de ceux qui se presenteront, un avis charitable; ce qui s'executera avec facilité si nous éloignons les remedes étrangers ou composez, nous contentant de ceux que nôtre Païs nous fournit, qui selon les experiences ont plus de rapport à nos constitutions, & sont plus

10it 1

Par a l

Depine

(proces

וְחַוֹנִיםְ.

Pomon o

fang i.

10° 7:

& Chirurgien des Pauvres.

plus proportionnez à nos temperamens pour être élevez dans nôtre climat, & sous les mêmes influences que nous. Si une fois ce genereux defsein est pratiqué par Messieurs les Medecins des Villes de dix en dix lieuës, & que les Pauvres de cinq lieuës autour de chaque Ville y trouvent le secours proposé, il n'y en aura point qui ne soit assuré d'une parfaite assissance dans ses maladies.

1 - HITS.

14.5.7%

(1652415)

tont un

eparani.

1: 101901

nes mes

ry exter

. 1015 .35

our sidans

offert nea

H:nggla

of 13800

y de hairs

ille, &

stelle

garrers,

ingrie ...

· 10 1

Cirilla

01.2. .....

siournit,

Il est vray que l'Auteur du Livre du Medecin des Pauvres ne sera pas entierement satisfait par cette charitable pratique des remedes si convenables & si faciles, si pour en favoriser l'effer ils ne trouvent en leurs pauvres Paroisses une nourriture dûë à la guerison de leurs maladies: c'est pourquoi il interesse Messieurs les Curez, les Seigneurs & les Dames des lieux, & toutes les personnes charitables, de leur sournir les boüillons à la viande, & les œuts en un temps où à peine ont-ils de gros pain pour l'arroser de leurs larmes.

Un illustre Prélat a projetté l'établisfement de cette louable charité dans toutes les Paroisses de son Diocese, étant persuadé par l'experience qu'il se fera facilement, pourvû que M. le Curé soit animé de ce seu divin, & que son zele soit aidé des soins d'une ou deux pieuses semmes pour saire la

quê-

Apologie sur le Medecin

quête chaque Dimanche, & fournir par son ordre seulement deux œuss & demilivre de viande par chaque jour à chaque malade pour lui faire des bouillons, jusqu'à ce qu'il soit en état de manger un peu de pain blanc; tellement qu'ajoûtant à ce secours celui des remedes faciles, & les consolations spirituelles, vous porterez cette justice devant Dieu, de n'avoir sçû aucun pauvre malade sans lui avoir sourni

l'assistance necessaire.

Après tous ces moyens proposez, jugezavec moi, Censeur, & examinez dans la balance de la Medecine, &c de la charité Chrêtienne, si l'Auteur du Livre du Medecin & Chirurgien des Pauvres est criminel pour avoir découvert des remedes simples, de peu de coût & faciles à préparer, en langue vulgaire, enfaveur des Pauvres, comme s'il devoit communiquer le bien avec moins d'effusion que les Payens, qui n'ont point craint de le donner au public avec la langue qui s'entendoit dans tout le pais où ils écrivoient. J'avouë que l'abus se glisse parmi les choses que la charité établit avec plus de soin; mais faut il cesser d'être bon à cause de l'iniquité & de l'injustice d'autrui? Faut-il que la charité cesse par le commerce des méchans? Fautil que les Pauvres soient exposez à tou-

101

14(1)

& Chirurgien des Pauvres.

tes sortes d'incommoditez, à cause que le méchant, qui n'en porte point, se couvre de son manteau, & que ce juste gemisse pendant que celui-là emprunte sa voix pour feindre la pauvreté

qu'il ne souffre pas?

n n ist

ace relle

a Colonia Call

Bichain

& clam:

December 1

Hi Auch

. avoir 00-

, in peu

, en languo

jeres, comper le bieu

es Pavella,

agener an

entendoit

MAN . The

m 125 Wille

1007 11:16

ibre boll a

Pigguitice

Il faut donc que ce Censeur reconnoisse que si nous suivions les maximes de cet Auteur, la Medecine qui jusqu'ici a été presque inutile aux Pauvres, leur prêtera sa main favorable pour les tirer de celle du desespoir & de la misere: Il faut dis-je, qu'il reconnoisse, qu'il inspire avec une doctrine facile la charité à tous les Medecins, & montre ce que peut cette belle science, dont l'excellence leur est souvent si peu connuë, pour n'avoir pas conçû une assez haute idée de son merite, particulierement quand elle est associée à la charité, qui en est la sœur; car dans cette alliance elle leur fait connoître par la theorie que Dieu leur a confiél'intelligence du petit monde, qui est le corps humain, comme il a laissé le soin du grand monde aux intelligences, & par sa pratique elle leur fait cherir ce dépôt, en enseignant que s'ils témoignent de la dureté ou de l'inhumanité en méprisant les Pauvres, & leur refusant leurs visites, ils deshonorent par ce défaut leur commun Maître, qui est le Chef des Pauvres, & des Riches. 益, 养养前

Apologie sur le Medecin

Mais vous encore une fois, Cenfeur, qui jusqu'ici avez témoigné ne pouvoir souffrir l'éclat-ni le brillant de cette belle vertu de la charité que ce Livre étale, permettezà l'Auteur que vous avez attaqué d'exercer une noble vengeance sur vous qui n'est point ennemie de la charité. & qui ne vous sera point desavantageuse. Recevez les motifs qu'il represente à Messieurs ses Confreres, dont vous étes du nombre, pour les obliger à la pratique de cette divine vertu par les principes mêmes de cette belle science, pour les rendre semblables à Dieu quand son feu & ses ardeurs les animent, & la faire retourner à sa source, qui est le Ciel dont elle est originaire: Et si la charité que vous y apprendrez doit sêtre la seule passion des Medecins, elle bannira heureusement de vous toutes les autres quiont jusqu'ici convertile pain en pierres & les fruits en épines. Que si aprés tant de douces prieres vous retenez encore la nature de ces terres qui s'endurcissent à la rosée, je dirai que vous vous étes rendu semblable à ces fâcheux petits enfans qui égratignent le tetin de leur mere après en avoir succé le lait; car vous devez confesser que vous picquez l'Auteur aprés que vous avez, selon vôtre aveu, fait un extrait de la doctrine de son Livre pour vous instruire.

12 M



1514 d.

132.000

RC :085

(14.,J.)).

TERNS

, post 35

guana lon I, via lak

go. ett le

e: Lillia

C = 10%

Co, Sich

rengertlic

es epilles

x 7:18:03

me ce ces

17 33 18

end is all

-0-20163

11: 131 6%

" Anteul

Jorgapollo

LA VERITABLE IDE'E du Medecin Chrêtien, qui se veut sauver par la pratique de la Medecine envers les Pauvres.

I. T E Medecin Chrétien qui veut faire son salut en visitant par charité les Pauvres malades les guerir, doit se proposer d'abord Estate Jesus-Christ pour divin modéle à imi- imitater. & comme un parfait Medecin tores qui voulant guerir l'homme malade, Deis s'est donné lui-même pour sa que vison Ephes. s'est donné lui-même pour sa guerison c. 5. felon le sentiment de S. Augustin | & v. 1. s'est rendu-tout ensemble & le Medecin qui le devoit guerir, & le remede par lequel il devoit être gueri, Sapien-August, tia Dei hominem ourans seipsam exchibuit doctrin. ad curandum, ipsa Medicus, ipsa mede-Christi. cina. Cette divine Sagesse lui sera une source merveilleuse de lumiere, de Gratia verité & de grace pour le conduire d'utdans toutes ses entreprises: Garsalu-per Jemiere lui donnera des connoissances sura pour l'empêcher de s'égarer: Sa veri. Chrité lui donnera un discernement verita stam ble des choses qui le pourroient trom-fatta per, & comme sa grace est une mede- Solus cine salutaire avec laquelle personne & vene meurt, sans laquelle personne ne 1205 peut vivre, illa regardera comme l'u- Medi-券券 jij nique Chal-

nique cause de tout bien, qui ne gue-PHS > quo cus-rira pas seulement ses maladies, mais rante aussi lui inspirera des remedes pour nemo guerir les maladies de ceux qui se met-11071tront sous sa conduite. Cette grace \$ 187 3 medecinale abaissera l'enflure de son 9220 non enorgueil, retranchera de son esprit l'enrante vie, l'ambition & l'avarice, qui sont nemo vivit. les écueils où le Medecin fait naufrage, & elle lui servira d'antidote pour le préserver & le guerir du venin d'une science corrompue, pour s'écrier avec De ago. S. Augustin: O Medicinam omnia tu-

ne Chri-mentia comprimentem, omnia superflua resecantem, omnibus consulentem!

II. Le premier appareil que cettegrace medecinale fera pour conduire: l'esprit du Medecin, sera de lui inspirer que la science de la medecine qu'il professe est originaire du Ciel, qu'il doit concevoir une haute idée de cette profession, en lui faisant connoître qu'il y est appellé pour conserver par sa science & le ministere de ses remedes, le corps humain que Dieu a forme par son amour, sa sagesse & sa puissance; elle lui fera comprendre que comme Dieu a laissé le soin du grand monde aux Intelligences celestes, pour conduire cette merveilleuse machine, il a aussi confié à l'intelligence des Medecins le petit monde, qui est le corps: de l'homme, qui doit être consideré

fil. fi-6172 .

com-

Più:

1

136

(14)

du Medecin Chrétien.

edes pour

il die

april 60.

al matira-

1000000

11.11.11.11.11.11

110 474

illia. illa

4 Min Idio

que iette

rcondulle

الإلا الأع

and sall

Je., 9111

ee de ceité

connoisse

120000

it: :eme.

7,2,21010

firt's

ماء والأل

1 (1 7/202 ....: 10/21

9101190

10-11/P-

comme le miracle des miracles, comme l'horison des choses terrestres & celestes, & le chef-d'œuvre merveilleux de l'Auteur du monde, afin que le Medecin-se reconnoissant le dépositaire decetresor, commel'Ange tutelaire commis à sa garde, ou comme le Coadjuteur de Dieu pour le conserver par ses emplois, ou comme un Prêtre qui s'est chargé du soin de ce beau Temple, il voye en même temps les engagemens qu'il a de vivre dans une grande integrité, pour ne rien faire indigne d'un si haut & si sublime ministere: Attendat cujus depositi custos, & Angelus tutelaris, cujus templi Sacerdos ut ritu Sacerdotis sibi esse vivendum intelligat.

III. Si le Medecin reconnoît que la science de la Medecine est originaire du Ciel, la Religion lui a déja fait connoître ce qu'il doit à Dieu comme au principe, au terme & à la fin de cette belle Science; & s'il est assez heureux pour suivre ses lumieres, elle le conduira à la premiere cause invisible comme à son centre par la ligne visible des causes inferieures; & même le corps humain qui est l'abregé de sa puissance; lui servira de miroir & de tableau pour lui découvrir sa grandeur, ce lui sera un Livre ouvert pour y voir sa Sagesse, & un Docteur \* \* iii] .

muet qui lui parlera de son amour, en lui faisant avouer qu'il ne peut ignorer un Dieu quand iln'auroit point d'autres témoignages de la Divinité, que: la merveilleuse structure du corps humain: Car si une ligne artisiciellement formée sur le sable dans un desert, nous persuade que ce n'est ni le cheval, ni le chien, ni aucune autre bête qui l'ait tracée: Pourquoi ne voulez-vous pas que le Medecin par la science qu'il a dela tissure, de l'usage & de la sympathie des parties du corps humain reconnoisse que c'est Dieu seul qui a formé ce petit miracle, & que la seule nature ne peut porter jusques-là ses atteintes? Et c'est proprement au Medecin que cette belle connoissance est reservée; puisqu'il connoît plus de merveilles en l'homme pour s'élever à la connoissance de la Divinité, que l'homme n'en connoît en soi-méme: Medicina plus in bomine invenit quam is in feipfo cognofcit. Cassiodorus:

IV. Il est vray que les anciens Medecins qui ont vû naître la Medecine, n'ont pas eu des lumieres assez penetrantes pour découvrir ces veritez, ils ont été semblables à des enfans qui prennent leur nourrice pour leur mere, croyant que celle qui leur donne le lait & la nourriture est leur veritablemere; mais lors qu'ils sont sortis de

in no

15.

du Medecin Chrétien.

tı .. til

11:100

1,111

0 15 100-

neman.

attennis'

cecin que

reter tee i let over

100011291

movenieli i a dus m

Cornille

ne l'este

11:470

Series mil ss

1 3

l'enfance ils ont d'autres sentimens, & ils regardent leur nourrice comme celle à qui leur mere a donné la charge de leur éducation. Mais les Mêdecins Chrétiens, qui par le moyen de la Sagesse incarnée sont sortis de ces tenebres, font un discernement veritable de la nature visible & sensible qu'ils tiennent comme une servante ou une nourrice, & de la nature invisible à qui ils doivent toute leur reconnoissance, non seulement pour leur avoir donné l'être; mais encore des lumieres pour s'eloigner de cet aveuglement des Medecins Payens, qu'ils regardent non comme un exemple pour l'imiter, mais comme un opprobre ou une honte pour l'éviter: Dilectum alienum semper ut opprobrium respice, nunquam ut exemplum. Eucher epist. ad Valer.

v. Que si le Medecin estassezheureux pour ouvrir son cœur à cette divine grace, dont il doit suivre la conduite dans toutés ses visites, elle abaissera l'ensieure de l'orgueil si familier à ceux qui suivent cette profession, dont on peut dire avec justice, Spirituseorum, superbia eorum: car il n'y a rien de si ordinaire que de voir des Medecins donner à leurs propres lumieres le succés & l'esset avantageux de tous leurs remedes: Il est vray que leur science fait bien du bruit dans l'esprit \*\* y des

des hommes; & quoi qu'ils soient obligez d'avoiier qu'elle est mêlée de beaucoup d'obscuritez, ils ne laissent pas de s'élever comme des geans au dessutres Sçavans, de sorte que par une fatale coûtume & une dangereuse opinion, ils sont enyvrez de ce malheureux vin de la science humaine, qui par sa vapeur leur fait souvent perdre le bon esprit, en leur donnant le vertige, qui les égare & les éloigne de la vraye science & de la verité: ce qui ne les doit point surprendre, puis qu'agissant par cet esprit d'orgueil, & parlant par eux-mêmes, ils cherchent avec confusion leur propre gloire, pour verifier la maxime du plus sçavant & du plus humble du monde. Qui à semetips loquitur, gloriam propriam quarit. Joan. 7. v. 18.

VI. C'est à cette grace medecinale de guerir cette tumeur de vanité, & d'abaisser la superbe de l'esprit des Medecins: O Medicinam omnia tumentia comprimentem! Ce qui se fait par la pratique des maximes qui combattent les sentimens d'élevation, qui souvent resultent des succés qu'ils ont dans la guerison des malades, en leur faisant concevoir que nous nous trompons toûjours quand nous nous attribuons à nous-mêmes comme nôtre, ce qui veritablement appartient à Dieu: Ne

300

(3h)

10

, du Medecin Chrétien.

Bibs ds.

o lic lauter.

es geans al

le corregue

une dange

rvrez de ce ace humai-

attlouver.

ur dennan.

leseloigné

nemie (f

rite, pull

roge! S.

charchent

en Mille:

: plus 194

to goode

1 miles

1210 111

1000

T. Lavie

i innellia Lit par la

Villa Coll

gildayof.

1100

100 pois

attribuons

re, cequi

[ P! 480

1/3%

arbitremur in nobis esse quod non est; aut August. nostrum esse quod Dei est: Que c'est proprement combattre contre Dieu & l'attaquer par le don qu'il nous a fait de la science qui ne nous est pas due, & qui ne peut être assurée que par les lumieres qu'illui communique; & que nous ne pouvons offrir à Dieu que les dons & ses bienfaits dont nous ne sommes que les dépositaires. Aussi je puis assurer que si le Medecin reçoit ces belles maximes, il ne souffrira jamais ces fortes de louanges que le vulgaire luidonne aprés la guerison des maladies, je vous dois la vie; car il condamnera. dans son cœur ce que l'injustice du malade lui rend en le dérobant à Dieu; & il croiroit être criminel s'il ne renvoyoit à l'Auteur de tout bien toutes les louanges qu'il reçoit à son préjudice, en lui témoignant qu'il ne peut avoir d'autre plaisir qu'aux louanges qu'on rend à celui qui seul les merite; & s'il a assez de justice pour connoître que tout ce qui est en lui de bon est l'ouvrage de Dieu, il lui demandera avec le Prophete qu'il lui ôte l'esprit de superbe, afin que l'esprit de Dieu s'éleve sur la défaillance de l'esprit humain. Auferes spiritum eorum, & de- pfal. prient. 10%

VII. La superbe née de la fausse science des Medecins est si inseparable

₩<sup>\*</sup>Vj

de la passion de l'envie qui fait un proverbe parmi ceux de cette profession, qu'on peut dire qu'il est presque imcerum. possible qu'un superbe ne soit envieux In Cant. dans le sentiment de S. Augustin, Fieri non potest ut superbus non invideat: Car l'estime que ce Medecin a de soimême fait qu'on ne peut louer aucun de ses confreres en sa presence, sans présumer que cette louange doit diminuer sa reputation: Ce qui est un carachere manifeste de sa toiblesse ou de son peu de vertu, puisqu'il ne peut aucunement souffrir celle d'autrui: d'où vient le discernement que S. Augustin fait des justes & des veritables sçavans, d'avec ceux qui sont faussement justes & sçavans, Qui cum sint falsi justi, necosse est, ut veris justis invideant. Mais pour nous défendre de cette passion, làissons-nous instruire par la liaison des parries du corps humain, qui nous enseigne que la main ne porte point d'envie à l'œil, qui est une plus noble partie qu'elle, & que la vigueur d'une partie supplée à la foiblesse de l'autre: & si ce motif que nous fournit un des sujets de nôtre passion n'est pas assez puissant pour combattre cette passion, souvenons nous qu'un Medecin envieux de la science ou de la vertu de son confrere, ne pense plus qu'à satisfaire asapassion, qu'il ne craint point de se perdie.

P1974 .

du Medecin Chrétien.

4 - pive

.. CLT.COX

andy Elle

Militali:

ma delle.

nce, 1303

400 cm/s

ir un cara-

euc of se

e pentau-

trallid Ou

Auguitia

14/1, 110

nt 118

101:141

·iton des

יים אווון

Luponle

1000

2711178

111 12

195 ......

71. 29:

in de fon

Michiga Michiga

ir lass

perdre pourvû qu'il perde celui quine lui plaît pas en décriant fa conduite, & qu'il n'a point d'autre joye que celle qui réjouit le Démon, lequel se souvenant de son origine, tâchera par toutes sortes de moyens de faire en vous le même changement par l'envie qu'elle a fait en lui; car il portera les atteintes de cette passon filoin, qu'il ôtera la vie civile de son confrere, qui consiste en sa reputation, en blamant sa pratique & ses remedes, en le rendant presque coupable de tous les éves nemens funestes de son malade. nons, mon cher Confrere; vous & moi d'autres mesures, ne portons point d'envie aux Medecins qui ont du merite devant Dieu, honorons ceux qu'il honore, tâchons de meriter d'être nous-mêmes aimez de Dieu, si nous n'avons point de vertu qui égale celle de nos confreres, aimons leur merite & leur vertu pour posseder par amour ce qu'ils ont acquis par leur travail: Quod tuum est per amorem, meum est per laborem. Gregor. Nazian.

VIII. Que cette grace salutaire s'employe si utilement à abaisser l'esprit du Medecin élevé par sa science & ses succés, comme aussi à dompter la passion d'envie, qui est la fille de la superbe, elle n'aura pas moins de soin d'arrêter toutes les saillies de sa cupidi-

té, & de retrancher tous les desirs si naturels aux Medecins, d'amasser de grands biens par leur profession, qui dans la corruption du siécle semble n'avoir point d'autre objet: O Medicinam omnia superflua resecantem! Caril est assuré que si cette cupidité, qui est une plante de mort, regne dans le cœur du Medecin, elle fera mourir toutes ses actions, & ce sera une source empoisonnée qui répandra son venin dans toutes ses visites, & lesplus belles productions de sascience; Funestaradix, quâvivente non vivo, quâ moriente non morior. En veritéje plains le pauvre malade qui s'adresse au Medecin, qui ne fait ses visites que par intérêt, car ce guide insatiable le conduira plûtôt à la maison des Riches, où il reçoit l'argent & les louanges, qu'à ces pauvres cabanes, où l'on n'entend que l'éco des douleurs & des gemissemens, Et je crains même que ce Medecin, aprés avoir sacrifié son ame à l'avarice, qui est une espece d'idolatrie, ne sacrifie encore l'ame du pauvre qu'il visite, ou en exigeant de luice qu'il ne peut donner, ou en l'abandonnant par dureté à la rigueur de la maladie. Que s'il est dit avec justice que le Riche tuë les Pauvres aufquels il refuse l'aumône; ne peut-on pas dire que le Medecin tuëra les pauvres malades, du Medecin Chrêtien.

des, s'il leur refuse par cruauté ou ses visites, ou les remedes? Si non paverss

aut curaveris, occidifti.

mali C.

100, 00

en ena-

ins: Cara.

ne dans it

era mouth

d alon ye-

, & esp. 15

ience: fil-

noted, our

in te pigins

语和治

roe one par

shiele con-

a Righes.

lyingrops.

ntonnen.

re & des de-

Amenie (C

Waname.

: d'idolà-

med 1 09th

eta: de 'uf : en "aban-

m . 1011

anienelei)

on pas dire

IX. Le Medecin Chrêtien prend bien d'autres mesures en s'éloignant de cette cruauté, qui seroit même condamnée par les Medecins Payens; car il regarde le monde comme un grand Hopital rempli de malades, aufquels sa charité le rend redevable, & par sa qualité de Medecin il se considere comme le curateur & le tuteur detous les pauvres malades de sa Province, ausquels il veut pourvoir & par medicamens & par alimens; C'est en cela imiter le zele de S. Paul, s'illeur dit avec verité ce que leur disoit ce saint Apôtre: Non vestra quaro sed vos; inch. que l'interest ne le conduit pas dans la maison des Pauvres, mais le motif de la charité qui lui fait trouver du plaisir. & de la gloire dans ce saint ministere, & qui lui fait encore dire avec S. Paul, Ephelis impendam & super impendam, croyant que sa vie ne peut être mieux employée pour imiter cet homme Dieu, qui, dans le sentiment du mêmeS.Paul s'est livré lui-même comme une offrande & une hostica Dieu, pour luiêtre d'une trés agréable odeur, & dont il est dit que durant sa vie publique, conversant avec tout le monde, illuia fait du bien; & par une charité gene-

génerale, comme un divin Medecin,.

Adiz. il a guery tous les malades, Pertransité

benefaciendo, ja sanando omnes.

X. Ne vous persuadez pas que ce Medecin se fasse violence en rendant de si grandes assistances aux pauvres; car il tient une si bonne œconomie, qu'il veut que les pauvres malades profitent d'une partie des visites qu'il fait chezles riches, & même leur distribuë une certaine portion de son revenuannuel, ce qu'il fait non avec là passion & l'attachement de celui qui aime le bien, mais avec la modestie de celui qui sçait bien user des choses par l'esprit de charité; Non amantis affedu, sed utentis modestia, & dans cette charitable pratique, je le vois renouveller celle des Chrêtiens de la primitive Eglise, qui travailloient autant qu'ils pouvoient dans le ministere où Dieu les avoit appellez, pour soûtenir par leur travail ceux qui étoient reduits à une extrême indigence; & l'on peut dire qu'ilse trouve heureusement dans cette sainte communauté de biens, qui se trouvoit parmi ces zelez Chrêtiens: car quoi qu'il n'ait pas tout d'un coup donné tout son bien aux pauvres, pour le rendre commun; comme ils faisoient durant ces deluges de la charité, il l'a tellement confacré à Dieu, en se reservant seulement le moyen :

A ....

[:

7 :

August.

du Medecin Chrêtien.

moyen de le distribuer aux pauvres; qu'on peut dire qu'il répand continuellement cette divine semence pour l'éternité; Presentem vitam excolunt, Eucher futuram serunt, & qu'il fait plus dans le sentiment d'un grand Saint, en retenant son bien de la sorte, que s'ille quittoit tout à fait, sans s'en reserver ni l'usage ni la distribution: Fortius est spernere quod habeas, qu'am non habere

quod /pernas. S. Paulin.

Lett not

he.

50 510 200

ed rendant

fiallais.

gigingor .

s molade.

nalanidi.

orgran a

10 100

113 1916

151 Mar

71 . 116

of the colli

minere (I

וויייייין ל

PHILIPPINE

1333 6

I Ces zelez

101 Out

hen ila

orimul,

as de lipes

-011111V

10 P. 17

XI. Le Medecin des pauvres se propose encore de plus nobles motifs pour entreprendre non seulement sans violence, mais avec fatisfaction & plaifir, l'assistance qu'il leur rend: car il regarde chaque visite envers les pauvres malades comme une aumône où il reçoit plus qu'il ne donne, & qui lui est si avantageuse par la houche de-Dieu même, qu'elle lui procure le Cielpour le mettre en possession de ce grand Royaume, aprés l'avoir comblé de toutes fortes de biens sur la terre: & comme il est persuadé que le moyen d'engager Dieu à ne point garder de mesures dans les graces que nousattendons, c'est de ne point borner les affiftances que nous rendons aux misserables, il demande continuellement à la grace cette fidelité, afinque la charité envers les Pauvres soit toute sa possession pour faire son re-

pos,

pos, qu'elle soit toute sa grandeur en faisant sa felicité, & qu'elle soit tout fon plaisir, puisqu'elle n'a point d'autre desir que de mettre par la main des Pauvres tout son plaisir dans le sein de Dieu. Mais ce Medecin charitable s'éleve encore davantage par la pratique de sa charité; car pour être puissamment animé à ne rien refuser à tous cespauvres malades, il les regarde comme les seuls martyrs dans la paix de l'Eglise, puisqu'ils portent dans le triste état où la pauvreté & la maladie les reduit, les peines d'une vie incommo-

Terrelle de & persecutée, Pax Ecclesia suos con habet martyres: Que si cette peine continuelle que souffrent ces pauvres martyrs est une vie agonisante selon S. Augustin, ou une mort continuelle, ne Deveta peut-on pas dire que ce Medecin Chre-

mentis tien present à toutes ces incommodiservi- tez des Pauvres, entre en une espece de martyre avec eux étant immolé sur quotil'autel de leurs souffrances? Immolasse carnis exuviis emitur corona martyrii.

marty- Tertull. ritem:

\$245 ,

dia-

HIBM

Hie-

ron.

XII. En effet, iln'y a personne qui ne doive avouers que si le Medecin des Pauvres assiste les malades, qu'il considere comme les martyrs de l'Eglise avec un esprit Chrêtien, c'est-à-dire dégagé de tout interest, il ne doive être associé à la peine & à la couronne

de:

-46

11/13

. 30,

1.27

du Medecin Chrêtien.

point l'ac-

i mande

in a am ca

Pathbos.

12 Da. 2 36

JADS EUT

1900000000

15 110 0°

peine con-

TALCOUNT.

e'on S. Air

(Ut. ic, 116

eciti villa

commodi-

une elpece

mmold lif

Immed; ?

Marlytti.

-fonnequi

edorin des

... orlie

- Bellie

to double

2010000

de leur martyre, en souffrant avec patience tout ce qui peut l'incommoder dans la visite de ces pauvres malades, qui affligent les yeux par l'horreur que causent leurs playes, qui touchent l'odorat par la puanteur de leurs ulceres, & qui frappent les oreilles par les plaintes qui naissent de leurs douleurs, qui sont les tyrans de la nature; ce qui fait cette espece de martyre que dépeint S. Bernard, Est martyrii genus in quotidia- In act. na sui afflixione. Mais comme il ne suf Paschi. fit pas de souffrir seulement ce qui nous afflige pour parvenir au martyre, dans le sentiment de S. Augustin, & qu'il faut encore surmonter avec courage les plaisirs qui nous peuvent charmer, Ferendo quod molestat, vincendo quod delectat; Ne doit-on pas dire que ce Medecia est martyr par l'heureuse necessité que sa profession lui impose de s'éloigner des jeux, des festins & des divertissemens, & de mourir à tous les plaisirs des sens, pour satisfaire à ces offices charitables que ces pauvres malades exigent de sa pieté: Et dans cette vueil me retrace l'image de ces fervens Chrêtiens des premiers siecles, qui n'avoient point d'autres spectacles que de visiter leurs freres accablez de miseres & de maladies dans les cachots & les prisons obscures; car nos Hôpitaux representent tous les jours des

des objets semblables par la douleur & la siévre de ces pauvres victimes, qui ne sont pas moins rigoureuses que l'épée & les slâmes devorantes, pour engager ce Medecin, compatissant dans la participation de ce martyre sans épancher son sang: Martyrium sine sanguinis essumes fone, voluntas prompta deputatur. Cyprian de dupl: martyr.

211

2000

11.

Por .

1 ... 4

· . il

112 yet 4

J day

6:10

II 3, 14

11:113

XIII. C'est par ces nobles sentimens & ces salutaires maximes qu'il se distinguera des Medecins Payens, & qu'il sera connoître le discernement de la loi nouvelle, & de la loi de la nature.

Puram Il est vray que ce sage profane, cet adcastam mirable Medecin Hypocrate, proteste & san-dans son serment qu'il conservera sa vie pure, chaste & sainte aussi bien **c**t am meam que son art; qu'il aura horreur de touo ar tes actions impudiques; & bien loin tem de faire injures à autrui, qu'il n'entrepresta-ra jamais dans la maison des malades bo & que pour leur utilité, en gardant le seconfercret des choses qui lui auront été con-Jusjur. fiées; qu'il n'écoutera jamais aucune Hyp. proposition pour donner ni poilon ni aucun avis à cet effet, & qu'il ne don-, nera jamais aucun de ces funestes remedes qui tuent les enfans dans le sein Docto- de leur mere; de sorte que par ce ser-

Docto- de leur mere; de sorte que par ce serribus ment les Medecins s'engagent d'aimer
enim la pureté, & d'avoir en haine l'iniquivestris
promis té. Mais les regles de la Justice & de la
sissis Reli-

du Medecin Chrêtien.

101/11/5

idi etganiza

ly and till-

Milly Ci-

( 12 d)

118 is, &

Contain in

PACIFICE ST

PC, 12 824

e, proient

clervera ig

april oren

14. 2. P.10

t hien less i il a'eatre

क्ट गार्थ वर्षक

-1171 616

169 COlf.

115 AUCUSE

i ngti0000.

inal ac see

incefell

mince lest-

in i gigter

. Phylou

15 }

Religion Chrêtienne sont bien plus odisse étroites & plus saintes, car elles obli nequigent les Medecins à se separer de toute tiam, apparence de mal, & ne permettent puripas seulement que l'impureté soit tatem nommée entr'eux: elles les conduisent in Jusavec tant d'ordre dans toutes leursjuractions, que lors qu'ils entrent dans les Ab Maisons Religieuses pour y visiter les omni malades, ils ne sçavent point d'autre specie lieu que l'Infirmerie, & ne leur accor- mala dent jamais aucun certificat pour la nete santé de leur maison, qu'ils ne soient vos. persuadez qu'elles ne peuvent trouver Thessal. que cet unique secours pour la guerison de leurs maladies: Et lors qu'il s'agit de faire en Justice des rapports sur lesquels les hommes doivent être condamnez ou absous, ils regardent la verité originaire du Ciel, & la fille d'un Deus Dieu qu'il doit preferer à tous les inte-solus rêts de la nature, & à toutes les persua-illis sions des amis; & l'amour qu'il a pour prafercette vertu lui donne une telle horreur tar. du mensonge, qu'il croiroit commettre un adulteres'il avoit un sentiment contraire: Non amat falsum veritatis autor, adulterium est illud omne quod fingitur. Tertull.

XIV. Ne vous étonnez pas si le Medecin Chrêtien ayant conçû de si sublimes idées de sa profession, en donne les fruits par une si sainte pratique; car il regarde

regarde toûjours la Sagesse incarnée comme celle qui a consacré tout ce qui avoit été corrompu par la superbe, qui a purifiéla science de la Medecine aprés en avoir separé tout ce que la cupidité, l'envie & la curiosité avoient profané & le Medecin Chrêtien anime par l'efprit de la nouvelle Loi connoît par sa lumiere, agit par sa puissance, & fait monter continuellement sa science à cette source des communications divines; O Medicinam omnibus consulentem. Cette grace salutaire & medecinale entrera dans tous les devoirs du Medecin, & sanctifiera toutes ses fonctions employées au service des pauvres malades, pour le rendre imitateur des Saints, dont le Cardinal Baronius fait mention jusqu'au nombre de trentetrois Evêques ou Souverains Pontifes qui ont acquis ce degré de Sainteté par l'exercice de la Medecine envers les Pauvres, avant ou aprés leur promotion: ce qui est encore confirmé par Tristan dans son Traité du Medecin Ecclesiastique, où il marque clairement que durant sept ou huit cens ans les Prêtres & les Religieux ont enseigné % pratiqué gratuitement la Medecine. Si une fois les Medecins tont cette reflexion, ils se regarderont comme les enfans des Saints, Filii sancto-Tum sumus: & dans cette vûë ils ne seront

6.1.4

1 4,4

ing!

12 M

West !

du Medecin Chrêtien.

r

ingress

190119111765

ientp:01111

me par l'el-

mooit partie

Ace, Ithi

a jeience a

12.100Sd185

為。御道.

geografesta

ly Meurcia,

netionseal

Par Bidin

estell Live

1700:WSTail

de genice

- stulling

Salatere pur

envers.65

-1" 7 19710°

FILTE LAS

: Nejecia

- e clat. 6 7

it cessans

on enter

11 - 2000

. tystole

ernot tom-

Elifontio |

1, 100000

ront pas seulement Medecins des corps, mais aussi des ames, en procurant autant qu'ils pourront la fanté & le salut de ceux qui les appelleront; ce qu'ils feront heureusement en mettant en pratique la Constitution du Pape Pie V. qui les oblige d'avertir les malades de recourir dés le commencement de leur maladie aux Sacremens de l'Eglise, qui sont les canaux par lesquels elle verse dans nosames les graces, qui sont les sources de santé & de sainteté des malades avec lesquels ce Medecin Chrêtien se sanctifiera en prévenant les inquietudes & le delire, qui souvent leur ôte le moyen de les recevoir avec connoissance. Ce double secours est si avantageux au Medecin, qu'on lui peut dire avec justice: Sistudium tuum ad animum direxeris rex eris, sad corpus tantummodo servus eris.

XV. Si une fois le Medecin est penetré de ces nobles & serieuses maximes, il connoîtra que l'art de conserver la santé de l'ame est preferable à celui de guerir les maladies du corps, que dans l'école de la vertu, plûtôt que dans celle des Universitez, il apprendra le moyen de bien vivre & de se sauver; & s'il fait souvent des ressexions sur son sujet, qui est le corps humain, il sera pour lui un Livre toûjours ouvert, qui lui découvrira sa misere, & en mê-

me temps des remedes contre la fuperbe, l'envie & l'avarice, qui sont des passions si familieres à ceux de cette profession. Que si vous m'alleguez que ces maximes ne sont point gardées par beaucoup de Medecins de ce siécle, je vous dirai avec un grand homme, qu'il faut faire un effort pour s'opposer au torrent de l'opinion, de la coûtume & de l'exemple qui nous perdent sans resource, & qu'il vaut mieux se sauver avec peu de Medecins, que de se perdre avec beaucoup qui suivent la voye large de cette multitude qu'on appelle le monde: Prastat vitam servasse cum paucioribus, quam perdidisse cum multis. Eucher.

Aspirons donc au Ciel, mon cher Confrere, par la pratique de la Medecine envers les Pauvres, à laquelle Dieu nousaappellez; & pour animer notre zele, demandons-lui pour fondement son amour, pour regle sa volonté, & pour objet sa gloire. L'amour de Dieu nous conduira sans intérêt dans la maison des Pauvres; la volonté de Dieu nous fera trouver nôtre plaisir dans tout ce qui peut contenter Dieu, & l'objet de la gloire de Dieu nous infpirera la generosité de ne point ceder ni à la voix, ni à la foiblesse de la nature, afin que si dans cette sainte carriere de nos emplois & de nos actions jourdu Medecin Chrêtien.

ما يا دم

our fors

gy de cer.

n'sneguez

יחיותי מחיים

مرما بربيد

un grand

2º . P. 101. W

gi III.

Parendill.

· · Pri-

15. 32

Priscill.

journalieres nous sentons que c'est Jesus-Christ qui travaille en nous par sa grace, aussi nous soyons persuadez que c'est lui-même qui sera à la fin de nôtre course nôtre couronne & nôtre triomphe: Sicut in contentienes. Par currendi labor Christi sumus, it a in cur-lia. Sus fine Christi triumphus erimus.



TA-



## TABLE

LATINE ET FRANCOISE des Simples compris dans le Livre du Medecin des Pauvres.

A

A Bsynthium,
Agrimonium,
Apium,
Althan,

Angelica, Aristolochia, Arthemisia, Asarum, Asparagus,

Bervia,
Betonica,
Bistoria,
Brionia,
Bugula,
Buxus,

A Bfynthe.

A Aigremoine.

Ache.

Guymauve, ou Mauve franche.

Angelique. (fine.

Aristoloche ou SaraArmoise.

Cabaret.

Asperge.

B

E Pine vinette.
Berle.
Betoine.
Bistorte,
Coulevrée,
Bugle.
Buysou Bouis.

Calen-

### ET FRANCOISE.

Caprifolium,
Cataputia,
Centinodia,
Centorium minus,
Chamamelum,
Cherefolium,
Cicuta,
Cochlearia,
Confolida major,
Crocus,
Cucumer sylvestris,
Cyclamen,
Cyperus,

A CINE

01 5316

Mi.

J. P. St.

E Bulus,
Enula campana,
Esula,

Filix,
Foundation,
Frangula,
Fraxinus,
Fumaria,

S Oucy.
Chevrefeüil.
Purge ou Espurge.
Renoüée.
petite Centaurée.
Camomille.
Cerfeüil.
Ciguë.
I'herbe aux Culliers.
grande Consoude.
Saffran.
Concombre sauvage.
Pain de pourceau.
Souchet.

H Yeble. Eaung. Efule.

Fougere.
Fenouil.

petite Aulne.

Frêne.

Fumeterre.

Genista Hispanica, Genest d'Espagne.
Gramen.
Gratiola vel Gratia Gratiole ou Grace de Dei,
Dieu.

Hepatica, He

Lerre de terré. Hepatique. \*\* ij Her-

### TABLE

Hermodactylus, Helleborus , Hyofciamus, Hypericon,

I Ris, Juniperus,

Aureola. Laurus, Lilium convallium, Lupulus,

Alva, Matricaria. Melissa, Mélilotus. Mercurialis, Milium folis, Mirabilis Peruviana,

Asturtium,

Nafturtium aquarum, Cresson des eaux. Nigella, Nicotiana .

Nonis velarresta bovis. Oxalis, Oxyrrifillum,

LATINE Hermodatte. Ellebore. Jusquiame. Millepertuis.

L' Lambe. Genevre.

Aureole. Laurier. Muguet. Houblon. M

Auve. Matricaire. Meliffe. Melilot. Mercuriale. Gremil. Merveille du Perou.

N Asitor, Cresson alenais, Cresson des jardins.

Nenufar vel Nymphaa, Nenufar, Lys d'étang. Nielle. Petun ou Tabac.

> Rrestebœuf. Ozeille ou vinette. Treffle aceteux ou Al-Paleluya.

### ET FRANCOISE.

Apaver album, Papaverrubrum, Parietaria, Petroselinum, Plantago, Paonia, Polipodiumiquercinum, Polipode de chêne. Prossum album, R

Aphanum, Rhubarbarum, Rhamnus Catharticus, Nerprum. Ricinus Americanus, Rubia tinctorum,

Ruta,

12110

101711

Cieffet

officie.

27180.

C Alvia, Sambucus. Sanicula, Sabina, Scabiofa, Scammonium , Scordium, Scorfonera, Sena, Sena Collutea, Semper vivum majus Solanum, Solanum Alquequengi, Alquequenge.

Hitimalus,

D Avot blanc. Pavot rouge, Parietaire. Perfil. Plantain. Pivoine. Marube blanc.

Effort. I Rubarbe. Pignon d'Inde. Garance. Ruë. S

C Auge. Sureau. Sanicle. Sabine. Scabieuse: Scamonée. Chamaraz. Sarcifix d'Espagne: Sené. Baguenaudier. La grande Joubarbe. Morelle.

Hitimale ou l'herbe à lait. \*\*\* tij Tar-

## TABLE LATINE, &c. Tormentilla, Tormentille.

V Aleriana,
Verbascum,
Veronica,
Viola,
Viscus quercinus,
Ulmaria,
Urtica,

V Aleriane.
Boüillon blanc.
Veronique.
Violier.
Guy de chêne.
Reine des prez.
Ortie.





## TABLE

DES CHAPITRES ET TITRES Contenus dans ce Livre du Medecin des Pauvres.

### LIVRE PREMIER.

| P Emarques generales sur les maladies e                       | in la  |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| remedes des Pauvres, chap. 1. p.                              | ave t  |
| Des remedes qui purgent la Bile, ch. 2.                       | 6      |
| Des remedes qui purgent la Pituite, ch. 2.                    | 12     |
| Des remedes qui purgent la Mélancolie, cha                    | p. 4.  |
|                                                               | 7 40   |
| Des remedes qui purgent les Serostiez, ch.                    | e. To  |
| Des Clysteres ou Lavemens & Supposito                         | ives b |
| C11ap. 0.                                                     | 24     |
| Des Vomitosres, chap. 7.                                      | 27     |
| Des Eaux Minerales artificielles tour les ?<br>vres, chap. 8. |        |
| Premiere Eau Minerale, appellée Eau Vege.                     | 5 T    |
|                                                               |        |
| Seconde Eau Minerale calibée.                                 | 32     |
| Troisiéme Eau Minerale preparée avec le Vit                   | riol.  |
|                                                               | 35     |
| Autre preparation des Eaux Minerales, to                      | 2000   |
| de la pierre d'acié.                                          | 38     |
| ** iiij                                                       | Eau    |

4 1 1

### TABLE DES CHAPITRES

|     |                               |           | _       |
|-----|-------------------------------|-----------|---------|
|     | Minerale artificielle, qui    |           |         |
| q   | ualitez des eaux de Sainte Re | ine.      | 39      |
| Des | remedes quipurgent par les,   | lueurs ap | pellez  |
| Si  | udorifiques, & de ceux qui    | purgent   | bar les |
| 24  | rines appellez Diuretiques,   | chap. 9.  | 41      |
|     | Diuretiques.                  |           | 44      |
| Des | remedes qui appaisent la doul | eur, dits | Ano-    |
| di  | ins, chap. 10.                | : ::      | 1 45    |

### LIVRE SECOND.

| Es principes de Chymie, chap. 1, 51            |
|------------------------------------------------|
| whethouse justile pour intert Esprit, thantes. |
| le Sel, la Teinture, l'extrait des Racines,    |
| Bois, Bayes, Semences, Feuilles & Fleurs,      |
| par l'Art Chymique, chap. 2. 54                |
| Des Racines. 55                                |
| Du Bois, des Bayes & de la resine de Geneure.  |
| 56.                                            |
| Preparation des Bayes. 58                      |
| L'Extrait & le Sel des Bayes de Geneure. 59    |
| Semences. 59                                   |
| Preparations des Feuilles, des Plantes & des   |
| Fleurs. 60                                     |
| Le Sel des Plantes. 62                         |
| Preparation des Remedes Alteratifs Chymiques,  |
| chap. 3. 63                                    |
| Sel Policreste. la même.                       |
| Diaphoretique. 64                              |
| Esprit de Nitre ou Salpêtres. 65               |
| Esprit de Sel.                                 |
| L'Esprit de Cerises. 67                        |
| L'Ef-                                          |
|                                                |

ET TITRES.

iiva rabba

jorn.

comiques

| THE STATE OF                                   |          |
|------------------------------------------------|----------|
| L'Esprit de Melisse. la mêm                    | <b>P</b> |
| Preparations des Ramadas Demantif. Ol          |          |
| Preparations des Remedes Purgatifs Chym        | 1-       |
| ques, chap. 4.                                 | 8        |
| Du Vitriol vomitifappelle Gilla. 6             | 0        |
| To gran Saffyan Jos Mi                         | 7        |
| Le vray Saffran des Métaux, ou Crocus Me       | -        |
| la même                                        | 30       |
| Le Crystal de Tartre Emetique. 7               |          |
| Court E                                        | 2        |
| Syrop Emetique febrifuge.                      | 7        |
| Du Mercure, des dala pued que din 1, a 11:     | 3        |
| Du Mercure, & de la preparation du Sublim      | e        |
| uvas.                                          | (mg)     |
| Remarques necessaires sur l'usage des Remede   | ig-4     |
| acomai ques necessaires sur l'ulage des Remede | 8-       |
| Purgatits Chymiques ch 5                       | .,       |
| Purgatifs Chymiques, ch. 5.                    | 11       |

## LIVRE TROISIE'ME.

| D'intemperie froide & humide de la I        | 80       |
|---------------------------------------------|----------|
| L'intemperie froide & humide de la I        | ête.     |
| To 1 . C                                    | 82.      |
| De la Stupeur, du Tremblement on de la Pa   | ra-      |
| 73                                          | 86       |
| - con carlion.                              |          |
| Du Vertige & de l'Epylepse.                 | 900      |
| Del Anoblevia                               |          |
| De la Lethargie.                            | 98       |
| Du Catharre.                                | OF       |
| De la douleur de Tête.                      | -02      |
| Des Voillas immadantes                      | 04       |
| Dela Physica                                | 07       |
| Dela Phrenesse.                             | 00       |
| To mondites des Tenx, des Orpillos. La N    | Teza     |
| Carta Bouche, Chap, 2.                      |          |
| The tilletiperie Troide of humide des Yours | 1        |
| même. ***                                   | The same |
|                                             |          |

| TABLE DES CHAPITRES                       |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| De l'inflamation des Yeux. 112.1          | 18        |
| Des dispositions à la Catharacte, des tau | hes       |
| en ulceres aux Yeux.                      | 14        |
| Deta avaient a contract                   | 120       |
| Du tintement d'Oreille & de Surdité.      | 12-1      |
| Du flux de sang par le nez.               | 123       |
| De l'inflamation des Amygdales, & de l'   | E/-       |
| quinencie.                                | 124       |
| De la relaxation & inflâmation de la Lue  | tte.      |
|                                           | 126       |
|                                           |           |
|                                           | - Company |

## LIVRE QUATRIE'ME.

| D Es maladies de la Poitrine, & premiere-<br>ment des maladies du Poulmon, chap. 1.<br>128 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| De l'Asthme ou Courte hateine. la même.                                                    |
| De la Pleuresie.                                                                           |
| De la Toux.                                                                                |
| De l'Hemoptise ou crachement de sang. 136                                                  |
| Des maladies du Cœur, chap. 2. 138                                                         |

## LIVRE CINQUIE'ME.

| D Es maladies du ventre inferieur, & pre<br>mierement des maladies de l'Estomac | 7  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| mierement des maladies de l'Estomac                                             | 90 |
| des intestins, chap. I.                                                         |    |
| De la douleur d'Estomac.                                                        | 3  |
| Del'inappetence ou dégoût.                                                      | 5  |

# ET TITRES. Du Vomissement. Du Vomissement de sang. Du Colera Morbus. De la Colique.

de 1200

HANNEY.

1 1 1 ·

V.

14

146

150

Du Colera Morbus. ISI De la Colique. 152 De la Colique pituiteuse. 153 De la Colique venteuse. 154 De la Colique bilieuse. 155 De la douleur Iliaque. 157 De la Constipation du Ventre. 158 De la Diarrhée ou cours de Ventre. 159 De la Dissenterie. 161

Du Tenesme.

Des Vers.

De la douleur d'Hemoroïdes.

Du Flux de sang des Hemoroïdes.

171

Des maladies du Foye, chap. 2. 173 L'Intemperie chaude du Foye. la même. De l'obstruction du Foye. 175 De la faunisse ou léteritie. 179

De la foiblesse du Foye & du Flux Hepatique.

De l'Hydropisse. 182
De l'Ascite. 183
De la Tympanite, 187
De la Leucophlegmatie. la même.

De la Leucophlegmatie. la même. Des maladies de la Ratte, chap. 3. 189 De l'obstruction & tumeur de la Ratte.

Du Schyrre de la Ratte. 192
De la douleur de la Ratte. 194

De la Mélancolie Hypocondriaque. la même. Des maladies des Reins & de la Vessie, chap. 4.

\*\*\* vj De

### TABLE DES CHAPITRES

| De la Colique Nephretique, & de la Pier    | re des |
|--------------------------------------------|--------|
| Reins.                                     | 196    |
| De la Pierre de la Vessie.                 | 199    |
| De l'inflâmation des Reins & de la Vessie. | 200    |
| De l'ulcere des Reins & de la Vessie.      | 201    |
| De la difficulté d'uriner.                 | 204    |
| De l'incontinence d'Urine.                 | 2.05   |

### LIVRE SIXIE'ME.

| D | U Rumatisn  | ze, | chap. I.            |       | 208 |
|---|-------------|-----|---------------------|-------|-----|
| L | La guerison | du  | chap. 1. Rumatisme, | chap. | 2.  |
|   |             |     |                     |       | LIE |

### LIVRE SEPTIE'ME.

| D Es maladies des Femmes en gen          | eral, |
|------------------------------------------|-------|
| chap. 1.                                 | 216   |
| De l'arrest & suppression des Mois.      | 218   |
| Du Flux immoderé du sang Menstrual.      | 223   |
| Des Fleurs blanches.                     | 226   |
| Del'inflâmation de la Matrice.           | 228   |
| De l'Ulcere de la Matrice.               | 230   |
| De l'Hydropisse de la Matrice.           | 232   |
| Du relâchement de la Matrice.            | 234   |
| Des maladies des Femmes durant leur groj |       |
| chap. 2.                                 | 235   |
| Des maladies des Femmes durant & aprés   | l'ac- |
| souchement, chap. 3,                     | 243   |
|                                          | DH    |
|                                          |       |

### ET TITRES.

Carr Eins 190-

> 10I

chap. 2, 

1/12

| Du Flux de sang.                  |     |
|-----------------------------------|-----|
|                                   | 247 |
| De la suppression des Purgations. | 248 |
| De la douleur de la Hanche.       | 249 |
| De l'inflamation des Mamelles.    |     |
| Des maladies des fointures.       | 250 |
|                                   | 251 |
| De la fotolesse des Nerfs.        | 257 |
| De la foiblesse des Nerfs.        | 251 |

## LIVRE HUITIE'ME.

| Des Fiévres en general, & premie<br>des Fiévres simples, ch. 1. | Promone |  |
|-----------------------------------------------------------------|---------|--|
| des Fiévres simples . ch. 1-                                    | 250     |  |
| De la Fiévre Ephemere.                                          | 2)9     |  |
| De la Fiéure Synoque simple.                                    | 260     |  |
| De la Fiévre Hetique.                                           | 261     |  |
| Des Fiérres putrides continues                                  | 262     |  |
| Des Fiérres putrides continues, ch. 2.                          | 265     |  |
| Des Fiévres Symptomatiques ou accidentelles.                    |         |  |
| Du Parima la 1 1 1 -11                                          | 269     |  |
| Du Regime de vivre dans les Fiévres.                            | 270     |  |
| Des Fierres putrides intermittentes, chap. 3.                   |         |  |
|                                                                 | 277     |  |
| De la Fiévre Tierce.                                            | 278     |  |
| De la Fievre Tierce fausse.                                     | 279     |  |
| De la Fiévre quotidienne.                                       | -0-     |  |
| De la Fiévre Quarte & du moyen de la                            | Tuerir  |  |
|                                                                 | 2 8 2   |  |
| Des Remedes Specifiques contre la                               | 2.83;   |  |
| Quarte, & des remarques trés-uti                                | in the  |  |
| l'usage du Duinquina pour en éguinal                            | tes jup |  |
| l'usage du Quinquina, pour en éviter l                          | abus.   |  |
| Des Fiérres Malianes de 10 d'il                                 | 285     |  |
| Des Fiévres Malignes & pestilentielles, ch                      | ap. 4.  |  |
|                                                                 | 294     |  |
|                                                                 | De      |  |

### TABLE DES CHAPITRES

| De la Rougeole & petite Verole. | 295      |
|---------------------------------|----------|
| Des Fiévres Pourprées.          | 297      |
| Des Fiévres Pestilentielles.    | la même. |
| Du Bubon.                       | 299      |
| Du Charbon.                     | 300      |

## LIVRE NEUVIE'ME.

| D Es signes & des causes du Scorbut, ch. 1.                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |
| De la guerison du Scorbut, chap. 2. 316                                                      |
| De la guerison du Scorbut, chap. 2. 316<br>Le moyen de se préserver du Scorbut, chap. 3. 328 |
| Reflexion sur le Scorbut, maladie nouvelle en                                                |
| France, chap. 4. 335                                                                         |

## LIVRE DIXIE'ME.

| E la necessité de la temperance en toute con-                  |
|----------------------------------------------------------------|
| dition & particulierement en celle des                         |
| Pauvres, chap. 1. 344                                          |
| Que l'intemperance au boire & au manger cau-                   |
| Je la plus grande partie des maladies des Pau-                 |
| vres, chap. 2.  Contre l'oissveté & la faineantise des valides |
| mendians; chap. 2. 364                                         |
| One le Medecin entreprendra inutilement                        |
| de prevenir ou guerir par les remedes les                      |
| maladies des Pauvres, s'il n'en trouve                         |
| (700)                                                          |

### ET TITRES.

un contre les passions ou afflictions de leur esprit, chap. 4.

Abregé des Remedes tres-utiles aux Pauvres.

Des Remedes externes.

Remedes aux Pauvres contre la crainte de la Mort.

398

Fin de la Table:

15 .h.

· Alfille





## TABLE ALPHABETIQUE

GENERALE ET METHODIQUE,

De toutes les matieres contenues en ce Volume du Medecin des Pauvres.

BREGE' des Remedes trés-utiles aux Pauvres. page 390:
ACCOUCHEMENT. Maladies des Femmes durant &
aprés l'accouchement. 243:
Comment il faut remedier à la mere & à

Comment il faut remedier à la mere & à l'enfant.

Comment on connoît 6 le differelé de

Comment on connoît si la difficulté de l'accouchement vient de la part de l'enfant mort dans le ventre de sa mere. 243.

Maladies qui suivent l'accouchement des pauvres Femmes, & les remedes dont on doit se servir en ce rencontre. 246 & suiv.

AFFLICTIONS. Remedes contre les afflictions.

101

ALPHABETIQUE. ALIMENS. La diversité de quantité d'alimens, Ragoûts, Vins, Liqueurs, est préjudiciable à la fanté & la raison. L'usage immoderé des Fruits passagers, de la Pâtisserie, des Pâtes seches & sucrées, est nuisible à la santé & la raison. A MIGDALES. La cause des inflâmations des Amigdales, & les remedes qu'on y doit apporter. 124 % (uiv. ANODINS. Ce sont des remedes qui appaisent la douleur. Il y a deux fortes d'Anodins les uns ôtent la. cause de la douleur comme la Saignée & la Purgation, & les autres que nous appellons proprement Anodins tendent à cette fin, tels sont les Somniferes ou Hypnotiques, & les Stupefatifs ou Narcotiques. Les Anodins sont externes ou internes. 47 ANTIQUITE' & excellence de la Medecine. 408.409 APOPLEXIE. Comment se connoît l'Apoplexie. Quisont ceux qui y sont plus sujets que les autres, & ce qu'ils doivent faire pour l'é-Viter. la me me. Les remedes qu'on y doit apporter. & suivantes. ARRET & suppression des mois, ses causes & ses remedes. 2.18 co (uiv. ASCITE, premiere espece d'Hydropisie, ses remedes. 182 of luiv. ASTH-

MANY .

1996

las a los

Was en in

# . 7F.

18:39

11. dla-

grant &

mere S.

14 mente.

ficule de

de ieli-

re. 24

on Wi

m23:16:

1 9 1412

Mire !

38:

1 911

| TABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASTHME. Comment se forme!'Ashme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ou Courte-haleine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Les remedes qu'on y doit apporter. 129.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| co suiv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Remarques sur une espece d'Asthme cau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| fépar la vapeur de la Rate. 6 10 , 299 0131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| AVIS falutaire aux Pauvres qui sont mala-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| des. de des la de 407. 6 fuiv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . B:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |
| DILE. Des Remedes qui purgent la Bile au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| - | JILE. Des Remedes qui purgent la Biles<br>premier degré & doucement. | au. |
|---|----------------------------------------------------------------------|-----|
|   | De ceux qui emportent avec eux plus fo                               | )r- |
|   | tementl'humeur bilieuse, & qui sont                                  | du  |
|   | fecond degré.                                                        | 10  |
|   | De ceux que l'on dit être du troisième d                             | ie- |
|   | gré, & qui font évacuer cette hume                                   | ur  |
|   | avec plus de force & de violence que                                 | les |
|   | autres qui sont du premier ou second d                               |     |
|   | gré. The man and the Blade II.                                       | 12  |
| B |                                                                      | 56  |
|   |                                                                      | 57  |
|   | * , o p a                                                            | 58  |
| B | BUBON pestilentiel, & la maniere de                                  |     |
|   | guerir. 2                                                            | 99  |

THE CONTRACT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF

C

| C   | R D<br>noît | I A L<br>la Ca | GIE.     | Con<br>ou | nmer<br>mal | nt se<br>de d | con-<br>ceur. |
|-----|-------------|----------------|----------|-----------|-------------|---------------|---------------|
| Les |             | edes q         | u'on y d | oit a     | ppor        | ter.          |               |

| ALPHABETIQUE.                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|
| CATHARACTE. Des dispositions à la                                        |
| Catharacte.                                                              |
| Ce que c'est que la Catharacte, & ses re-                                |
| medes. 114. gr suiv.                                                     |
| medes. 114. & suiv. CATHARRE. Les causes internes & ex-                  |
| ternes du Catharre.                                                      |
| ternes du Catharre. 102<br>Ses remedes. 103. & Juiv.                     |
| CHARBON pestilentiel. Comment il                                         |
| faut le traiter. 300                                                     |
| CHRISTAL de Tartre Emetique. Sa                                          |
| composition. 72                                                          |
| CHYMIE. Definition de la Chymie. 51                                      |
| LaChymie renferme trois principes actits.                                |
| le Mercure, l'Huile ou le Souffre, & le Sel.                             |
| Deux principes Passits l'Eau ou le Phleg-                                |
| me Leurs definitions.                                                    |
| me. Leurs definitions. 52. & suiv. CLYSTER E contre les Coliques Nephre- |
| tiques. 25                                                               |
| Clystere contre les Coliques Venteuses.                                  |
| la méme.                                                                 |
| Clystere detersif dont on peut se servirau                               |
| commencement du cours de ventre. la                                      |
| même & suiv.                                                             |
| Clytera nove anneitor la doulour dens la                                 |
| Clystere pour appaiser la douleur dans la Dissenterie.                   |
| Dissenterie. 26<br>COEUR. Deux sortes de maladies du                     |
|                                                                          |
| cœur, la Syncope ou la foiblesse, & la palpitation.                      |
|                                                                          |
| COLERA-MORBUS. Sa definition &                                           |
| fes remedes.  COLIQUE Bilieuse, & la maniere de la                       |
|                                                                          |
| guerir.                                                                  |
| Colique de Miserere, ses trois disserentes                               |
| especes & leurs guerisons. 157. Co-                                      |
|                                                                          |
|                                                                          |

alldar I

nen ing | political Accessed 1 Anthony

et allens de la composition della composition de

| Colique Nephretique, maladie des Reins.                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 196                                                                                                                                                                                                                                       |
| Colique pituiteuse. Comment on con-<br>noît la colique pituiteuse d'avec la bilieuse                                                                                                                                                      |
| & la flatueuse.  Colique venteuse & comment elle se gue-                                                                                                                                                                                  |
| rit. 154 & suiv. CONSTIPATION du ventre, & ses                                                                                                                                                                                            |
| remedes. 158. 6 suiv. CONVULSION. D'où se forme la Con-                                                                                                                                                                                   |
| vulsion causée par une matiere pituiteuse.                                                                                                                                                                                                |
| COURS de ventre. Voyez Diarrhee. 159.                                                                                                                                                                                                     |
| CRACHEMENT de Sang. Voyez He                                                                                                                                                                                                              |
| montile 120%                                                                                                                                                                                                                              |
| moptife. 136                                                                                                                                                                                                                              |
| moptile.                                                                                                                                                                                                                                  |
| D                                                                                                                                                                                                                                         |
| DE'GOUT.  Ses causes & ses remedes. 145. 6 suiv.  DENTS. Remede pour la Dent cariée.                                                                                                                                                      |
| DE'GOUT.  Ses causes & ses remedes. 145. 6 suiv.  DENTS. Remede pour la Dent cariée.  119  Remede pour la douleur des Dents causées par une fluxion froide.  la mesme.                                                                    |
| DE'GOUT.  Ses causes & ses remedes. 145. És suiv.  DENTS. Remede pour la Dent cariée.  119  Remede pour la douleur des Dents causées par une fluxion froide.  Remede pour la douleur des Dents excitée par une fluxion chaude.  la mesme. |
| DE'GOUT.  Ses causes & ses remedes. 145. 6 suiv.  DENTS. Remede pour la Dent cariée.  119  Remede pour la douleur des Dents causées par une fluxion froide.  Remede pour la douleur des Dents exci-                                       |

DIARRHE'E ou Cours de ventre Remedes propres à cette maladie. 159. 6 suiv.

TABLE

ALPHABETIQUE.
DIURETIQUES. Il y a deux fortes de Diuretiques, les uns font propres Diuretiques & les autres impropres.

44
DOULEUR Iliaque. Voyez Colique de Mijerere.

DYSSENTERIE, Comment on la doit traiter.

161. © Juiv.

e aplieule

E. Collect

E

AUX Minerales artificielles. Premiere Eau minerale appellée Eau Vegetale. La maniere de preparer cette Eau. 32.33. Comment il la faut prendre & à quoy elle est propre. Autre maniere d'Eau vegetale. 33.34 Seconde Eau minerale calibée. Troisiéme Eau minerale preparée avec le Vitriol. Comment il faut s'en servir. la même. Les vertus de cette Eau pour la guerison de plusieurs maladies. 36.37 Autre preparation des Eaux minerales, tirées de la l'ierre d'acié. Comment il faut la preparer. Eau de Sainte Reine artificielle. Les vertus de cette Eau minerale. Sa composition. la même. Comment il faut s'en servir pour les maladies de la peau. la même. Eau

#### TABLE

| Eau de chaux. Voyez remedes externes.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | )'5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| TOTA EUCLE Definition & divilion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | de  |
| l'Epilepsie. 93.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 74  |
| l'Epilepsie.  1'Epilepsie.  1' | la  |
| querifon de l'entléplie. 94. 94.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | V e |
| ESPRIT de Cerises & la façon de le con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1-  |
| nofer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 57  |
| Torrie de Nitre, vovez Nitre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 55  |
| Esprit de Melille, & comment II le fait.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 57  |
| Sec vertils.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8   |
| Ses vertus.<br>Esprit de Sel. La maniere de le prepare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,   |
| 2r lecetters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| TOULINENCIE, & les remedes. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24  |
| Deux fortes de remed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | es  |
| Es l'OM l'o. Dean preparer l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | es  |
| convenables à l'Estomac pour preparer l<br>humeurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44  |
| De la douleur d'Estomac, & des causes q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ui  |
| la produifent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15  |
| la produisent.<br>EXHORTATIONS Chrétiennes q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ue. |
| EXHORIATIONS chrethennes q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6   |
| doit faire le Medecin à son malade. 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ) ° |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| EXTRAIT des Racines, Bois, Baye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 3 |
| Semences, Feuilles & Fleurs, par l'a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 116 |
| Chymique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 54  |
| Comment se fait le susdit Extrait.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 56  |

#### F

PEMMES grosses. Si l'on peut saigner & purger les Femmes grosses, & les disterens sentimens des Medecins sur ce sujet. 235. & suiv. FIE-

ALPHABETIQUE. FIEVRES. Ce que c'est que la Fiévre. 259 Sa Division. A Contraction 260 Fiévre Ephemere. Ses causes & ses reme-1 1 day to 2 month arms 260. 261 Fiévre Hetique. Ses causes externes & internes. Trois degrez de la Fiévre Herique, & comment ils se connoissent. Comment il faut la traiter. 263.264 Fiévres malignes, & Fiévres Pestilentielles ne sont differentes que par le plus & le moins, & la raison. Fiévres Pestilentielles. Leurs preservatifs sont la saignée & la purgation. La raison. la même. Signes pour connoître fi la Fiévre Pestilentielle est presente. 298 Remedes Curatifs & Topiques contre les Fiévres Pestilentielles. 297. O suiv. Fiévres Pourprées. Il faut saigner dans les Fiévres Pourprées pour corriger la pourriture & faciliter la transpiration des hu-. Sympton of the meurs. Les Cordiaux sont fort utiles en ce rencontre la même. Fiévres putrides continuës. 265 Division des Fiévres Putrides continues. 266. O Juiv. Toutes les indications des Fiévres putrides se tirent de la maladie, de la cause de la maladie, & des forces. Fiévres putrides intermittentes. Regime de vivre dans toutes sortes de Fié-

> 270. 271 Reme-

yres putrides.

tell Sala

GWEEN de

9.91

ri 1800 dani

d2:300ma

6,

63

# TABLE

| Remedes generaux, & particuliers dont                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| on doit se servir en ces occasions. 271.                                                                                                |
| i ali                                                                                                                                   |
| Fiévres Quartes. Deux especes de Fiévres                                                                                                |
| Quartes. Le moyen de les distinguer, &                                                                                                  |
| Quartes. Le moyen de les difens queri-                                                                                                  |
| comment on doit proceder à leurs gueri-                                                                                                 |
| fons. 283. O July.                                                                                                                      |
| fons.  Remedes Specifiques contre la Fiévre                                                                                             |
| Quarte. Voyez Quinquin A. 285                                                                                                           |
| Quarte. Voyez Quin Quin A. 285                                                                                                          |
| Fiévre Ouoridienne 282                                                                                                                  |
| Come Elevre erant produite par une malle-                                                                                               |
| re pituiteuse elle n'attaque ordinairement que les Vieillards ou les Enfans. la même.                                                   |
| re plusteure en la actuação de la même.                                                                                                 |
| Les differences de la Fiévre Quotidienne                                                                                                |
| Les différences de la Fierre ou de la                                                                                                   |
| d'avec la Fiévre double Tierce ou de la                                                                                                 |
| Triple-Quarte.                                                                                                                          |
| Triple-Quarte. la même.  La Fiévre Quotidienne a besoin de fre-                                                                         |
|                                                                                                                                         |
| être querie.                                                                                                                            |
| Fiévres simples. 259                                                                                                                    |
| étre guerie.  Fiévres simples.  Fiévres synoque simple.  Fiévres simptomatiques ou accidentelles.  269                                  |
| Tievres sumptomatiques ou accidentelles.                                                                                                |
| 269                                                                                                                                     |
| FLEURS blanches, leurs causes & leurs                                                                                                   |
| remedes. 226. O suiv.                                                                                                                   |
| remedes.                                                                                                                                |
| remedes.  FLUX de Sang. Il ne faut pas l'arrêter tout                                                                                   |
| à coup, & la raison.                                                                                                                    |
| La maniere de le traiter.                                                                                                               |
| à coup, & la raiton.  La maniere de le traiter.  Flux de Sang par le nez, voyez Hemorragie.  FOY E. D'où procedent la foiblesse du Foye |
| gie. 123                                                                                                                                |
| FOY E. D'où procedent la foiblesse du Foye                                                                                              |
| 8                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                         |

ALPHABETIQUE.

10

ilia . I

i ilti.

· 18:

:32

ene mai.

distant.

and .

101.181.

de 18

on ce la

6:0 pm B

172116000

les & leurs,

meter will a

16

post -

& le Flux Hepatique. Quels remedes il y faut apporter. 180. O fuiv. Internperie chaude du Foye & ses remedes.

Obstruction du Foye, sa cause, ses signes & ses remedes.

G

GENEVRE. Du Bois, des Bayes, & de la Resine de Genévre.

Ses proprietez.

Extrait & Sel des Bayes de Genévre. Ses preparations, & la maniere de le composer.

GLACE. L'usage de la Glace pendant les ardeurs de l'Eté est préjudiciable à la santé, & la raison.

#### H

HEMOPTISE on crachement de Sang.

HEMOPTISE on crachement de Sang.

Sa cause & ses remedes.

HEMORRAGIE ou Flux de Sang par le nez & ses remedes.

HEMORRHOIDES. De la douleur des Hemorrhoïdes, & ce qu'il faut faire pour les guerir.

Duflux de Sang des Hemorrhoïdes & ce qu'il

\*\*\*\*

| TABLE                                       |
|---------------------------------------------|
| faut faire pour y remedier. 171. O' suiv.   |
| HOPITAUX. Les avantages que peuvent         |
| recevoir les pauvres mendians des Hôpi-     |
| taux Generaux. 367                          |
| HUILE ou Souffre Chymique. Sa defini-       |
| tion & ses proprietez.                      |
| HVDROPISIE. Trois especes d'Hydro-          |
| pisse. Leurs causes & leurs remedes. 182    |
| $\mathcal{O}^*$   $uiv$ .                   |
| Hydropisie de matrice, ses remedes diffe-   |
| rens suivant ses différentes causes. 232. O |
| į ui v •                                    |
| HYPNOPTIQUES, ou Somniferes.                |
| 47                                          |
|                                             |

# I.

| TAUNISSE ou Icheritie, sa cause & ses       |
|---------------------------------------------|
| 17.9                                        |
| IN APETANCE. Voyez dégoût. 145.             |
| 0 11111                                     |
| INCONTINENCE d'urine. Voyez                 |
| 17-ing 205. 0 July                          |
| TATEL A MARKET IN A CIPS INCINIS OF THE 188 |
| Vessie. Ses causes & ses remedes. 200.      |
| O juiv-                                     |
| L'INTEMPERANCE au boire & au                |
| manger causent la plus grande partie des    |
| and a dies des l'allyres.                   |
| JOINTURES. Maladies des Jointures           |
| & ses remedes.                              |
| & 162 femeres.                              |

LAVE-

### ALPHABETIQUE.

L.

107 13 GAM-

13kur)\* es. 13u

desite

mi's

in tale order the tale sale

100 ACC

rung:10 " , 10 E

|    | AVEM! rafraîch Lavement                   | ir en m | ême ter  | nne        | afraîchi     | 4    |
|----|-------------------------------------------|---------|----------|------------|--------------|------|
| 1  | Voyez Clyft                               | ere.    | e haspe. | 10 m 120 g | 2. & Suiv    |      |
|    | ETHAR ( Lethargie, fervir.                | & les   | remede   | s dont     | il faut 1    | e    |
| L. | gue troise                                | LEG     | MAT      | IEo        | u Anasar     | -607 |
| L  | fes remedes.<br>UETE. De<br>de la luete & | la rela | xation   | 2187       | . O suiv     |      |
|    |                                           |         |          |            | . W. Jen. E. |      |

#### M.

| MACHICATOIRE. Qui so<br>qui ne doivent point user de m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nt ceux   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| toire 'Wi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | acmca-    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| MINI A DIES de la postrina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| MALADIES de la poitrine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 128       |
| Tradadics de la Rafe. Vovez Para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| Maladies des Femmes en general. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 209       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Juiv.     |
| Tylalaules des Temmes durant leurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2-10-0    |
| fe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ronei-    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 235       |
| Maladies des Femmes durant & apre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 84      |
| couchement Vovez Access                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -2 1. AC- |
| couchement. Voyez Accouchement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 243     |
| The Late of the La | nelles    |
| sa cause, & ses remedes. 250.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11011629  |
| attaule, & les remedes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tuiv.     |
| **** ij                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MA-       |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ATALA     |

TABLE

| , 1 11 2 2 2                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATRICE Hydropisie de Matrice. Ses                                                       |
| differens remedes illivant les différences                                               |
| 232.0 1111.                                                                              |
| Inflâmation de Matrice. Ses causes; les si-                                              |
| Paccompagnent, & les                                 |
| giles dut rate apporter. 228. O suiv.                                                    |
| qu'on y doit apporter. 228. O suiv. Relâchement de Matrice, d'où procede                 |
|                                                                                          |
| y doit apporter. 234 Ulcere de Matrice. Differentes causes de                            |
| y doit apporter. Differentes causes de                                                   |
| Ulcere de Matrice. Differences 220. Co                                                   |
| cette maladie, & les remedes. 230. G                                                     |
| The last contracted to                                                                   |
| MEDECIN. Le Medecin entreprendra                                                         |
|                                                                                          |
| 1 - Jan lac mallille illo I aun sou                                                      |
| 21 - 201 PROUVE UP CONTIE ICS PAINOUS)                                                   |
| m'diana da leur cumul.                                                                   |
| - A NT COLL HE KEILICUES GUI PULSONO                                                     |
| t - t 1 - loo ou premiel all ittolic, ot at                                              |
| troisième degré.                                                                         |
| troisième degré.  Melancolie Hypocondriaque. Remedes à Melancolie Hypocondriaque.        |
| cette maladie.                                                                           |
| To Mercure Ou Eloriteit                                                                  |
| MERCURE. Le Meteure du l'amie.<br>un des trois principes actifs de Chymie.               |
| on des dois passen                                                                       |
| la même.                                                                                 |
| Sa definition.  Preparation du Mercure & Sublimé doux.  75. © suiv.                      |
| Preparation du Mercure 375. 6 suiv.                                                      |
| o ic qui doivent obliger                                                                 |
| MEPRIS. Ranons du dorrens de les Pauvres d'avoir du mépris pour la vani-                 |
| jes Pauvres d'avoir du mepris pour la 1982                                               |
| les Pauvres d'avoir du mepris pour de 398.<br>té des plaisirs & des biens du monde. 398. |
| MORT.                                                                                    |
| NATO Y A                                                                                 |
|                                                                                          |

ALPHABETIQUE.

it de

10 . i

J Mr.

:53:200

CARLS &

1:C. V

d die

Alayis ;

11.

· j. · ·

of la valle

MORT. Remedes aux Pauvres contre la crainte de la Mort. 398. O suiv.

N.

MARCOTIQUES. Quels sont les remedes Narcotiques. 47. 65 suiv.

NERFS. Foiblesses des Nerfs. 257. 65 suiv.

NITRE. Esprit de Nitre ou Salpêtre & sa.

preparation. 65

Les vertus de l'Esprit de Nitre. 66

0

OREILLES. De la douleur d'Oreille.

Ses causes, ses effets, & ses remedes.

120. Of suiv.

Du tintement d'Oreille & de la surdité. 121

Ses remedes.

OYSIVETE'. Contre l'oysiveté & la faineantise des valides mendians.

121 Oysiveté produit quantité de maladies,

& la raison.

365

D

| TABLE                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| The but and le malade hanisse le                                                 |
| PECHE'. Il faut que le malade banisse le                                         |
| de lon ame. & Dout cet chet it taut                                              |
| qu'il ait recours aux Sacremens de l'Egine.                                      |
| · 1/4                                                                            |
| PHRENESIE. Comment se connoît la                                                 |
| Di senolia gries remedes.                                                        |
| PIERRE des Reins. Voyez Reins. 196                                               |
| PIERRE des rems. Popular qui purgent la Pi-                                      |
| PITUITE. Remedes qui purgent la Pi-                                              |
| tuite.  De ceux qui la purgent au premier degré.  12                             |
| De ceux qui la purgent au premier degle                                          |
| 12.                                                                              |
| De ceux qui la purgent au second degré. 13                                       |
| De ceux qui la purgent au troisiéme degré.                                       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                            |
| PLEURESIE. Sa cause, ses simptomes                                               |
| & ses remedes. 132. & suiv.                                                      |
| 2011D D. E. d'Angelique. 394                                                     |
|                                                                                  |
| Poudres purgatifs.                                                               |
| Poudres purgatifs.  PROVIDENCE Divine. Le Medecin  PROVIDENCE Divine. Le Medecin |
| 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                          |
| · La la Devaldence Divino i Poma                                                 |
| 1 / Land de lettre fally l'alloullettens que                                     |
| & alligant de le dire maineureux.                                                |
| 0 1,                                                                             |
| PURGATIONS. De la supression des                                                 |
| PURGATION 248                                                                    |
| Purgations.                                                                      |

Q:

O UINQUINA. Remarques trés-utiles fur l'usage du Quinquina, pour en éviter l'abus.

RATE.

## ALPHABETIQUE.

R.

199

(60.31

enter;

n 17 17 27

13 h., .

:0: [:: ---

Maria Maria

1.4.1

Miles St.

| R ATE. Obstruction & douleur de Ra-<br>te, signes qui l'accompagnent & les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| te, fignes qui l'accompagnent & les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| remedes qu'on y doit apporter. 193. 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| REGIME de vivre. Le Regime de vivre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| des Pauvres doit être different de celui des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Riches, & la raison. 352. O suiv.<br>REGLES de Santé. Voyez Santé. 364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| REINS. Maladies des Reins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pierre des Reins, signes qui sont connoî-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| tre cete maladie, & de ses remedes. 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| O suiv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| REMARQUES generales sur les mala-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| dies & remedes des Pauvres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Premiere Remarque. La plus grande parrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| des maladies des Pauvres dépend du man-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| vais utage qu'ils font des choles naturelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| & la railon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ils ont besoin de Purgatifs, & la raison.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 61 P 7 C 1 C 1 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Seconde Remarque. Lorsque la saignée est                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| necessaire aux Pauvres, elle doit toûjours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| être fort mediocre, & la raison.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Troisième Remarque. Les maladies des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pauvres viennent plûtôt d'inanition que de repletion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Remarques necessaires sur l'usage des re-<br>medes purgatifs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| medes purgatifs. 77. O suiv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| R'EMEDES contre la Pauvieté. Voyez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rauviete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| **** iiij. Reme-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| And the second s |

#### TABLE

Remede contre la tristesse qui vient de la maladie.

Remedes purgatifs. Quatre sortes de remedes purgatifs & generaux suivant les quatre humeurs, pour la Bile, pour la Pituite, pour la Mélancolie, & pour les Serositez.

Entre les susdits purgatifs, les uns purgent les humeurs contenuës dans la premiere region du corps. Les seconds Purgatifs tirent celles de la seconde region du corps, & les derniers sont évacuer les humeurs contenuës dans toute l'habitude du corps, que nous disons être la troisséme region.

Comment on connoît les differentes regions du corps.

Remedes Purgatifs Chymiques & leurs preparations.

Remedes externes. Eau de chaux dessicative & simple propre pour les ulceres & toutes les insections de la peau. 395. & suiv. Autre Eau de chaux composée, sa composition, ses proprietez, & la maniere de s'en servir.

Remede universel contre tous les maux du monde.

385.

ROUGEOLE & petite Verole. Les Fiévres qui précedent ou accompagnent la Rougeole ou la petite Verole. 295
Les Fiévres pourprées sont du nombre des Fiévres malignes. 294

Qn

ALPHABETIQUE. On doit saigner dans les Fiévres qui précedent la Rougeole ou la petite Verole, & la railon. RUMATISME. La cause qui produit le Rumatisme. 208. O suiv. La guerison du Rumatisme. 211. O suiv. CAFFRAN des Metaux, ou Crocus Me-J tallorum. 69. 0 Juiv. Ses effets. SANTE'. La Santé des Pauvres ou le moyen de les conserver en santé, & les preserver de maladie. 344 Les grands avantages de la Santé: 344. O Juiv. Ce que les Dames doivent éviter pour la conservation de leur Santé. 349. O suiv. Toutes les regles de Santé sont renfermées en deux points suivant le sentiment d'Hypocrate le plus celebre de tous les Medecins. La premiere reglepour la conservation de la Santé confiste à ne manger jamais jusqu'à le rassafier entierement, & la seconde à n'être point paresseux au travail. 364. O suiv. SCHIRRE de la Rate, ses signes, & ses remedes. SCORBUT. Le neuviéme Livre du Medecindes Pauvres ne traite d'autre chose que du Scorbut. Des moyens de le connoître, de le guerir, & de s'en préserver. 301 香香香香 Vin Des

1 in .83

für i

[CL 13]

19 Jet, 6,

e region.

& km

اللا العلا

66 8. 36.

and The

TIP'S

The state of the

431

i ing.

17.

### T A B L E

| Des signes & des causes du Scorbut. chape.                                |
|---------------------------------------------------------------------------|
| * la même                                                                 |
| Origine du Scorbut. 302. & suiv. Le Scorbut a été inconnu aux anciens Me- |
| Le Scorbut a été inconnu aux anciens Me-                                  |
| decins Hypocrate & Galien. 303<br>Les fignes du Scorbut. 304              |
| Les signes du Scorbut. 304                                                |
| Le siege du Scorbut, selon le sentiment de                                |
| quelques Medecins est dans le Paranchime                                  |
| de la Rate; & la raison qu'ils en appor-                                  |
| tent. 308.                                                                |
| Le Medecin des Pauvres n'est pas de cet                                   |
| avis, & les raisons qu'il allegue. la même.                               |
| Les causes externes du Scorbut sont divi-                                 |
| nes, celestes ou sublunaires. 4 309                                       |
| Quelles sont les causes divines de cette ma.                              |
| ladie.                                                                    |
| Quelles sont les causes celestes. la même.                                |
| Quelles sont les causes sublunaires. la                                   |
| même.                                                                     |
| Les causes internes de cette maladie. 312                                 |
| Tuiv.                                                                     |
| Pronostic du Scorbut. 314. O suix.                                        |
| De la guerison du Scorbut, chap. 2. 316                                   |
| S'il faut saigner en cette maladie. 317                                   |
| Des Lavemens & purgations dont on doit                                    |
| le lervir.                                                                |
| Tisane convenable à cette maladie. 322                                    |
| Sirop propre pour cette maladie. 323.                                     |
| Autres remedes propres à cette maladie.                                   |
| 223. O IUIV.                                                              |
| Remedes externes. 326. O suiv.                                            |
| Le moyen de se préserver du Scorbut, ch.3.                                |
| 28. Re-                                                                   |
|                                                                           |

| ALPHABETIQUE.                               |
|---------------------------------------------|
| Regime de vivre dans le Scorbut. 330        |
| O fuiv.                                     |
| Remedes preservatifs. 332                   |
| Reflexion sur le Scorbut, maladie nou-      |
| velle en France, chap. 4. 335               |
| SEL Chymique & sa definition.               |
| Sel des Plantes, & comment il le faut pre-  |
| parer. 62                                   |
| Sel Policreste, sa composition, & ses ef-   |
| fets. 63. 6 luiv.                           |
|                                             |
| SEMENCES. Comment il faut faire             |
| pour tirer l'Eau Spiritueuse, & l'Hui-      |
| le Etherée des Semences de Persil, Fe-      |
| nouil, Anis & autres semblables. 59         |
| Preparations des feuilles, des plantes, &   |
| fleurs. 60. Of suive                        |
| SENE'. Merveilleux effets du Sené. 15.      |
| & Juiv.                                     |
| SEROSITEZ. Des remedes qui purgent          |
| doucement les Serositez.                    |
| De ceux qui les purgent fortement. 19.20    |
| De ceux qui les purgent avec beaucoup       |
| plus de force que les précedens. 21         |
| IROP Emetique Febrifuge. Sa compo-          |
| fition & ses vertus.                        |
| SOBRIETE'. La Sobrieté est necessaire à     |
| la santé, la raison.                        |
| Raisons particulieres qui obligent les Pau- |
| vres d'être sobres.                         |
| OMNIFERES.                                  |
| STERNUTATOIRES, ou remedes qui ex-          |
| citent l'éternuëment. 84. 6 /uiv            |
| **** vj Qu.                                 |
| 1) Que                                      |

., CT.

Cher IbM°-

togloca monaco m

es accet le mont le mont

tio

19

5 A.

#### TABLE

| Qui sont ceux qui ne doivent point user de |
|--------------------------------------------|
| Sternutatoires.                            |
| STUPEUR. Ce que c'est que Stupeur, &       |
| ion remede.                                |
| SUDORIFIQUES. Quels sont les re-           |
| medes Sudorifiques. 41. & suiv.            |
| Les Sudorifiques ont un grand rapport avec |
| les Diuretiques & pourquoi. 44             |
| SUPOSITOIR E pour ceux qui ne peu-         |
| vent user de Clysteres, & pour les petits  |
| enfans.                                    |
|                                            |
| SYNCOPE. Definition de la Syncope, com-    |
| ment elle se connoît, ses remedes. 139     |
|                                            |
|                                            |

#### T

# TEMPERANCE. De la necessité de la Temperance en toutes conditions, & particulierement en celle des Pauvres.

| ·                                        |        |
|------------------------------------------|--------|
|                                          | 344    |
| TENESME. Sa cause & ses remedes.         | 164    |
| TETE. Des maladies de la Tête.           | 80     |
| L'intemperie froide cause souvent la     |        |
| peur, le tremblement, la Paralysie, la C | Con-   |
| vulsion, le Vertige, l'Epilepsie, l'Apo  | onl -  |
| xie, la Lethatgie, le Catharre, & la     | don-   |
| leur de Têre.                            | 81-    |
| Comment se connoît l'intemperie froi-    |        |
| bumide de la Tête, & les remedes qu      | 30 31. |
|                                          |        |
| y peut apporter. 82. 6                   | uiv.   |
| TOUX. Deux sortes de Toux, l'une s       | eche   |
| St l'autre humide.                       | 135"   |
|                                          | oû ·   |

ALPHABETIQUE. D'ou procede la Toux seche & ses reme-TRANQUILITE' d'esprit. La Tranquilité la même. d'esprit est un remede universel contre tous les maux du monde. TRAVAIL. Les avantages du Travail mo-

Leur, &

J' Juin

oft avec

36

o come

Air Co

may ,

31

deré. 355. 6 Juiv. V.. 7 EILLES immoderées, & les remedes que l'on y doit apporter. 107. & suiv. VENTRE inferieur, & ses maladies. 142. VERS. Mauvais effets que les Vers produifent dans les differentes parties du corps où ils se trouvent, & les remedes que l'on y doit apporter. VEROLE. Petite Verole. Voyez Rougeole. VERTIGE. Ce que c'est que Vertige. 295 VESSICATOIRES. La maniere 9.2 preparer des Vessicatoires. VESSIE. Comment on connoît la Pierre qui est dans la Vessie, & ce qu'il faut faire pour la guerir. 199. 0 Juiv. VIANDE. L'excés des Viandes indigestes est nuisible à la santé, & la raison.

VIN. L'excés du Vin est ennemi du Cerveau & des Ness & par conséquent produit quantité de maladies qui en dépendent.

55.7 La.

#### TABLE

La coûtume & le plaisir conduisent à l'excés du Vin. la même. L'excés du Vin est contre la Morale, la Medecine, & la Theologie. 359. O suiv. Raisons qui prouvent que l'excés du Vinest tout à fait opposé aux plus saintes maximes de la Theologie & du Christianisme. 361. O suiv.

L'usage moderé du Vin peut être permis aux Pauvres dans leurs maladies, quand ils n'ont point de siévres, ou d'inslâmation, & la raison.

Vessie.

ULCERE. De l'Ulcere des Reins & de la Vessie.

Comment se forme cet Ulcere. la même.

Comment on le distingue de celui de la Vessie, & ses remedes.

202

VOMISSEMENT. Quelle est la cause ordinaire du Vomissement. Quels sont ses remedes.

146. O suiv.
D'où vient le Vomissement de sang, & les remedes qu'on y doit apporter. 150. O suiv.

VOMITOIRES. Des Vomitoires qui évacuent doucement l'humeur. 27
De ceux qui excitent le Vomissement avec un peu de force. 28
De ceux qui font vomir avec beaucoup de force. 29. 6 suiv.

URINE. De la difficulté d'uriner. De ses trois especes de maladies appellées Ischurie, Strangurie, Dysurie. Leurs definitions & leurs remedes. 204. O suiv.

De-

ALPHABETIQUE.

mp 194

la primpe. 0720, 11

S L. Sali

A parmi

· , ;;

(Jo 6.

· Jan

4.1

SIL g, 1, . De l'incontinence d'Urine, sa cause & ses remedes. 205. 0 Juiv.

Y:

EUX. Comment on connoît l'intemperie froide & humide des Yeux. 111.

Ce qu'il faut faire pour la guerir. la même. De l'inflâmation des Yeux. Comment on la connoît, & les remedes qu'il y faut apporter. 112. O suiv.

Fin de la Table.



# TABLE

# DES CHAPITRES

#### ET TITRES CONTENUS

en ce Livre du Chirurgien des Pauvres.

#### PREMIER TRAITE'.

| D Es Tumeurs & Apostumes en gene<br>O particulierement de la gueriso | ral,<br>n du |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Phlegmon, ou Inflamation, chap, 1.                                   |              |
|                                                                      | 444          |
| Cause des Tumeurs.                                                   | 445          |
|                                                                      | 448          |
| De la guerison du Phlegmon ou inflâma                                |              |
|                                                                      | 450          |
| Des Tumeurs impures.                                                 | 455          |
| De la guerison de l'Erysipelle & de ses espe                         | eces,        |
| chap. 2.                                                             | 456          |
| Herpes ou Dartres                                                    | 459          |
| •***<br>                                                             | De.          |

#### ET TITRES.

| EI IIIRES.                            |          |
|---------------------------------------|----------|
| De la guerison de l'Ademe & de ses es | m        |
| Sucreson de l'Ademe O de ses es       | peces y. |
| Chap, 2.                              | -        |
| I ac This                             | 462      |
| Les Tumeurs venteuses & aqueuses.     | 465      |
| De la Louppe.                         | T > )    |
| De la Louppe.                         | 468      |
| Des Ecrouelles.                       | •        |
| Do 1                                  | 470      |
| De la guerison du Schirre & de ses es | horne    |
| chap. 4.                              | Peres,   |
| 7.4.                                  | 472      |
| Du Cancer.                            |          |
|                                       | 475      |
|                                       |          |

# SECOND TRAITE'.

i iis

| • | E la guerison des Playes-en general, chap. 1. |
|---|-----------------------------------------------|
| • | D : 0 :                                       |
| 5 | Des playes simples. 479                       |
| 4 | ves accidens qui surviennent aux Plassis      |
|   | particulierement de la morsure des Ani-       |
|   | maux venimeux & enragez, chap. 2.             |
|   | 482                                           |
|   | De l'Hemorragie. 483                          |
|   | De l'Inflamation O' de la Fievre.             |
|   | De la Douleur. la même.                       |
|   | Dola Cauta Gan                                |
|   | De la Consullian                              |
|   | De la morsure des deine que 39                |
|   | De la morsure des Animaux venimeux enra-      |
|   | ga. lamême.                                   |

#### TABLE DES CHAPITRES

### TROISIEME TRAITE'.

| Es Ulceres en general, & des U                     | lceres |
|----------------------------------------------------|--------|
| D Es Ulceres en general, & des U simples, chap. 1. | 494    |
| Des Ulceres composez, & particulierem              | ent de |
| la Gangrene, chap. 2.                              | 497    |
| De l'Ulcere sordide & pourry.                      | 498    |
| De l'Ulcere viruleux & corrosif.                   | 50-1   |
| De l'Ulcere profond & sinueux.                     | 502    |
| Des Ulceres fistuleux.                             | 503    |
| Des accidens des Ulceres.                          | 504    |
| De la Gangrene.                                    | 507    |
| Des infections de la peau.                         | 509    |
| De la Gale.                                        | 510    |
| Dai brûlure.                                       | SIT    |
| De la Teigne                                       | 513    |
| De la Pierre infernale.                            | 516    |
| Des Fractures & Luxations.                         | SI 9   |

E I. N ...

A Tlas nouveau par Sanson, contenant toutes les Cartes Geographiques du Monde pour l'usage de M. le Dauphin dans un grand Volume

fol. 1693.

Architecture nouvelle des Anciens & des Modernes par Vignole & autres, avec un Dictionaire d'Architecture & des notes par Davilet, 4. 2. vol. fig. 1693.

Art de se conserver la santé. 12.

Art de vivre heureux selon les Princia pes de Descartes, 12.

Abregé de la nouvelle Grammaire Grecque de Port Royal, 12.

Ame des Bêtes, 12.

Architecture generale de Vitruve en Abregé par Perrault de l'Academie Françoise. 12. avec fig. à Amsterdam 1691.

Bibliotheque des Auteurs Ecclesiastiques, contenant l'Histoire de leur vie, le Catalogue, la Critique & la Chronologie de leurs ouvrages, 4.6. vol. à Mons; 1691. complet.

Bentivoglio Lettres diverses Italien & François 12,

Cours-

Cours de Philosophie, suivant le systéme & les Principes de Descartes, par M. Regis, 4. 3. vol. fig. 1691.

Comedies de Terence traduites en François avec des Remarques par M. Dacier, 12.3 vol. avec fig. 1691.

Comedies d'Aristophane par Dacier, 12. 1692.

Comedies de Plaute, Latin & François, avecles Notes de M. Dacier, 12. 3. vol. 1692.

Chirurgie Pratique, Medicale, & Raisonnée par Etmuller, 12.

11

Gen

174

Cabinet des beaux Arts, ou Recueil curieux de diverses fig. gravées d'aprés de tres-rares Tableaux, ou les beaux Arts sont representez, avec leur explication & des figures en taille douce, par M. Perrault de l'Academie des Sciences, 4. fig.

Comparaison des grands hommes de l'Antiquité & des modernes par M. Perrault de l'Academie des Sciences,

12. 2. vol. 1693.

Dictionaire Mathematique, ou Idée Generale de toutes les Mathematiques par Ozanam. 4. figures à Amfterdam, 1691.

Dictionaire nouveau François & Eatin de Tachard, Bouhours & autres, 4

Elements de Geometrie du P. l'Amy 8. fig.

Entrée dans Babylone par Alexandre en

Estampes par M. le Brun.

III De

i la

Cat, Vy

IN, OU it's

T. Bist.

011 10%

ا بار

Forces de l'Europe avec le Plan de toutes les places par M. de Vauban, 4. 1693.

- 8. fig. François & Alle-

mand. fig.

Grammaire Grecque de Port Royal, 12. 1693.

Geographie universelle par la Croix, 12. 4. tom. fig. & Cartes.

Geometrie practique d'Ozanam, 12.

Horace Latin & François de la traduction de M. Dacier, avec les Remarques sur toutes les Oeuvres, 12. 10.

vol. fig. 1691.

Histoire de Louis XIV. surnommé le Grand, par Medailles, lesquelles representent l'Histoire de sa vie & de fesactions, tant en paix qu'en gueren hall in y re, fol. fig. 1691.

Histoire de Louis XIV. & de son Regne jusqu'à present, 12. 2. vol.

1693.

Histore de Guillaume III. Roi d'Angleterre, avec fig. & toutesles Medailles. fol. 1693.

Histoire de Tekeli, 12. 1693.

Histoire des Conciles Generaux commençant par celuy de Nicée, 4.

Instruction pour les gens de guerre, pour les armes à seu, Canon, Bombes & Carcasses, & la maniere de conduire l'Artillerie à la maniere des François, 12. fig. 1692.

Imitation de Jesus-Christ, ou consolation interieure de l'ame, traduite sur un manuscrit nouvellement dé-

couvert, 12. fig. 1692.

Introduction à la fortification par de Fer, 4. fig.

Introduction à la Geographie par San-

fon, 12.

Introduction à la connoissance des Medailles antiques & modernes, 12.

La Poetique d'Aristote, avec des notes & des remarques par M. Dacier,

12.1693.

La Bataille de Darius & d'Alexandre en Estampes par le fameux Mr. le Brun en plusieurs grandes feuilles excellemment gravées.

La bataille de Porus & d'Alexandre:

par le même.

La Tente d'Alexandre avec la famille

de Darius par le même.

Le passage du Granique par le même. L'entrée d'Alexandre dans Babylone

par le même.

ÜL,

cantere il 🚽 🗕

od comba

ament Co

of des Mico.

or 168 1175

I Davisi, I

wetters. Ar le Brian

Monarchie Françoise de Louis XIV. 1880, 4 12. 2. tom.

Nouvelles Operations de Chirurgie par

la Chariere, 12.

Introduction à la Geographie par Sanson à l'usage de M. le Dauphin sur 20. Tables Geographiques gravées sur du cuivre.

Nouvelle Methode des Operations de Chirurgie, avecun Traité de la nouvelle maniere de guerir la Verole. 12.

Oeuvres diverses de M. Patru, contenant ses Playdoyers, harangues, lettres, & autres Oeuvres, 12. 2. vol. 1693.

de Lucrece, Latin & Fran-

çois. 12. 2. vol.

— de Poësies d'Anacreon, & de Sapho en Vers François par M. de Longepierre, 12. 1693.

Philosophie de M. Regis suivant les principes de Descartes, 4. 3. vol. fig.

1691.

Pensées Ingenieuses des Anciens & des Modernes du P. Bouhours, 12.

Passage du Granique, par Alexandrele Grand gravée sur le Tableau de M.le Brun.

Paralelle ou comparaison des Anciens & des Modernes par M. Perrault, 12.

1693.

Quinte Curce Latin & François de M. de Vaugelas, 12. 2. tom. 1693.

Remarques nouvelles sur la langue Fran-

çoise par Bouhours, 12.

Remarques & reflexions Critiques sur les plus belles pensées des Anciens & des Modernes, 12.

Recueil de curiositez, par l'Emery,

12. 2. vol. fig.

Recueil de Poësses des meilleurs Poëtes: François, 12. 5. tom. par M. Daunois.

Recueil de bons contes & de bons mots,

Sophocle Tragedies Grecques traduites en François par M. Dacier, 12.

Science des Medailles Antiques & Mo-

dernes, 12.

Système de Philosophie de M. Regis suivant les principes de Descartes, 4. 3. vol. fig.

Traité de l'Ame, & de la Connoissance

des Bétes, 12.1691.

Voyage de la Terre Australe, 12.

Vie de M. Descartes, reduite en abregé, 12. 1693.

Vitruve Architecture en abregé, 12. fig. Vignole Architecture, 4. 2. tom. fig. 1694.



nçoisce M. 1693. IngueFran

TEMP'S

eurs Poe. 1.

es madir J

Cartain + 1

nnoil

1112

LE

# MEDECIN

DES

# PAUVRES.

LIVRE PREMIER.

### CHAPITRE PREMIER.

Remarques générales sur les maladies de les remédes des Pauvres.

vres, si je ne faisois quelques remarques generales sur les causes de leurs maladies, qui doivent être d'une tres-grande consideration au Medecin qui s'employe charitablement à ce ministere pour le conduire A par par une voye assurée à la guerison, puis qu'il doit considerer son depost, & ne rien negliger de ce qui lui peut servir à faire un juste discernement des causes qu'il doit exactement re-

chercher.

La premiere remarque est, que la plus grande partie des maladies des pauvres depend de la mauvaise pratique des choies non naturelles, comme de la mauvaise substance & qualité des alimens, & l'inegalité de leur usage, qui vient de ce qu'ils les ont quelquefois en abondance, & souvent en soutfrent disette : Comme aussi de ce que par leur travail ils font exposez aux ardeurs du Soleil l'été, & l'hyver à la rigueur du froid & des vents, dont ils ne se peuvent defendre par les vêtemens, qui ordinairement leur manquent : De telle sorte que de là naissent des cruditez & superfluitez, qui font tant d'ordure dans le bas ventre, que j'ai remarqué plusieurs fois, que presque toutes les maladies des pauvres se reduisent aux indigestions d'estomach, flux de ventre, obstru-Ctions du foye, de la ratte, du mesentere, & à l'hydropisie; d'où il est facile d'inferer que sile travail continuel m'étant pas capable de confumer les -matieres amassées en cette partie, ils ont souveut tres-grande necessité de reme-

F ...

....

remedes purgatifs, qui seuls peuvent vuider cette masse d'impureté: Ce qui est contre la maxime de la plus grande partie des Chirurgiens de la Campagne, qui seignent continuellement les pauvres malades sans l'avis d'un Medecin charitable, & ne le purgent pas seulement une sois dans le cours d'une maladie; ce qui fait sa longueur & son continuellement une sois dans le cours d'une maladie; ce qui fait sa

longueur & son opiniâtreté.

hore i

i dinert

the satt

630 063

r: grime

10, 16

10

or of

in the

71 Se 11

qui ii "

the state of the s

01 .0.

Hadiso das

CIL 6:[[0]]

11 24

11 ...

( "(now

1000

artis, .

· 1/1/1

La seconde observation est, que lors que la seignée est necessaire à ces pauvres, elle doit toûjours être fort mediocre; car quoi que la maladie ait son siege dans les grands vaisseaux, comme aux fiévres continues, ardentes & autres, on doit toûjours avoir cette consideration que la plenitude étant diminuée par la seignée, toutes les cruditez & obstructions susdites restantes dans les grandes veines, cederont facilement à la purgation, d'où vient presque que toutes les maladies despauvres ont leurs crisespar le cours de ventre ; ausquelles indications, il faut joindre celles qui sont tirées du travail continuel, qui épuise le sang, la chaleur & les esprits, & des alimens peu succulens & de mauvaise qualité, qui n'ont pas celle de soûtenir un corps déja attenué par le travail.

La troisième est, qu'étant assuré que les maladies des pauvres viennent

A 2 plû-

LE MEDECIN plutôtd'inanition produite par les causes susdites, que par repletion, ils ont besoin d'un regime de vivre plus large, & moins exact que celui que la Medecine prescrit à ceux qui prennent des alimens plus nourrissans; & qui sont moins exposez à la violence & à la longueur du travail : de sorte que par ces confiderations les Medecins peuvent leur accorder l'usage du vin hors des fiévres continuës & inflammation, dans un temps où ils le défendroient à d'autres, puisqu'il n'y a rien qui repare ii-tôt la perte des esprits, & la chaleur que l'usage moderé de cette liqueur si necessaire aux pauvres, qu'on peut avec raison l'appeller leur remede universel; pourvû toutefois que le vin ne soit fumeux, qu'il soit bien trempé: d'eau, & de la nature de celui que nous appellons aiqueux, que Galien même a accordé à ses malades dans les! fiévres. Par ces indications on peut plus librement leur ordonner l'usage: des viandes & alimens folides qu'aux; autres, dont le regime de vivre est plus plein dans la santé, pourvû toutefois que le purgait si necessaire ait épuré: le ventre inferieur de ses ordures. Mais le tout doit être confié à la prudence du Medecin Charitable, qui ne refusera point son avis aux pauvres, quoi qu'éloignez. Puis:

Pro la

03.3

1:3

Dat !

mi.

1018.10

D11:10

67 07

ווייון

W.

Doug!

47-17

7 1117

It'n.

DES PAUVRES. LIV. I.

16

enarierda

etion, isoni

repinstarge, c gale ables 3

il preaner.

ATOM MENT

The marine

il writt

The way

Cald 1

que esince

air dhi l

תומבי ביים

ides gl.

Atte grit

KI OUT IN

6: 010m

nja, 401

Puis que les remedes purgatifs sont fi utiles aux pauvres, nous ne pouvons mieux commender ce Traité que par ceux qui se rencontrent en nôtre Pais, & qui sont preparez facilement, & sans frais: Ce que nous ferons dans ce premier Livre en general, y mêlant aussi les remedes alteratifs, & même quelques faciles preparations chymiques, pour donner par les Livres suivans les remedes particuliers pour la guerison des maladies qui attaquent la tete, la poitrine & le ventre inserieur, & le tout d'un stile simple & intelligible pour la commodité des pauvres.

Entre les remedes purgatifs qui emportent les humeurs, les Medecins en observent de quatre sortes: Les premiers qui purgent la bile; les autres la pituite; les troisiémes l'humeur melancolique; & les derniers qui purgent la serosité: Ce n'est pas que ces remédes emportent ces humeurs pures, mais toûjours mélées, & ainsi ils ont leur nom de l'humeur qu'ils tirent

avec plus de force.

Entre les susdits purgatifs, les uns purgent les humeurs contenues dans la premiere region du corps, dont l'activité ne passe point l'estomach, les intestins, le mesentere, & toutes les parties ausquelles se distribue la veine por-

A 3

LEMEDECIN te; & tels remedes s'appellent lenitifs & minoratifs, qui se confondent ordinairement avec les remedes qui iervent à tenir le ventre libre, pour empêcher que les excremens contenus dans les intestins ou estomach ne contractent corruption. Les seconds purgatifs tirent les humeurs de la seconde region du corps, sçavoir du foye, de la ratte & des grands vaisseaux; & les troisièmes purgent les humeurs contenues dans la troisiéme region, qui est l'habitude du corps, & font ordinairement leurs effets avec effort, & font turbulens & perilleux, s'ils ne font corrigez.

### CHAPITRE II,

Des remédes qui purgent la Bile.

Ous ne faisons ici aucune mention de la Casse, Manne, Tamarins, Aloës, Mirabolans, non plus que du Diaprunis soluris, ni de l'electuaire de suc de roses, qui sont les remedes simples & composez qui purgent la Bile, parce qu'ils ne se rencontrent pas facilement pour l'usage de nos pauvres ausquels on propose les suivans; qui purgent la Bile selon les degrez.

Les

ith.

-- PEC

DES PAUVRES. LIV. I. 7 Les remedes qui purgent la Bile au premier degré, c'est à dire, doucement, sont:

ndni say:

1.30

of the y

no president

Palecta fills

. popition

appli V

. 1.211.1 14

- 1. Un Boüillon d'herbes rafraichiffantes dans lequel auront legerement
  boüilli au Printemps vingt rofes pâles
  ou environ, & en Automne pareille
  quantité de rofes blanches de Damas,
  ou musquées. Ou bien vous ferez infuser toute la nuit les dites steurs dans
  un peu d'eau sur les cendres chaudes,
  & mêlerez le matin l'infusion avec ledit boüillon, qui purgera benignement la bile.
- 2. Le suc des mêmes roses pâles ou de Damas, depuis une once jusqu'à deux, mêlé avec un peu d'eau d'orge, fert au même estet. Ou vous garderez l'infusion desdites roses dans une bouteille toute pleine, versant un peu d'huile d'olive dessus pour mieux la conserver, ou vous ferez le syrop de neuf intusions pour vous en servir en tout temps, prenant une once dudit syrop: Quelques-uns usent avec utilité d'une demi once de conserve de roses pâles, & sur icelle prennent un boüillon ratraîchissant.

3. Deux pincées de fleurs de cerifier ou pêcher, qui auront infusé la nuit dans un peu d'eau, & mêlées dans un bouillon, ou prises avec une falade, lâchent le ventre: Vous pourrez en

4 fair

S LE MEDECIN faire secher pour en avoir l'Hyver, en

augmentant la quantité.

4. L'écorce moyenne du Frangula, qui vient dans les bois en divers lieux, étant sechée à l'ombre, & prise en poudre depuis une dragme jusqu'à une dragme & demie, ou en decoction & infusion jusqu'à deux dragmes, en la corrigeant avec un peu d'écorce de citron, purge doucement la bile.

5. La poudre de fleurs ou semence de violette seche, depuis une dragme jusqu'à deux, prises dans un boüillon d'herbes rafraich ssantes, ou premier boüillon de pois, purge le ventre.

6. Le lait clair pris au matin au Printems, depuis une chopine jusqu'à trois & plus, purge la bile aux corps dessechez. Le jus de pruneaux doux pris avant le repas sert au même effet.

7. Le syrop violat recent, fait par infusion de sleurs de violette, sans ôter le vert de la sleur purge davantage que le commun, qui est de plus belle couleur, mais de moindre effet.

Les remedes qui emportent plus fortement la bile au second degré,

iont;

r. La racine de rheubarbe qui se cultive dans nos Jardins, appellée par les Auteurs Hyppolopathum Rotundisolium, ou Pseudora Recentiorum, qui est une plante, ayant les seuilles plus larges

1-111

10 3

DES PAUVRES. LEV. I. 9 larges que la bete, & quoi qu'elle ne soit reçuë de quelques-uns pour tenir la place de la rheubarbe que les Païs étrangers nous fournissent, neanmoins l'autorité & l'experience des plus celebres Medecins nous a fait connoître qu'elle purge la bile en fortifiant & resserrant, si vous la donnez au cours de ventre & dissenteries, depuis une dragme jusques à deux en infusion: & en substance sechée & pulverisée jusqu'à une dragme. Ce que j'ai remarqué par l'usage, c'est qu'elle est un peu moins purgative, & plus adstringente que la rheubarbe des Pais éloignez; Ainsi vous pourrez en augmenter la dose.

. ..

m in the str

Tr. 613

et ên pûle

inc suppli

pes, ch á porceutich

oue. Miemedes

neoragme n politice

" Laidige

ente. mailtille

101 400.

oras delle

Intr Mis

alia Mila

Mant blus

A paris

Rott differ

J.27. C.

falt bat w

2. Deux pincées de fleurs de petite Centaurée ou fiel de terres bouillies, dans deux verres de lait clair reduits à un verre, y ajoûtant fur la fin du reguelisse pour corriger l'amertume, ou la poudre de cette plante prise au poids d'une dragme dans le jus de pruneaux doux.

Je ne puis assez estimer les feüilles de la plante appellée Gratiola. des etfets de laquelle je suis persuadé par une longue experience. Elle croît aux lieux humides & marecageux, ayant assez de rapport avec les teüilles d'hyssope, sinon que les seüilles de Gratiola sont un peu plus longues & plus larges a Je pour a

TO LE MEDECINE pourrois appeller cette plante le Sené de la France, puis qu'elle purge comme celui-ci la bile, la pituite & la melancolie; elle est un peu plus forte dans son operation que le Sené; ce qui se fait peut-être à cause que sa faculté est plus entiere en ce pais, que celle du Sené, quand il y est transporté. Vous donnerez fes feiilles vertes ou feches en substance depuis demi dragme jusqu'à une dragme, & en infusion depuis une dragme jusqu'à deux dragmes: Vous les pourrez donner en assurance jusqu'à cette dose au commencement des fiévres tierces bâtardes, de la quotidienne, & même de la quarte : Pour moi, je n'ai jamais remarqué aueun mauvais effet de cette plante: car si elle excite par fois le vomissement, c'est sans aucun effort. Quelques-uns s'en servent utilement pour aiguiser les lavemens pendant l'Hyver, faisant bouillir un peu de feuilles seches de

Vous pourrez encore avec cette plante de Gratiola preparer un syrop par une legere ebullition & decoction de ces feüilles dans suffisante quantité d'eau, & aprés une forte expression lui donner consistance de syrop avec le miel ou le sucre; & vous trouverez que deux cueillerées de ce syrop purgent beni-

cette plante avec la decoction ordinai-

re de lavement.

benignement la bile: une feule cueillerée suffira aux enfans, & vous le rendrez specifique pour les vers, si vous faites infuser les feuilles de Scordium avec les feuilles de cette plante, pour en composer un syrop.

186.0.16

149,00

ce G. ! If

eledise.

r. it . 1:

101101

110160

4. 4110 e

men sille

at the

H . . . 1. E.

دو از به د د د

- 00 h

1 AP

for the

, · · · · · · · · · · ·

TOP Char

Haling.

Pilli. . .

rdion la

May in

Les remedes qui purgent l'humeur bilieuse au troisséme degré, sont;

La Scamonée, qui est donnée depuis fix grains jusqu'à quinze, est communement preparée à la vapeur de souffre; mais comme l'experience fait connoître que la Scamonée par fon acrimonie blesse souvent l'estomach & les intestins, & que par sa chaleur elle excite la siévre, elle sera mieux corrigee si vous la faites bouillir avec la racine de reguelisse, qui adoucit & tempere sa qualité: Vous la donnerez ainsi preparée avec une cueillerée de syrop de roses pales que mêlerez avec un verre d'eau de chicorée, ou vous en prendrez douze grains en poudre avec demi dragme de crême de tartre, que donnerez avec la moëlle d'une pomme cuite, & sur icelle un bouillon rafraichissant; vous vous abstiendrez de la donner aux corps échauffez & deffei chez. Elle fert particulierement à tirer les serositez bilieuses des parties éloi-

Si vous voulez faire une Medecina composée pour purger la bile, vous

6 fer

ferez une decoction avec les racines de chicorée sauvage & feüilles d'ozeille ronde, avec une pincée de fleurs de petite Centaurée, dans laquelle vous ferez infuser une pincée de roses pâles ou de roses musquées.

270 74.

Vous pourrez preparer un autre remede qui vous purgera davantage, avec deux dragmes de la plante de Gratiola sussidite, que serez bouillir avec six pruneaux doux, prenant aprés l'ébullition les pruneaux en leur jus épaissien consistence de syrop, & ce remede est propre à ceux-mêmes qui ont aversion de toutes sortes de Medecines.

### CHAPITRE III.

Des remedes qui purgent la Pituite.

Les remedes étrangers simples qui purgent la pituite, comme Lagaric, le Garthame & le Turbith, ne sont point ici compris non plus que les composez, comme le Diaphenic, & la tablette Diacarthami, parce qu'ils ne sont pas à l'usage de nos pauvres.

Les remedes qui se trouvent en notre climat, qui purgent la pituite au

premier degré, sont;

1. Le suc des tendrons de Couleuyrée,

DES PAUVRES. LIV. I. vrée, autrement Brionia, pris depuis une dragme ou deux, épaissi avec un peu de miel & d'écorce d'orange, ou bien les mêmes tendrons boüillis avec la racine de Souchet quand la Couleuvrée commence à pousser.

2. Les feuilles de Dasarum, autrement Cabaret, depuis douze jusqu'à vingt grains, bouillies dans un peu de vin avec des feuilles de Mente ou Melisse, purgent la pituite; comme aussi la racine donnée en poudre depuis une dragme jusqu'à deux, mais l'un & l'autre excitent souvent le vomissement.

3. La substance des feuilles ou la semence de Genest d'Espagne que nous cultivons dans nos jardins, donnée dans le vin avec un peu de la racine de Souchet, depuis une dragme jusqu'à deux, & en decoction ou infusion jus-

qu'à demi once.

Fr.

à l'acines

es d'ozeu-

eneursoc

ishe cous

ofes pales

autre re-

e antage.

الم الماراد ع

" afec les

és l'ébuille

emilien

emede elt

marii 17

10 m

112.10gm

1, 11010.

and in

pic, XII

QU'ni lle

1985.

at en il

मिल्ली के

Les remedes qui purgent au second

degré la pituite, sont;

1. L'Hermodate qui se donne en poudre depuis une dragme jusqu'à une dragme & demie avec un peu de sucre & écorce de citron ou de canelle; il tire la pituite desjointures, & sert particulierement à la goutte. Gardez-vous de tomber dans l'erreur de quelques Chirurgiens de campagne, quine craignent point d'employer au. lieu d'Hermodate la racine de cette 33:3 plante

plante qui vient dans nos prez, qu'on appelle Ephemerum ou Saffran des prez, à cause qu'il a les sleurs sembla-

prez, à caule qu'il a les fleurs iemblables au Saffran; car celui-ci n'a du tout

les qualitez de l'Hermodate.

2. Le suc des bayes ou graines de l'arbrisseau nommé Rhamnus catharticus, autrement l'épine aux Teinturiers, dont vous prendrez deux cueillerées avec un peu de vin d'absynthe; ou vous en terez le syrop avec du miel & seiilles d'absynthe, dont vous prendrez depuis une once jusqu'à deux, ou bien au lieu de seiilles d'absynthe vous ajoûterez au syrop sur la fin, de la canelle en poudre, ou de l'écorce de citron seche.

Les remedes du troisiéme degré qui tirent puissamment la pituite du

cerveau & des jointures sont;

1. Les feuilles de la Laureole, que les Herboristes appellent Daphnoides, dont les feuilles qui sont prises en décoction depuis une dragme jusqu'à deux, & en substance depuis douze grains jusqu'à un scrupule. Vous les corrigerez avec l'écorce de citron ou la racine de Souchet.

2. La Poulpe ou chair de Coloquinte qui sert particulierement aux apoplexies & affections soporeuses, & est donnée depuis dix grains usqu'à douze avec un peu de canelle: Elle se prend

avec

15: 19

11.3

avec les pruneaux ou le pain à chanter, à cause de son amertume.

Lorsque vous voudrez faire des medecines composées, vous ferez des décoctions de feuilles de Sauge, Melisse, Fenouil, ou Thim, dans lesquelles vous employerez les purgatifs sus fusions de sauge purgatifs sus fusions de sauge purgatifs

## CHAPITRE IV.

Des remedes qui purgent la Mélancolie.

Les remedes qui purgent l'humeur mélancolique au premier degré, sont;

1. Le Tartre crud au poids d'une dragme, ou la crême du Tartre qu'on fait fondre dans un bouillon jusqu'à

deux dragmes.

(37, 65))

तिका है।

w Canto.

: " IT !

· ... , 00

ing.

11

(62,51)

TY's.

26 .

pe 14.4"

Yes

CHIAN:

1111

2. Le Polipode de chesse purge doucement l'humeur mélancolique, si vous en faites bouillir demy once avec les boutons d'Houblon & les pommes de reinette.

mode, le plus familier, & le plus uni-dicada, versel qui soit au monde, & je puis dire mai unqu'il profite aux pauvres & aux riches, quam nocuit aux jeunes & aux vieux, les enfans ni aec ne les est.

TO LE MEDECIN les femmes groffes ne sont point intereslées par son usage, qui ne peut nuis re à personne; il n'allume point par sa chaleur les humeurs, il ne ronge pas les intestins & ne brûle point les en trailles: Il purge doucement toutes sortes d'humeurs: Il purge la mélancolie & labile, si vous en faites infuser demi once dans deux verres de lait clair, & si vous les donnez le matin à une heure l'un de l'autre; ce qui peut être réiteré aux longues maladies qui dépendent des obstructions causées par ses humeurs: Il purge aussila pituite & la tire du cerveau, du mesentere & del'estomach, comme la bile & la mélancolie du foye & de la ratte: Il ne se donne pas seulement en infusion, mais aussi en substance; car il purge fort bien si vous en prenez une dragme, avec demi dragme de crême de tartre avec un peu d'écorce de citron pour en faire une poudre d'une prise, ou si la dragme est mêlée avec

me de pilules.

Que si vous voulez avoir un remede commode & familier pour les pauvres, c'est de prendre au temps des vendanges quatre pintes de vin blanc doux mesure de Paris, & avant qu'il ait boüilli le mettre dans une bouteille avec trois onces de bon Sené & deux

un peu de syrop pour le donner en for-

dragmeş

18 11d1

"F" 3"

" " " ( )

( 11

1.00

10:030

Min

Mister

5. M.

dragmes d'écorce ou pelure de citron, pour le reserver pour l'usage, bouchant la bouteille aprés que le vin aura boüilli: Ce remede toûjours prêt lâche
le ventre, si vous le donnez le matin
depuis un demi verre jusqu'à un verre, & sert, étant reiteré, à la guerison des
longues maladies. Vous pourrez faire
infuser les seüilles d'absynthe pour en
user en forme de vin d'absynthe; car
il fortissera en purgeant doucement.

1018-1-30

erestas.

eoint pag 1

ronge par

vint letens

ent toute-

e lamelan

ignes in the

15 de 11

בלם אחווי ל

ce gainer!

ni dille

AL CHI

Walsh A.

action.

ore; car.

Jahou 2

To We -

dioni

B11. 16

1018111

(M. 787) £ 1.

T les fin

eprips in

e 1117 bis

vi di in

e polici.

mp Aut.

Au reste, quoy que je n'employe en ce traité presque point de remedes étrangers, il faut que j'avoüe que nous ne pouvons nous passer de Sené en Medecine, que l'arbrisseau que nous avons en France, appellé sena collutea, n'a point de qualitez approchantes de cette plante, & que par une providence particuliere de Dieu, ce remede sans grands frais, peut-être distribué aux pauvres, puis qu'il est rendu commun aux quatre parties de l'Univers.

Les remedes qui purgent l'humeur mélancolique au troisséme degré, sont;

1. La racine du vrai Hellebore noir, que Mathiole appelle à fleur rouge. Vous le preparerez en le faisant infufer dans le vin blanc ou de fort vinaigre tiede, & ensuite vous le ferez sécher pour le reduire en poudre, que vous donnerez depuis quinze grains jusqu'à demi dragme en substance & en infu-

fion;

fion; ou plûtôt dans une longue décoction avec des pommes de reinette & un peu de canelle; en passant la décoction vous le donnerez depuis une demi dragme jusqu'à une dragme. Ou si vous voulez encore rendre la prise de ce remede plus facile, vous prendrez une pomme cruë dans laquelle vous sicherez les racines d'Hellebore préparées & dessechées comme dessus, & aprés avoir laisséles racines durant un jour dans ladite pomme, vous la mangerez cruë lorsque vous aurez

Si vous voulez faire une medecine composée pour purger l'humeur mélancolique, vous ferez une décoction avec demi once de Polipode, & sommitez d'houblon, ou pommes de reinette coupées par tranches, dans laquelle vous ferez infuser trois dragmes de Senéavec écorce de citron ou anis; & si vous voulez purger fortement, vous ajoûterez douze grains

d'Hellebore preparé.

osté ledit Hellebore.

### CHAPITRE V.

# Des remedes qui purgent les Serositez.

Es remedes qui purgent les Serositez au premier degré, sont;

(u Al-

. . . . . .

arily who

me, Ells

Chlarek

off. "Th

genio

JE Willia

N jost

7 (2) 14

1,5 1/48

MT La

partite

in grans

violette qui se cultive dans nos jardins, étant fraîchement tiré, est donné avec un peu de canelle ou d'écorce de citron au poids de deux onces, y mêlant un peu de sucre: ou bien vous le ferez épaissir avec un peu de miel & en donnerez une once: La racine de la même plante boûillie dans l'eau; prise le matin, purge aussi les serositez, quelques uns y mêlent un peu de vin blanc.

2. La racine de la plante que nous cultivons dans nos jardins, appellée ordinairement la merveille du Perou, ou Mirabilis Peruviana, prise au poids d'une dragme en substance, ou de deux dragmes en infusion ou décoaction dans le vin blanc, tire douceament les serositez.

Les remedes du second degré qui purgent plus fortement les serositez, sont;

L'écorce de la racine d'Esula, ou celle

celle de tous les Tithimales, qui ont la proprieté de purger les serositez; vous preparerez cette écorce en la faisant infuser durant un jour dans le vinai-gre, & la donnerez ainsi preparée en substance depuis huit grains jusqu'à quinze avec le vin d'absynthe, & en infusion depuis un scrupule jusqu'à une dragme: Le lait de cette plante m'est suspecte pour l'usage, quoi qu'il soit employé à la Campagne; car j'y ay remarqué une acrimonie tres-nuisible.

2. L'écorce moyenne du Sureau & celle d'Hyeble, ont pareille vertu pour purger les caux, si vous les faites infuser dans un verre de vin blanc, depuis une dragme jusqu'à deux avec un peu de carelle: La racine a la même force donnée en même quantité: Lestendrons d'Hyeble au nombre de six, bouillis avec le vin blanc & la racine de Souchet, & mangez; peuvent aussi beaucoup pour tirer les eaux: Le suc exprimé du fruit de l'un & de l'autre; donné depuis demi once jusqu'à six dragmes avec du vin d'absynthe, ou épaissi avec du miel & un peu de canelle en poudre: La semence sechée & pulverisée donnée avec le vin blanc au poids d'une dragme, produit les mêmes effets.

3. Le syrop de Nerprun, autrement Rhamaus catharticus est un bon remede

DES PAUVRES. LIV. I. 21 mede pour purger les eaux, si vous le donnez depuis une once jusqu'à deux dans du vin blanc. Il se prépare avec égales parties du suc du fruit de Nerprun & d'Hyeble avec du miel, ajoùtant fur une livre de lyrop deux dragmes de la poudre de la racine de Souchet, ou de canelle,

4. La racine de Couleuvrée ou Brionia étant creusee & mise à la cave, vous fournit une eau, de laquelle vous prendrez deux onces que ferez épailfir avec un peu de miel: Ouprenez deux onces du suc de la même racine que vous coulerez & l'évaporerez en confistence d'extrait: Ce remede vaut mieux que ce que nous appellons les fecules de Brionia.

Les remedes qui purgent les serositez puissamment au troisiéme degré,

iont;

il.

sie vioal-

ena each

e.Year

11.140

1971/6

TERRY .

CIMP'S

James of 13

7 17 m/s

ETE CAPA

1. 11.

rant an

t.11.

Phy of the

100 182...

1.11.12

redit.

perens

· K

1. La racine de Concombre sauvage, qui étant desseché, est prise en lubitance depuis vingt grains jusques à demi dragme, en infusion depuis une dragme jusqu'à une dragme & demie, & en décoction jusqu'à trois dragmes, la corrigeat t avec un peu de canelle ou d'écorce de citron en poudre, vous la donnerezavec le vin blanc, ou le vin d'absynte. Mais le suc du fruit de Concombre sauvage est plus en usage dans la Medecine: Ce suc est épaissi & est donne

22 LEMEDECIN

donné comme un des plus forts remedes pour tirer les eaux du ventre, & de l'habitude du corps depuis quatre grains jusqu'à dix en forme de pilules dans un pruneau cuit, & à cause qu'il peut ouvrir l'orifice des veines, vous le corrigerez avec un peu de poudre

de roses rouges.

2. Le grain ou la semence de Purge, dite Cataputia, depuis huit grains jusqu'à dix, est fort en usage à la Campagne, comme aussi la semence de Palma Christi, dit Ricinus Americanus, autrement Pignon d'Inde, & même la semence de Palma Christi commun, qui est cultivé dans nos jardins; mais toutes ces fortes de remedes ne doivent être mis en pratique; car l'experience fait connoître que la 1emence de Palma Christi, laisse un feu à la gorge en passant, & ouvre les oritices des veines; & la iemence de Purge est si nuisible à l'estomach, qu'on en éprouve de mauvais effets. Tellement que vous voyez que ce n'est pas affez pour les pauvres que le remede se trouve facilement & sans coust; mais il faut encore qu'il soit donné par le Medecin sûrement, & sans qu'il puisse interesser aucune partie en produisant son effet.

Si vous voulez avoir un remede composé, qui purge les serositez &

gue-

0

110

i.

guerisseles hydropisies, servez vous du syrop magistral suivant, dont vous donnerez trois onces à chaque prise deux ou trois fois la semaine avec un verre de vin blanc, ou une décoction de racines de Chien-dent, dans laquelle par sois vous ferez insuser

deux dragmes de Sené.

HE PERSON

A MANA

ith E

Titon ula

illa ja

To salida

Tilli.

1 20-20-

mentille

nop , cal

Tarte

rainsont

, in a

n'ant ngi

wing after

· "; !!

or and

Prenez une once de racines de flambe à fleur violette, demi once de moyenne écorce de sureau, & une once de tendrons d'Hyeble, que se rez bouillir dans trois demi-septiers d'eau, jusqu'à ce que la décoction revienne à une chopine; & aprés l'avoir passée, vous terez écumer & bouillir une livre de miel, ajoûtant sur la fin deux onces de suc de flambe, & deux dragmes de canelle ou de racine de souchet en poudre pour faire un syrop magistral, qui sera reservé pour l'usage.

Vous pourrez au temps des vendanges faire un rapé propre à guerir toutes les maladies des pauvres qui viennent des derositez, remplissant un petit vaisseau à demi de fruit ou bayes de Nerprun & d'Hyeble, égales parties, puis versant du vin blanc nouveau, avant qu'il ait bouilly, pour achever de le rempir vous le boucherez ensuite, & en userez un verre à chaque sois selon que le Medecin or-

don

donnera, qui ne manquera pas de charité pour vous prescrire ce qui vous sera convenable.

ma

Pin w

On's

700: CA

In lin

Men'

(3: 10)

[ATT

10 (01

1997.

(i) tot

(A1 13-

Ogena

09 90

Temon

1 11 0

10.70

## CHAPITRE VI.

Des Clysteres ou Lavemens & Suppositoires.

La remedes purgatifs que nous avons décrits, ne sont pas les seuls qui purgent par le ventre; car les Clysteres aident leur operation, preparant le ventre à les recevoir, & servant particulierement à rafraîchir, & évacuant les gros excremens, dont la retenuë cause beaucoup d'incommoditez, puisque selon le sentiment d'Hipocrate, le ventre paresseux laisse une confusion & un desordre dans l'œconomie naturelle, & trouble même les autres sonctions, faisant sedition dans toutes les parties.

S'il faut simplement rafraîchir dans les grandes intemperies chaudes, vous vous servirez de Lavement fait d'une chopine d'oxicrat, c'est à dire d'une chopine d'eau, dans laquelle vous mêlerez six cueillerées de

vinaigre.

S'il faut lâcher le ventre en rafraîchissant, Praîchissant, vous ferez decoction de feuilles de mauves, violiers & mercuriale avec le lait clair, y mêlant deux onces de miel commun, ou d'huile de lin. S'il y a grande constipation, vous prendrez la décoction sus fus cueillerées de suc de mercuriale; & si c'est en Hyver, vous ferez bouillir demionce de Sené.

Dans les Coliques venteuses & pituiteuses, vous donnerez un Lavement d'une décoction de seuilles de sauge, absynthe, senouil & sleurs de camomille, y mêlant six onces de vin émetique, particulierement si la dou-

leur est opiniâtre.

apaord .

1 A SIL

E gre port .

וויפון פי ועו

4 10364

in in

Alica NVA

Mil.

s one

1,4160

cat, it

lin Jall.

neilleit.

maprile Se

Apres des Lavemens purgatifs, si la douleur de Colique continuë, vous ferez une décoction d'une pinte de vin clairet avec les feüilles & sleurs suscites reduite à une chopine; y mêlant quatre onces d'huile de camomille, ou au lieu d'elle quatre onces d'huile de noix seule.

Aux Coliques nephrétiques, les Lavemens seront d'une décoction de feuilles de parietaire, seneçon, violiers & senouil, y mêlant deux onces de suc de mercuriale, ou six dragmes de therebentine délayée avec un jaune d'œuf.

Au commencement du cours de ven-

tre, vous donnerez un Lavement détersif, fait d'une décoction d'orge, de son, & fleurs de camomille, délayant deux onces de miel écumé. Que si vous voulez que le Lavement soit adstringent, lors que le cours de ventre continue, vous férez une décoction de feuilles de plantain, bouillon blanc & fleurs de roses rouges avec eau ferrée, y délayant le miel écumé avec deux jaunes d'œuf.

Durant la dissenterie, pour appaifer la douleur, vous preparerez un Lavement avec une chopine de lait, avec lequel vous ferez bouillir deux ou troispincées de semence de lin, y

délayant deux jaunes d'œuf.

Les suppositoires se font avec une once de miel que vous aurez fait épaissir par la cuisson, auquel étant refroidie, vous ajoûterez un peu de sel. Vous pourrez aussi vous servir à même intention de l'écume du sucre épaissire, par la cuisson: Que si cela n'est suffisant pour lâcher le ventre, vous y ajoûterez vingt-quatre grains de poudre de coloquinte. Aux enfans le savon ou une coste de poirée ointe de beure, peut servir.

10

### CHAPITRE VII.

iemord. di Luge, di Luge,

per une de gen, cold-

Marille

mel and

pour appair

parerez un

ie willy

the Gold

e 06.A, )

f. Italee und

aures fait

ice stabi

en peu de ous lervira

AR CUSPETE

ार मार्टी

'e rentre,

erge gralli

Alix en ... de pourei :

Des Vomitoires.

l'Humeur qui n'a pas cedé au remede purgatif, est souvent emporté par le vomitoire, qui aidé de
l'inclination de la nature, de la qualité de l'humeur, & de la faison, fait
une prompte, seure & facile évacuation: Car il est assuré que l'humeur
bilieuse s'évacuë plus facilement par le
vomissement que les autres; que l'Eté
entre toutes les saisons y est plus propre, & que ceux qui sont sujets aux maladies de poitrine vomissent avec plus
de difficulté & de peril que les autres.

Nous remarquons trois degrez aux vomitoires, comme aux purgatifs cidessus.

Les vomitoires qui évacuent doucement & au premier degré, sont;

rez bouillir avec quatre refforts ou raves concassées, & reduites à demi-septier, y mêlanttrois ou quatre cueillerées d'huile d'olive, que donnerez tiedes aprés le repas. Deux onces de jus de reffort mêlez avec un verre d'eau d'orge tiede ont le même effet.

B 2 2.UB

2. Un demi-septier d'Oxicrat tiede ou d'eau, sur laquelle vous mêlerez deux ou trois cueillerées de vinaigre.

Un grand verre d'Hydromel simple que vous preparerez avec deux pintes d'eau & quatre onces de miel, que serez boüillir en écumant, jusqu'à ce qu'il n'écume plus.

Deux onces d'Ozimel que donnerez avec un verre d'eau tiede. Vous preparerez l'Ozimel, en faisant cuire deux livres de miel que vous écumerez, ajoûtant peu à peu une livre de vinaigre blanc jusqu'à une consistence liquide.

110

5772

Jr.

3. Les fleurs de Genest d'Espagne que nous cultivons dans nos jardins, qui auront infusé dans un verre d'eau au poids de deux dragmes. Les branches de la même plante qui auront boüilli au poids de demi once, en donnant la décoction dans un bouillon gras, excitent le vomissement.

Les remedes qui excitent le vomissement au second degré, sont;

1. Une demie once de racine de Cabaret ou Asarum bouillie avec une chopine d'eau d'orge, & reduite à demi-septier: Ou la décoction de douze feüilles de la même plante avec la même eau, ou le suc des mêmes seuilles avec un verre de vin blanc tiede.

2. La racine de Gratiola ou de Cy-

clamen, donnée en substance au poids de demi dragme dans un boüillon gras, ou en intusion dans du vin blanc ou hydromel au poids d'une dragme.

icrat tiésé

s mêierez

vinaigré,

net fample

e da pioces

el ouete.

jnion's ce

ie. Vous

ili écume-

10016

verredies i

L. L. ...

onit, or

Minute In

neu-

- 1 VID.

10000

medel.

avec in

edoneis

nace jour

1660 la ...

mes territ

19/19/19

3. La poudre de la racine de concombre domestique ou de melon, donnée en substance dans une liqueur convenable jusqu'à une dragme.

4. L'écorce de la racine de sureau ou d'hyeble, prise en substance au poids d'une dragme dans un boiiillon gras, où vous aurez fait boiiillir un peu d'écorce de citron. Le suc des mêmes racines donné dans une liqueur convenable depuis deux dragmes jusqu'à trois. Les sleurs d'Hyeble & de Genest commun out la même proprieté:

5. La semence de Colutea autrement Baguenaudier, que nous cultitivons dans nos jardins, donnée en substance jusqu'à deux dragmes dans une suffisante quantité d'Hydromel.

Les remedes qui excitent le vomisfement au troisséme degré, sont;

1. Trois onces de vinaigre distillé avec la miette de pain de seigle, purgent puissamment par le vomissement: & ce remede est employé utilement pour guerir les sievres intermittentes opiniâtres, quand il est donné au commencement de l'accés.

2. Le Vitriol blanc donné dans un bouillon gras, depuis une demi dragme B 2 jusjusqu'à une dragme, excite fortement le vomissement, & ne nuit point à l'estomach, si vous le corrigez avec un peu d'écorce de citron.

3. Le suc du fruit de Concombre sauvage que vous avez tiré en piquant le fruit, donné dans du vin blanc depuis quatre grains jusqu'à huit avec

un peu d'écorce de citron.

4. La racine d'Hellebore blanc qui aura infusé durant un jour dans un peu de vinaigre rosat, étant dessechée & mise au poids de douze grains dans une pomme de Coin, excite le vomissement si vous pressez le Coin, & si vous en mettez le suc dans un boüillon

ou un verre de vin clairet.

5. La plante de Nicotiane, autrement Petun ou Tabac, qui est maintenant cultivée dans nos jardins, est un puissant vomitoire si vous en faites bouillir huit ou dix feuilles avec l'eau que vous donnerez quand elles y auront infusé aprés l'ebullition. Le suc desdites feuilles donné depuis une dragme jusqu'à deux dans un bouillon ou vin blanc, produit le même effet. Ce n'est pas que cet effet ne soit different selon la diversité des sujets; car le Tabac purge les uns par le vomiffement, & les autres par les felles; il fait dormir & veiller; il excite aux uns l'éternuement, & fait cracher les au-

tres;

DES PAUVRES. LIV. I. 31 tres; il enyvre & desenyvre; tellement que c'est un Protée en Medecine, mais un remede presque universel, puisque de cette plante vous tirez un espritacide contre les maladies d'asthme & d'obstruction, une huile contre les playes, un sel contre les ulceres opiniâtres qui est encore un puissant disfolvant contre toutes les humeurs rebelles aux autres remedes.

cité loité.

dun point

rrigezatec

oncombre

tire en pla

id vin blanc

a honavec

e plancoul

1993 19 06 leffechee & grane dalle

· - 1/0 01 54

ine, autre 211/018

en files

es 31/20, 18311

1 4 1 - W

on Lefuc

jeptis und

UN DOUL OF.

mente ett.

elon Alte.

iner car

le romille.

es lelless l

cite all 8 13 lb3

iter lesse-151

### CHAPITRE VIII.

Des Eaux minerales artificielles pour les Pauvres.

Es Eaux minerales naturelles sont L' des tresors que Dieu ouvre liberalement en faveur des hommes, puis qu'étant chargées des riches dépouilles & des merveilleuses qualitez des mineraux, elles semblent nous donner une santé liquide, & seules nous fournir toutes fortes de remedes sans coust & sans trais pour la guerison de nos Mais ce tresor communa maladies. tout le monde est souvent ferméaux pauvres, qui en étant éloignez, n'ont dequoy satisfaire aux frais d'un long voyage; ou étant sur les lieux n'ont moyen de soûtenir leur vie sans travail, ou manquent de retraite pour user de ces precieux remedes: En quoi les Grands du siecle travailleroient pour le Ciel en terre, si proche de ces sources, ils bâtissoient des Hôpitaux pour la commodité des pauvres malades, qui demeurent vuides dans cette plenitude, & indigens au temps même où ils devroient recevoir un se-

14 40

414

W.E.

-12-P

: [1]

16/11

20

al.

C'est ce motif qui m'a obligé de communiquer en faveur des pauvres certaines Eaux minerales artificielles que l'experience m'a fait connoître être tres-salutaires à la guerison des maladies, particulierement de celles qui sont longues & rebelles, dont les pauvres se pourront utilement servir, sans qu'elles empêchent leur travail, & sans que le coust ni la difficulté de jes préparer, leur en puisse dissuader j'usage.

Premiere Eau minerale, appellée Eau vegetale.

Pour faire l'eau vegetale, il faut preparer le Tartre de la maniere qui suit.

Prenez une demie livre de Tartre bien épuré, & le mêlez avec une once de limaille d'aiguille: faites bouillir dans un pot de terre vernisse quatre livres d'eau de pluye, versez-y doucement ment le mélange du tartre & de l'acier, faites-les bouillir ensemble autant de temps qu'il en faut pour faire cuire un œuf molet; coulez aussi-tôt au travers du blanchet, agitez la liqueur jusqu'à ce qu'elle soit refroidie, & vous aurez une poudre, qui étant séche, sera verdastre & estincellante, dont vous pourrez user dans les obstructions, depuis un scrupule jusqu'à une dragme.

resire mage

per l'in agai

na laknipar

של של של של של של

gresmala.

2:27:37:27:16

1000000

depailed.

11 my 11 1

es, done as

menciery, a

realifae.

erelet End y

manie di

e de Tarine

recure ones

ary doing

Prenez une once & demie de Tartre martial ci-dessus bien pulverisé; faites bouillir vingt pintes d'eau de riviere dans une chaudiere, & quandl'eau boult jettez la poudre peu à peu, laissez bouïllir le tout une heure durant, & étant refroidie, vous verserez par inclination ladite eau dans un

autre vaisseau pour l'usage.

Cette eau leve les obstructions de toutes les parties du ventre inferieur, & particulierement du foye & de la ratte, en temperant l'intemperie chaude desdites parties. Vous en prendrez durant vingt jours quatre verres chaque matin à jeun, trois heures avant le dîner, vous faisant purger au commencement, au milieu, & à la fin desdites eaux.

Il a été communiqué au public depuis peu une maniere d'eau vegetale, dont je vous donne la description, en

B 5 vou

34 LE MEDECIN vous laissant le choix de celle qui vous

agréera davantage.

Prenez deux pintes d'eau de fontaine ou de riviere mesure de Paris, que
verserez toute boüillante dans une
terrine où vous aurez mis une demi
once de crême de Tartre en poudre,
avec le poids de deux dragmes de sel
de Tartre calciné: Il se fera une ébullition qui durera peu: vous aurez l'Eau
vegetale, à laquelle vous ajoûterez encore pareille quantité d'eau de fontaine, ou de riviere, pour en prendre
chaque matin la quantité susdite.

Pour calciner le Tartre, vous en mettrez une livre sur les charbons ardens jusqu'à ce qu'il soit blanc; puis le mettant dans une terrine, vous verserez dessus une pinte d'eau boüillante que vous laisserez refroidir pour avoir le Tartre calciné, que vous employe-

rez à faire l'Eau vegetale.

Pour rendre l'Eau vegetale plus forte, vous ajoûterezà chaque verre quatre gouttes d'esprit de Nitre.

Seconde Eau minerale calibée.

Prenez deux onces de Tartre de Montpellier pulverisé, & une dragme de limaille d'acier ou de ser tout pur, & non preparé, faites bouillir vingt pintes d'eau dans une grande chaudiere, & quand l'eau boult mettez-y la poudre peu

DES PAUVRES. LIV. I. 35 peu à peu, puis laisserez bouillir le tout une heure & l'ôterez du feu, & quand l'eau sera froide, vous la verserez doucement par inclination dans d'autres vaisseaux, ou la mettrez dans des bouteilles de verre pour la conserver.

Cette eau est fort aperitive, desopile les parties du ventre inferieur, prévient les hydropisies, qui naissent des obstructions & de la chaleur des entrailles. Vous vous en servirez com-

me la précedente.

ecul vons

de fontal-

ATTS. OUR

cane une

nge cenn

שוניים יו

179 19 18 m

---

Sterez en

12:07:11-

n prendro

1000 8

المراسية

mij pak .

vousverla-

poui...10to

ا يادار

seluby)-

lenighto.

helle day.

Tarife C.

ned ragin

tour ful,

rymg; p.i

hacor. in

.apollal

PC.

Trossiéme Eau minerale préparée aves le Vitriol.

Prenez six pintes, mesure de Paris d'eau de fontaine, de pluye ou de rivie re, dont vous remplirez un vaisseau de grais ou de terre, mettez-y demi once de couperole ou Vitriol Romain du plus verd & clair sans le piler, & si le vaisseau est plus grand, à proportion, puis vous le boucherez afin que l'air n'y entre, & le mettrez sur un ais élevé ou sur une table, & laisserez ainfinfuser, sans le remuer, deux fois vingt-quatre heures. Aprés ledit tems vous tirerez le tiers, ou au plus la moitié de ladite eau doucement, tant qu'elle se tirera claire, & pour ce vous la tirerez avec une tasse ou cueilliere sans remuer, crainte de mêler le fond ; & quand vous aurez encore laissé rafseoir.

B. 6

feoir ladite eau durant vingt-quatre heures, vous tirerez le fecond tiers de ladite eau, & puis laisserez les fondrilles, c'est à dire l'autre tiers de l'eau qui est au fond, qui ne se boit point, mais est reservée à d'autres usages. Vous mettrez les deux premiers tiers de cette eau dans des bouteilles de verre, plûtôt que de terre, afin qu'elle ne s'évapore point, & pour ce on pourra se servir d'un entonnoir, & mettre sur la bouche d'icelui un linge blanc, pour passer & faire couler ladite eau plus claire & nette dans ces bouteilles.

Ci.

1,2

1, 11.

Vous commencerez l'usage de cette eau aprés avoir été purgé, & enprendrez chaque matin deux ou trois verres quinze jours ou trois semaines, & en pourrez continuer l'usage jusqu'à deux ou trois mois durant les maladies longues & habituelles.

Cette eau guerit les chaleurs de foye & de reins; la gravelle & les douleurs de tête causées par les vapeurs que la chaleur éleve du ventre inferieur; elle est utile à la guerison de l'hydropisse, dépendante de la même intemperie, & de toutes les maladies qui ont leur source de la chaleur ou de l'obstruction des visceres. On s'en sert heureusement dans les sièvres intermittentes; mais je ne puis taire ce que j'ai conçû par experience, que cette eau gue-

DES PAUVRES. LIV. I. guerit merveilleusement les fiévres quartes, si vous en donnez deux verres dans le commencement du frisson; ce que vous pourrez réiterer en d'autres accés; & si voustrouvant à la Campagne, vous n'avez cette eau preparée, vous prendrez douze grains de Vitriol Romain, que vous ferez infuser durant douze heures dans deux verres d'éau que vous prendrez.

ingt-dulin-

cibit deoc

rez leston.

leisae, cau post point,

tes mages. emierstieis

iles de l'ele

ngur!enc

eon pourth

metrein

hlaga porti

eau plu; c

in fifts 8

100 B. M. J

101:101 D icis iemar I

IN IT I MAGE TO

in themas I

3/00

ursdafon 11

Milliana elientiche es

Watopille: emperie, & P.

i on lor &

je l'obfire

en lert bere t

reruiter. ce gui jui o

terre eau

p 34.

J'ay à vous avertir que vous pourrez rendre cette eau plus ou moins forte, selon les necessitez dans lesquelles les pauvres consulteront le Medeein charitable, & c'est un avantage qu'ils trouveront dans ces eaux artificielles, par dessus les minerales naturelles, que vous ne pouvez faire plus fortes qu'elles sont dans leurs sources; qui d'ailleurs sont souvent mêlangées de qualitez veneneuses d'Arsenic qui

causent de tres-mauvais effets.

Mais pour ce qui est des fondrilles ou le dernier tiers qui se trouve au fond de cette eau, vous en tirerez un grand effet, fivous la mettez chauffer dans une écuelle d'étain ou de terre, y faisant tremper des compresses pour les appliquer sur les playes, ulceres, eryfipelles, dartres, brûlures, gales, & autres infections de la peau. pourrez aussi vous en servir pour appliquer sur les parties enflâmées; & ce

qui est de grande épargne pour les pauvres, c'est que cette eau seule est tres propre pour leur faire des lavemens.

Autre preparation des Eaux minerales, tirées de la pierre d'acier.

Prenez une livre de limaille d'acier, & deux livres de Tartre de Montpellier, que vous mettrez dans une terrine vernissée? Vous verserez une fois chaque jour durant un mois ou environ de l'eau de vie, qui doit surnager la matiere; & lors que la matiere se sera imbibée de cette liqueur, vous separerez ladite matiere en deux parties, desquelles l'une sera separée pour être sechée petit à petit sans seu ni Soleil, pour en faire des pâtes qui seront reservées pour l'usage.

Sur l'autre partie de cette masse vous verserez une chopine d'eau de vie que vous tirerez lors qu'elle aura pris une teinture rouge, qui sera environ aprés quatorze ou quinze heures; Vous en verserez de nouvelle sur ladite matiere, & vous continuerez jusqu'à ce que la matiere susdite ne donne aucune teinture à l'eau de vie.

Vous vous servirez de cette liqueur & la passerez par la manche d'hypocras, mettant un quarteron de sucre ou environ sur une livre de ladite liqueur,

dont

100,000

neces

NO 27 P

COOM:

6: 30.

Dr. Mar

76 100

Chair

Dibas

10 sh

DES PAUVRES. LAV. I. dont on pourra prendre une cueillerée à jeun, ou bien en mettre quelques gouttes dans un verre d'eau, jusqu'à ce qu'elle en prenne la teinture, que prendrez le matin en forme d'eau minerale, qui leve toutes fortes d'obstructions du ventre inferieur.

11

e pour les

re des lave-

Walter.

eled'acter.

of Mont

en dans une

perference ..

un mois ou

midoit jus- i

re a maile

101," 1010

a 49,7.021.

eparea 901..

as feuni so. a

esquiseroni.

ne d'eau de a

7' 30" 81

quiste ne nou.elec.

continues a

e hillie nei

igu iotile

elic appenill

it ique .. b.

Quant à ce qui regarde l'autre partie de la masse susdite, qu'on peut appeller pierre d'acier, vous en ferez des eaux minerales artificielles en touchant l'eau de chaque verre une fois ou deux de ladite pierre, qui la fera en un moment changer de couleur & de saveur; Vous prendrez deux verres de cette eau chaque matin durant quinze jours pour corriger l'intemperie chaude du foye & de la rate, & desopiler toutes les parties du mesentere & des visceres.

Eau minerale artificielle qui a rapport aux qualitez des eaux de Sainte Reine.

Tous les pauvres ne peuvent aller aux eaux de sainte Reine, particulierement les pauvres honteux qui ne veulent mandier, ou qui sont dans l'impuissance d'y aller à cause de leur E Walled infirmité. Ce qui m'oblige de prescrire en leur faveur une eau minerale qui étant prise leve les obstructions du ventre

ventre inferieur, ouvre les abscés du mesentere, des reins, de la vessie, de la ratte, les nettoye quand ils sont ouverts, & procure par ce moyen les mêmes benefices que l'eau de sainte Reine, en prenant chaque matin trois ou quatre verres de cette eau à jeun.

Prenez demi once de Nitre bien épuré, faites le fondre à froid dans dix pintes d'eau de fontaine ou de riviére mesure de Paris, reservez cette eau pour l'usage, & vous connoîtrez par experience qu'elle produit les mêmes effets que l'eau de sainte Reine, laquelle n'emprunte point ses facultez d'autre mineral que du nitre sans aucun mêlange de mercure, quoi que quelques Medecins ayent soutenu que ce dernier mineral fût le dominant. Mais afin que les pauvres tirent l'effet tout entier de ces eaux, comme des eaux de sainte Reine, tant pour les maladies du dedans que pour celles du dehors, vous pourrez augmenter la dose dunitre & mettre demi once sur eing pintes d'eau, & elle vous servira pour nettoyer les gales, grateles, dartres, ulceres & même toutes les infections de la peau, en fomentant & haffinant les parties affligées, avec un linge trempé dans ladite eau, & vous en verrez un bon effet.

Mna .

0100

& Dot the

130.84

po vali

#### CHAPITRE IX.

A Vellie,

orenlesco.

The hier

Mice Tirlaya g cette f'.

onoitrez pl

e les mêmb

7 ATTE 18 5

18 20 to and

3 31.0 10110 .c Many Out

े नियागावतः

المجام المجام omme de

nt nout is or

111 72 AC 47

Tracear Rights

ni once !

your fort.

utes les infe

Man Sin

arecant. in

, 12 YOU'' 3

Des remedes qui purgent par les sueurs appellez Sudorifiques, & de ceux qui purgent par les urines, appellez Diuretiques.

F Es remedes Sudorifiques sont ceux qui par la tenuité & subtilité de jeur substance, penetrent dans l'habitude du corps, & ouvrant les pores conduisent à la peau les humeurs qu'ils ont subtilisées & reduites en sueurs.

Les propres sudorifiques sont les racines d'Ache, d'Angelique, de Bardana ou Lappa major, le bois de Genevre & de Laurier, le bois de Buys qui ne cede point à celui de Guajac pour exciter les fueurs, & guerit la maladie venerienne par les sueurs, quoi que celui-ci nous soit aporté du Païs où cette maladie a pris naissance : Les feuilles de Cerfeuil, de Chardon benit & de Scabieuse, excitent aussi les sueurs.

Les sels tirez des plantes susdites produisent cet effet plus puissamment, particuliérement les sels d'Abfynthe & de Fresne, si vous les donnez depuis dix grains jusqu'à vingt avec le

vin blanc. L'antimoine diaphoretique passe aussi pour un bon Sudorisique, mais l'experience vous fera connoître qu'il n'y en a point qui soit plus effectif que l'esprit acide de genévre, dont vous avez la preparation dans le petit Traité Chymique suivant.

1017

20.03

Polit d

10:1

biact, Lain

BE P

Di an

trigespi femilie

thired

has for

かいりは

Prast +

gere fem

Mar in

On Is my

181.03

Pint :

(Illinian

went f

Maria

利益

712 12 1

l'ay aussi observé que le bois de Genévre feul est un merveilleux Sudorifique; & j'ay connu par experience, qu'il contient un certain baûme fortifiant, qui passe celuy qu'on attribuë à la racine de Squine etrangere, car il laisse une certaine vigueur aux parties nerveuses. Vous prendrez depuis deux jusqu'à trois onces dudit bois de Genévre, que vous ferez bouillir dans trois chopines d'eau & recuire à une pinte, ajoûtant sur la fin demi-septier de vin blanc quand il n'y a point de fievre, vous prendrez de cette décoction six onces à chaque fois. Vous pourrez aussi heureusement vous servir de la suivante.

Prenez du bois de Buys, & de laurier, coupez par tranches de chacun une once, faites infuser le tout dans trois chopines d'eau durant un jour, & boüillir jusqu'à ce qu'il revienne à une pinte, ajoûtant sur la fin des feüilles de Cerfeuil & un peu d'écorce de citron, pour en prendre chaque fois un grand verre de six à huit onces, couvrant

DES PAUVRES. LIV. I. 42 vrant le corps plus que d'ordinaire, & faisant appliquer des bouteilles pleines d'eau chaude aux pieds & aux aisselles pour exciter la fueur. Que s'il n'y a point d'intemperie chaude confiderable, vous pourrez ajoûter à la décoction susdite deux verres de vin blanc.

ataphorer.

on Sugorin-

rastera con-

not fort plat

e genevre.

tion dans to

ery Sudonie

ormeriance.

חולות מוזיוני

es d'eau à 3

es diget 1 Jan 11 0

10,00

( de lat.

TRILL I

or addis ...

in jour,

politai

des 12%.

correct

1946 1013

igant. 80 15 GB

L'esprit acide tiré par Art chymique du bois de Buys, qui est le Guajac de nôtre France, chasse aussi bien que ce bois étranger, toutes les humeurs putrides par la voye des sueurs ou de l'insensible transpiration. Autant en fait Phuile du même Buys, si elle est rectisiée, & outre ce elle resiste à la corruption des parties, dont la dose est depuis deux gouttes jusqu'à six dans un verre d'eau de décoction de racines de Fous gere femelle, ou de vin blanc.

Quelques - uns excitent les sueurs avec succés par l'eau de vie rectifiée, qu'ils mettent dans deux petits vaisseaux de terre, & l'allument en recevant la vapeur dans un petit baquet ou cuvier, & cette vapeur donne une sueur si subite & si copieuse, qu'elle produit des effets merveilleux pour la guerison des paralysies & maladies froides, qui ont leur siege dans l'ha-

bitude du corps.

Vous aurez un merveilleux sudorifique, & qui est aussi specifique contre la peste, si vous faites infuser les racines de Bardana major, d'Angelique, & d'écorce moyenne de Fresne, de chacune une livre, dans le vin blanc & le vinaigre, de chacun deux livres durant vingt-quatre heures, puis le faisant distiller au bain marie, pour en user chaque sois une cueillerée.

treat ju

iang .v

CORCUS

comme periit, s

1671ence

1100 50

1 35

pas 120:

petrapre

Coirui

Comme

TELLE !

Cittori

134 191

decoción

Destay

Les pauvres se peuvent encore commodement procurer les sueurs dans les paralysies & foiblesses de nerfs, si les malades se mettent dans le marc des raisins qui ont passé par le pressoir, particulièrement au temps des vendanges ou peu de temps après: & en tout temps, si dans un baquet ou un poinçon ils reçoivent la vapeur d'une decoction de racines & feiilles d'hyeble, de sauge & absynthe faite avec vin blanc, y ajoûtant sur la sin un peu de vinaigre.

## Des Diuretiques.

Les Sudorifiques ont un grand rapport avec les Diuretiques, car les Sudorifiques excitent l'urine si les reins sont échaussez & la peau condensée; & provoquent les sueurs si les reins sont froids & la peau rare-fiée. Neanmoins nous distinguerons ici les uns des autres, & reconnoîtrons qu'il y a de deux sortes de Diuretiques.

DES PAUVRES. LIV. I. ques. Les uns propres, qui sont chauds & secs au troisiéme degré, qui penerde Frank trent jusqu'aux veines, & separent le lang sereux du gros flegme pour le conduire par les voyes de l'urine, e deux livit comme sont les racines de fenouil, persil, arreste bœuf & asperges, les feuilles de sariette & de serpolet, les semences de Cumin, Gremil ou Milium Solis & d'Ache.

IN

s intuler de

r. d'inger

res , pais is

e les filen.

For tellag 14

mattent age is

t us gian

wei, Cl.

2 /200

1 121

Lilling"

Les Diuretiques impropres n'ont pas tant de chaleur ni de qualité si penetrantes, & sont propres à lever les obstructions, même dans les siévres, comme les racines de Fraisier & d'Ozeille, les feuilles de Parietaire & de Capillaire, les semences de Courges, Citrouilles & Melons, le Crystal mineral, desquels remedes on peut faire des decoctions convenables.

#### CHAPITRE

Des remedes qui appaisent la douleur dits Anodins.

TE ne trouve point la Medecine plus necessaire ou officieuse envers les pauvres, que lors que par le benefice de ses remedes, elle appaise leurs douleurs dans leurs violences: Car comme

LE MEDECIN comme ils sont ordinairement delaiffez de tout le monde, & que leurs plaintes sont rarement écoutées; toute assistance seroit inutile si le Medecin n'ouvroit les tresors de la science de la Medecine, pour tournir un secours qu'on ne peut trouver que dans cette source charitable : C'est pourquoy Hipocrate appelloit avec raison les remedes qui appaisent la douleur, divins, puisque c'est une chose divine d'abattre cet ennemi de la nature, & de dompter ce tyran de la vie, qui confumant l'humide radical & la chaleur naturelle, en détruit le principe

Je n'entends point ici parler des Anodins qui ôtent la cause de la douleur, comme la seignée, & la purgation, mais de trois sortes de remedes qui tendent à cette sin, sçavoir ceux que nous appellons proprement Anodins, ceux que nous nommons Somniferes ou Hypnotiques, & les Stupe-

factifs ou Narcotiques.

& le fondement.

Les remedes Anodins & du premier ordre, font ceux qui par une douce chaleur semblable à la naturelle, une humidité temperée & une substance subtile, s'insinüans dans la partie, la relâchent, y somentent la chaleur naturelle, & par ce moyen appaisent la douleur: & ces sortes de remedes Anodins

131.5

Miles :

50 a.

185704

in is y

de-:::

Lair

107 10m

ment le

Monie;

\$ 1.

de Vio

Tall de dayon

Les )

10:1:01

818.00

IR TO AM

00.2 P

War Im

in 3. 6

300: 1

Cu 5- 12

10, 37

16:50

s'appliquent exterieurement fur les parties travaillées de douleurs, comme sont, l'oignon de lys, la racine de guimauves, les feüilles de mauves, violiers & sureau, les semences de lin boüillies dans du lait, le jaune d'œuf, les poulmons des animaux appliquez chauds, les mucilages de semence de lin & psillium, comme aussi l'huile de fleurs de Boüillon blanc ou Verbascum.

nent delay-

que leur.

nees: 50%

file Mede-

e la science

mir un fe-

er one dans

ing weigh

a doctour doctoring

Martie;

prisip.

parior C.

ocia lon.

127129

i illica.

meni din.

notic June

CIES DE LA

Unit dive

no Julia

Plan offy

Unital .

ntie, ili.

euruati

ni 19 60v

7 411034

Les remedes du second degré appellez somniseres, qui excitent doucement le sommeil en temperant l'acrimonie des vapeurs, sont les seuilles de Laitue & de Joubarde, les sleurs de Violette & Nenuphar, dont on fait décoction pour prendre à l'heure du sommeil.

Les Narcotiques ou stupefactifs, font ceux qui appaisent les douleurs en excitant le sommeil, & ôtant le vif sentiment de la partie; entre lesquels nous mettons la racine & les feuilles de Jusquiame, la racine de Mandragore, les feiilles de Pavot blanc & de Solanum Somniferum, les fleurs aufsi de Jusquiame & les sleurs de Pavot blanc, desquels on prepare le Syrop qu'on appelle Diacodium, qui se donne jusqu'à une once avec la décoction de feuilles de Laitue & fleurs de Nenuphar ou blanc d'eau, pour exciter le sommeil. Mais

48 LE MEDECIN

Mais entre les remedes Narcotiques, je n'en trouve point de plus propre ni de moindre frais pour les pauvres, que l'Opium, qui étant preparé, estappellé Laudanum, duquel j'ay éprouvé de merveilleux effets; il excite doucement le sommeil, il convient à la toux seiche, il arrête le crachement, & tout flux immoderé de sang, comme aussi toutes les grandes évacuations, la diarrhée, la dissenterie; & il est si puissant, qu'il semble enchanter la plus vehemente douleur, qui n'a pas accoûtumé de ceder à d'autres remedes.

Prenez une once d'Opium bien conditionné, que vous ferez dessecher sur une paesse chaude, ou dans un plat de fer blanc sur le réchaud, jusqu'à ce qu'il ne fume plus, vous le mettrez en suite dans un plat de fer blanc ou d'étain, avec bon vinaigre rosat qui surnage la matiere de deux doigts; vous le ferez digerer à petit feu, & sur la fin de la digestion, vous ajoûterez une dragme de poudre de la racine d'Angelique ou de Souchet, & en ferez de petits boutons de deux ou trois, ou quatre grains chacun; car ce remede se donne en cette dose à l'heure du sommeil avec une serise confite, un pruneau cuit, ou un peu de conserve de roses liquides.

Cette

16 300

1.:4

Perality

1: 27

1.1. 181

morre

Cette préparation de Laudanum si facile, est trés-avantageuse pour l'usage; car par icelle vous chassez le souffre exterieur & impur de l'Opium, qui est celui qui fait tous les desordres qu'on peut apprehender; & outre ce, vous corrigez & vous fixez le sel volatil du même Opium, par le moyen de l'acide du vinaigre, & encore vous modererez son amertume en ôtant sa puanteur, & cette facilité qu'il a de s'enssammer.

S Valida

inc de plui

is pour les

qui ctant

anum, du-

Verneux et

cionilla.

e. Harren

X 111, 1210 de

(011:65 165

grifte, in

rehement

orum: iv

Hon Man

erez dente

had jung

: 10US : C

n'98 (18 18" ]

n vidare

ado alla e

ener q peli.

Agg 101.

1 1704.9

SHALC: A

"hell r

i ontitis .

12 CON /2

11:11

Mais comme nôtre Opium ou Meconium n'a pas toûjours les marques de bonté qu'un Artiste peut souhaiter, on fait un Opium ou Laudanum tiré d'une plante domestique, que nous cultivons dans nos jardins en faveur des pauvres qui ne cedera point aux étrangers, & dont l'usage sera plus assuré & plus proportionné à nôtre temperamment, puis qu'il ne contient point ce soussire abominable, & qu'il

ne sera aucunement falsisié.

Prenez cinquante têtes ou environ de Pavot à la fin du mois de Mai, au temps que les Pavots à fleur rouge & diversifiée ont accoûtumé d'ouvrir leurs fleurs, pilez-les dans un mortier de marbre avec un pilon de bois, & mettez-les dans un matras avec de bon vin blanc, qui surnage de deux doigts, vous les ferez infuser & C digedigerer durant quinze jours au bain marie, ou sur les cendres chaudes, jusqu'à ce que cette liqueur soit rouge; vous tirerez aprés cette substance de matras pour l'enfermer dans un sachet de linge & l'exprimer, la mettant aux bains vaporeux dans un alambic où vous trouverez une substance resineuse, qui est un Opium merveilleux dont vous vous servirez en assurance, depuis deux grains jusqu'à cinq ou six, y procedant par degrez.

Vous vous en servirez aussi exterieurement pour appaiser les douleurs.

Jene trouve point de plus facile remede pour appaiser les douleurs des pauvres, que de faire bouillir quatre têtes de pavot avec la semence dans un verre & demi d'eau, le faire reduire à un verre, & le donner à l'heure du sommeil pour l'exciter & adoucir les douleurs.



loit rouge.

7 . 11

illi dranc

LE

# MEDECIN

DES

## PAUVRES.

LIVRE SECOND.

TRAITE' DES REMEDES Chymiques faciles à préparer.

## CHAPITRE PREMIER.

Des principes de Chymie.

Uis que pour guerir les maladies des Pauvres, je cherche les remedes les plus faciles à préparer, je ne les dois point priver de ceux que la Chymienous presente, C 2 dont dont la matière se trouve en nôtre climat, & dont la forme ne vous coûtera par le benefice de cet Art, qu'un peu de charbon, avec un peu de soin que le seu de la charité vous donnera au soulagement de tous les miserables.

Je vous dirai d'abord que la Chymie qui reduit par le feu tous les corps en diverses substances, qu'elle appelle principes, en établit cinq, dont il y en a trois d'actifs, & deux passifs: Les principes actifs sont l'esprit qu'on appelle Mercure, l'huile qu'on nomme Sousse, & le Sel: Les principes passifs sont l'Eau ou le phlegme, & la Terre.

Le Mercure ou l'Esprit est une subflance legere & penetrante, qui donne la vie, la vigueur & le mouvement aux corps, & par ce moyen les fait vegeter & croître, & c'est une subflance qui nous paroît dans la resolution des corps en forme d'une liqueur

trés subtile.

Le Souffre est le second des principes actifs, qui a la proprieté de préserver les corps de la corruption, & adoucir l'acrimonie des sels & des esprits: & comme il est d'une nature ignée, il garantit les vegetans, où il abonde, du froid & des injures des saisons. Le Souffre se découvre dans

dans la resolution des corps à l'odeur & au goût pour le distinguer du phlegme inodoré & insipide qui monte quelquesois avec lui, & il paroît en forme d'huile penetrante & instammable.

FOUS COU-

iri, qu'un

peu de loie

ous doone-

185 M.1213.

· 6 1 170 1

n ich es

es qu'elle

at it cing,

S. & deux

· Int Pefa

37.183

el une lib.

in les fair

1.20

id : 1/2

gri. :

J. 1. 1.

··· 4 . 1.1

15. V. 45.

LAS Jain

23.01

1. [6] W 20

Le Sel est le troisième des principes actifs, qui se découvre après que les substances subtiles sont évaporées ou exhalées: Il a la propriété de retenir l'esprit, & de preserver le souffre de la combustion, de causer les saveurs differentes, & de rendre tous les corps où il abonde solides & durables.

Les principes passifs, qui sont le phlegme & la terre, sont peu considerez dans les mixtions naturelles; toutesois, le phlegme ou l'eau est utile, puis que c'est par elle que le sel se dissout & s'incorpore avec l'esprit & l'huile, & que la terre retient le sel & les autres principes actifs: Il est vrai que lors que la terre est entiérement privée des autres, on l'appelle terre damnée.

Or vous remarquerez que pendant que ces divers principes demeurent dans la mixtion naturelle, ceux qui font actifs font confondus avec les passifs: mais ils sont separez, purifiez & réunis par la Chymie, qui est désinie, un Art par lequel on apprend à C 3 disoff LE MEDECIN diffoudre les corps pour en tirer les diverses substances dont ils sont composez, & à les réunir & rassembler.

Au reste vous trouverez dans ce Traité une Methode facile pour tirer toutes les qualitez concentrées dans les corps naturels avec le moyen de préparer les remedes alteratifs Chymiques, comme aussi les purgatifs, sans oublier les remarques necessaires sur les dits remedes Chymiques purgatifs, pour en éviter l'abus, esperant que les pauvres tireront un grand secours de toutes ces préparations, pour la guerison de leurs maladies.

#### CHAPITRE II.

Methode facile pour tirer l'Esprit, l'Huile, le Sel, la Teinture, l'extrait des Racines, Bois, Bayes, Semences, Feuilles, & Fleurs, par l'Art Chymique.

A Chymie essaye de rechercher la vertu parsaite des mixtes en levant l'écorce qui cache tant de rares qualitez, & separant le pur de l'impur, le terrestre du celeste pour posseder cette merveilleuse vertu seminale des cho2.0

fes, qui est le principe aussi bien que le

siége de leur activité.

renarci.

t compe-

dans or

ופיד יוני

17.0 7931

oren da. ... Oht.

refairet

gennege.

soil it.

IFM"

entite.

gry, bit

Mill to

191814

esquir

pais :

ici cet.

Ar.

En effet la Chymie est la veritable clef pour ouvrir les corps naturels, asin d'en découvrir les qualitez cachées; & les appliquer aux usages necessaires, en commençant ce dessein par l'anatomie qu'elle sait des racines, qui sont les meres nourrices des plantes, dans lesquelles consiste l'ame de la vegetation.

#### Des Racines.

La racine de Souchet autrement Cyperus, est proposée pour exemple, elle se trouve dans nos eaux facilement, & son odeur aussi bien que sa saveur, découvre assez qu'elle a un sel spirituel & volatil, qui est d'un tres-

grand effet.

Prenez une suffisante quantité de racines de Souchet au Printemps, lesquelles vous mettrez dans une cucurbite de verre adaptée avec son recipient, y mêlant une suffisante quantité d'eau, vous distillerez en augmentant le feu jusqu'à faire boüillir ce qui est dans le vaisseau; & lors que la racine sera cuite & molle, vous la confirez au sucre pour en faire un remede propre à fortisser l'estomach, & même vous pourrez battre ladite racine

dans le mortier de marbre, la passer dans le tamis pour en tirer la poulpe, & en faire une conserve. Mais vous vous servirez utilement de l'eau que vous aurez tirée par la distillation de la racine, qui étant de nouveau distillée, vous fournira d'une eau spiritueuse & un sel volatil dont elle est empreinte, qui ont une faculté ouvrante pour dégager les reins & la vessie du phlegme qui les occupe.

Pour ce qui est de l'extrait, il se fait quand ayant tiré l'esprit & l'eau spiritueuse, vous évaporez ce qui reste dans le vaisseau jusqu'à la consistence d'extrait, qui retenant la vertu de ce qu'ila de fixe dans ladite racine, fortisse particulièrement l'estomach, & aide à la digestion. Vous pourrez vous servir de la même préparation pour les racines d'Angelique, d'Aulnée ou Enula Campana, & autres de même

Du Bois, des Bayes, & de la Resine de Geneure.

vertu.

Le Genevre est un arbrisseau que la Providence Divine a fait naître en tout temps, en tout lieu, toûjours vert pour la commodité des pauvres; car son bois ne sert pas seulement à

DES PAUVRES. LIV. II. 57 les chauffer sans coût & sans frais, mais aussi pour les préserver & guerir de leurs maladies, puis que par la décoction il est sudorifique, ses grains ou bayes iont stomachales & cordiales, & sa gomme nervalle: Mais si vous avez la curiofité ou plûtôt la charité en faveur des pauvres, de développer ce qui est caché, & de tirer ces belles qualitez de la prison du corps qui les tient esclaves, vous trouverez un remede presque universel qui fortifiera le cerveau, dégagera la poitrine donnant la vigueur au cœur, un puissant Stomachal & Diuretique, & qui même par sa qualité Sudorinque déchargera toute l'habitude du corps, car de son bois vous tirerez par la distillation un esprit acide, une huile & un sel: De ses Bayes vous aurez une huile étherée, une eau spiritueuse, & même un extrait qui tiendra la qualité du tout ; De sa gomme un baume anodin & une huile nervalle pour appaiser les douleurs & guerir les blessures.

tirer is

coclerv

ilemen'

22 par 1

1, 101 .

(1) this

10....

gare, il

10 711 160

Ca . 710

in this

ph. lelic.

rtude (o

ne, 101-

1007 , 00

en your

ion pour

e meny

न्त्रा वर्ष

olijour ?

1111 FES:

placed oil E

Prenez le bois de Genevre avec fes épines & ses bayes, & les hachez bien menu pour les mettre dans une retorte de terre ample, que vous placerez au fourneau de reverbere, clos avec son recipient adapté, vous continuerez le seu par degrez jusqu'à ce

S LE MEDECIN que l'esprit & l'huile que le bois contient, soient chassez par le seu, dont vous aurez un signe assuré si le recipient s'éclaircit : L'huile n'a besoin d'être rectifiée, pour ce qu'elle est seulement employée pour guerir les incisions des nerfs; Mais l'esprit qui en sera separé & qui est rougeatre, sera rectifié au sable & aux cendres. pour être reservé comme un bon Diuretique & Sudorifique. Vous pourrez ainsi préparer les autres bois, comme est celui de Buys, qui est le Guajac de nôtre France, & qui a les mêmes proprietez que celui ci.

## Préparations des Bayes.

Prenez quatre livres de Bayes de Genevre, lisses, noires, odorantes & qui ayent un goût doux & balsamique, cueillies environ le huitième Septembre, battez les avec un pilon de bois, mettez-les dans la vessie avec de l'eau de pluye ou de riviére, jusqu'à demi pied de l'orifice, lutez-les, donnez le feu par degrez, & distilez l'eau spiritueuse & l'huile étherée qui surnagera; à condition que l'Artiste observe tellement son recipient, qu'il en substituë un autre, lors que l'huile approchera de trois doigts du premier recipient; autrement il perdra son huile, à caua cause que l'eau la surmonteroit; Quand vous aurez separé l'huile avec le coton, vous continuerez l'operation, jusqu'à ce qu'on ait achevé ce que vous aurez de bayes, en remettant toûjours l'eau distillée sur les distillations.

ne of

מון לוחו

hojoin

ite ef

40 . 15

570arra.

done.

4,110

16. Sign

rathique,

Sepital

140000

i den

Wall De.

pheir

I on live

pople.

MPT This

(111)

100

#### L'Extrait & le Sel des Bayes de Geneure.

Si vous voulez faire l'extrait simple des distillations précedentes, qui servira aux pauvres de Theriaque, de Mithridat & d'Orvietan, il vous faut couler & presser chaudement une partie de ces distillations, & les évaporer lentement jusqu'à consistence d'extrait liquide, que vous reserverez pour l'usage. Si aprés toutes ces operations vous faites secher le marc des expressions & le calcinez ensuite, vous en ferez la lessive, vous siltrerez & évaporerez pour en tirer le sel.

#### Semences.

Si vous voulez tirer l'eau spiritueuse & l'huile étherée des semences de Persil, Fenoüil, Anis, & autres semblables, vous vous servirez de la methode qui a été proposée pour la préparation de bayes de C 6 GeneGenevre: Mais si vous voulez travailler sur les semences qui ont beaucoup de sel volatil, comme celle de Moutarde, Roquette, de Gresson Alenois, qui sont d'une nature disserente des precedentes, il faudroit pratiquer des choses que ce petit Traité ne peut permettre, car la fermentation n'y doit être omise, non plus qu'en d'autres préparations pour en tirer l'huile, le sel volatil, & l'esprit acide qui demande une exactitude de l'Artiste, que vous pourrez trouver dans les Traitez particuliers.

Préparations des Feiilles, des Plantes & des Fleurs.

Il n'y a rien de si facile ni de si vulgaire, que la distillation des plantes & des sleurs qui ont beaucoup d'humidité: Mais si vous voulez distiller celles qui en ont peu, & qui sont mercuriales & sulphurées, comme les feüilles d'Absynthe, la Melisse, la Menthe, la petite Centaurée, l'Avronne, le Fenoüil, la Matricaire, la Sabine, le Scordium, les sleurs de Tillot, & toutes sortes de plantes & sleurs odorantes, vous yous servirez de cette methode.

Prenez la plante ou la fleur qui seront cueillies en leur perfection, c'est à dià dire, que la plante soit entre la sleur & la semence, & si c'est la sleur, qu'elle soit dans la vigueur de son odeur, & que les seüilles tiennent fermement à leurs que iles, au lever du Soleil, sans qu'il y ait rosée ou humidité supersluë, laissée par la pluye du jour precedent: Pilez-les grossiérement au mortier aprés les avoir coupées, & ajoûtez dix livres d'eau de rivière ou de pluye pour chaque livre de la plante, & en tirez l'eau.

+

autosp

le diou-

HICHOIS:

nte des

perdes

eliper-

aloba, 6

11115

110. 10

deman.

e, out

Traitez

15 180 .

f the

ře, 12

e. PA

il.

10. 40

1 ... As

g(nlfd.

yh. Sc.

199

Mais si vous voulez bien anatomifer les plantes par les distillations, &
tirer l'eau spiritueuse, & l'huile étherée, qui soient remplies de l'odeur
& de toutes les bonnes qualitez de la
plante, servez-vous de la methode suivante qui vous donnera des
moyens merveilleux pour secourir vos
malades.

Prenez des plantes & des fleurs conditionnées comme dessus, remplissez en de grandes cruches de terre ou de grais, en les pressant jusqu'à ce que la cruche en soit toute pleine sans aucun vuide, sermez toute l'emboucheure d'un bouchon de liége avec de la cire fonduë, versant sur icelui de la poix noire sonduë, placez votre cruche sur un ais à la cave, & vous conserverez une année entière ces plantes & ces sleurs, qui seront ser-

men

mentées en elles-mêmes pour être difillées dans le besoin, en ajoûtant dix livres d'eau pour chaque livre de fleurs; & de ces plantes digerées en elles mêmes, vous en tirerez toute la vertu qui sera d'un effet trés-avantageux: Et ce moyen est le plus parfait de tous & le plus facile, puis que les plantes sont fermentées & digerées sans aucune addition.

#### Le Sel des Plantes.

Vous connoîtrez par experience que le sel des plantes n'est pas inutise dans la Medecine; puis qu'il est un moyen de guerir diverses maladies, & particulierement celui qui est tiré des plantes odorantes, comme celles nommées ci dessus ; car il en retient une qualité aperitive, fortifiante, sudorifique & diuretique : il se prépare communément en reduisant la plante en cendre, faisant bouillir ladite cendre en eau commune, & aprés une longue ébullition, vous filtrerez l'eau par le papier gris, pour en suite la faire évaporer, vous trouverez aprés l'évaporation le fel au fond du vaisseau.

Vous tirerez le sel d'une autre manière, prenant le marc & le residu de l'expression du suc des plantes, ou

l'ex-

l'extrait de celles qui sont odorantes dont on aura tiré l'eau: faites secher, calciner & bien brûler ledit marc ou extrait, jusqu'à ce qu'il soit reduit en cendres, dont ferez lessive avec eau commune ou de riviere, puis siltre-rez par le papier broüillard, & ensuite vous verserez de la nouvelle eau dessus les cendres aprés la siltration pour achever de tirer le reste du sel; & continuer ainsi de lessiver & d'extraire le sel, jusqu'à ce que l'eau soit insipide.

1.7:00.

a toute a

ilitais.

· . · i.

APT FILM

: sf + - 6

1118 1

logidi l

TOUS THE C

भारती द

ind its

n 3, 01.0

#### CHAPITRE III.

Preparation des Remedes Alteratifs
Chymiques.

Sel polycreste.

Pêtre purifié, & une livre de Salpêtre purifié, & une livre de Souffre commun, mêlez-les ensemble, & aprés avoir fait rougir au charbon allumé un pot de bonne terre, mettez-y environ deux onces de mêlange, & le remuez: lorsque la flamme de la matiere allumée cessera, vous y remettrez deux autres onces du mélange en remuant encore, & continuerez jusqu'à ce que le tout soit employé, 64 LE MEDECIN ployé, puis vous le calcinerez en remuant encore fix heures, pendant lesquelles il faut que la matiere soit toûjours rouge sans se fondre: dissolvez cette masse dans une bonne quantité d'eau froide, & aprés l'avoir filtrée & évaporée, faites-la cristaliser dans la cave, vous aurez un sel aperitif qui provoque l'urine, qui leve les obstructions du foye, de la ratte & du mesentere: sa dose est depuis une dragme jusqu'à deux, vous le donnerez avec une liqueur convenable felon les intentions: souvent on le donne le matin avec un verre d'eau de fontaine.

## Diaphoretique.

La preparation du Diaphoretique qui se fait en prenant le Regule d'antimoine au lieu de l'antimoine crud, est plus parfaite, car le Diaphoretique sera bien plus blanc & plus pur.

Prenez une livre de Regule d'antimoine & trois livres de bon Salpêtre mêlez ensemble, & mettez environ une once ou plus de ce mélange dans un pot de terre non verny qui aura rougi au feu de charbon, lequel étant en un instant calciné, vous remettrez une autre once de cette même matiere, & continuerez jusqu'à ce que le tout.

13 11

tout soit employé: le pot étant refroidy vous le casserez & verserez sur cette masse blanche comme neige quantité d'eau tiede en la remuant & la laissant rasseoir, vous réstererez cette lotion jusqu'à ce que la poudre soit insipide, pour l'exposer ensuite au Soleil jusqu'à ce qu'elle soit séche.

o shill

dies.

as and

17....

13/12

of seil.

White.

in with

Lill:

og hada

1,60 920

led and -

51 pei .-

PATTION >

eg Jála - 8

1/1 24.4 3

je ettis

mette g

e giation

a (112° 12

Ce remede est merveilleux pour ouvrir les abscés internes, pour chasser par une transpiration insensible tout ce qu'il y a de venin & de superstu dans le corps; il leve toutes les obstructions du ventre interieur, & consume toutes les serositez nitreuses qui font les infections de la peau, si vous le donnez depuis dix grains jusqu'à vingt-cinq, avec un peu d'eau de scorsonnere ou de vin blanc.

## Esprit de Nitre ou Salpêtre.

Prenez une livre de Salpêtre & trois livres de bol commun ou argille séche & en poudre, distillez le tout par une cornuë au seu de reverbere, donnez le seu par degrez, & aprés que l'eau phlegmatique sera sortie, vous aurez un esprit, lequel pendant la distillation paroît rouge comme du seu, que vous garderez dans une siole.

Cet esprit est donné depuis six gout-

gouttes jusqu'à quinze, & étant donné avec une liqueur convenable, il tempere l'ardeur de la sièvre, modere la soif, il leve les obstructions, & est specifique contre les sièvres malignes & pestilentielles: il est d'un tresgrand esset contre la douleur Nephrétique, & il excite merveilleusement l'urine.

## Esprit de Sel.

Vous preparerez l'esprit de Sel de même maniere que celuy de Nitre, si vous prenez le sel commun que vous secherez pour le mettre en poudre subtile, que mêlerez avec égales parties d'argile pulverisée, pour mettre le tout dans une cornue au seu de reverbere, selon les degrez pour en tirer l'esprit, dont l'usage est de le mêler avec quelque liqueur convenable jusqu'à une agreable acidité.

C'est un tres-bon remede contre la gravelle & la pierre, si vous le mêlez avéc l'eau de ressort, de parietaire ou

de vin dalgueguenge.

Cet esprit est encore tres-utile pour guerir la jaunisse, l'hydropisse, les obstructions du foye & du mesentere causées par matiere visqueuse si vous le mêlez avec un peu de vin blanc.

L'ef-.

.0

برام

Pand

De . 4

000

flor.

faren

## L'esprit de Cerises.

Prenez Cerises noires que serez fermenter dans la cave dans un vais-seau de bois, & aprés que la fermentation sera faite, vous les distillerez pour en conserver l'esprit qui est rafraîchissant & aperitif: si vous le donnez avec une décoction convenable comme de seüilles de tresse acteus, autrement alleluya; il tempere l'ardeur des siévres aigues & modere la chaleur du soye.

Voustirerez de même manierel'esprit de fraises qui est rafraîchissant: l'esprit de bayes d'hyeble & de sureau, qui est fort convenable pour guerir l'ensure: comme aussi l'esprit de genévre tiré des bayes de cet arbrisseau, qui fortisse l'estomach & aide la dige-

stion.

S. O. 2"

margaes

ug 1.604

Vennit-

2011. P

W.J.

الله الما

## L'esprit de Melisse.

Prenez feüilles de Melisse que vous ferez infuser à la cave dans l'eau de vie, qui surnagera les feuilles de deux doigts, & aprés huit jours de termentation, vous distillerez le tout au bain marie, pour avoir l'esprit de Melisse qui fortisse le cerveau & consume son humidité supersuë.

Vous

63 LE MEDECIN

Vous vous servirez du même moyen, pour avoir l'esprit d'absynthe qui aide la digestion, l'esprit de camomille qui est resolutif, & l'esprit de chardon benit qui est un bon preservatif contre la peste.

## CHAPITRE IV.

Preparation des Remedes Purgatifs Chymiques.

Du Vitriol vomitif appellé Gilla.

man

Aler.

P Renez une demy livre de Vitriol blanc que vous dissoudrez dans une sustissante quantité d'eau de pluye, filtrez la liqueur & la faites évaporer & chrystaliser, & aprés l'avoir fait filtrer, évaporer & cristaliser quatre fois, vous aurez une belle preparation du Vitriol, qui étant donné depuis, quinze grains jusqu'à une dragme dans un bouillon, provoque doucement le vomissement, purge toutes les voyes inferieures, guerit les fiévres intermittentes rebelles, si vous le donnez au commencement de l'accés avec le vin blanc, & resistant à la pourriture des humeurs, il tuë les vers, & en empêche même la generation. Il

DES PAUVRES. LIV. II. 69 Il se fait une facile calcination du Vitriol qui n'a point été preparé, qui est plûtôt une privation de son humidité qu'une calcination, en étendant ce mineral aux rayons du Soleil au mois de Juillet, & le remuant souvent jusqu'à ce qu'il soit reduit en poudre blanche comme neige, & si legere qu'elle soit diminuée du tiers du poids du Vitriol. Cette poudre est ce qu'on appelle poudre de sympathie, à laquelle on a attribué des qualitez si merveilleuses, qu'on a crû durant quelque temps qu'elle guerissoit les playes sans y être appliquee, mais seulement étant mise sur un linge trempé dans le sang du blessé. On peut dire maintenant qu'elle a perdu la grace de nouveauté, & que le vulgaire détronpé estime telle experience abusive: c'est assez que cette poudre arrête le sang qui sort du nez & des autres parties, par l'application, qui est plus assurée que cette action imaginaire sur un sujet éloigné.

me.

eiortá.

en boa

Pyratil

0 (10) "

e coli

edones

1916

10112

5, 51

Le vray Saffran des métaux ou Crocus Metallorum.

Si l'Antimoine est ordinairement appellé l'idole des Chymistes, je puis avec raison le nommer le Savon des prudens, puis qu'il ne doit être mis 70 LE MEDECIN en usage sans avoir consulté la prudence des doctes Medecins pour en avoir un bon effet. Je n'ay voulu ici faire mention de la preparation ordinaire du Saffran des métaux, puisque chacun sçait qu'il se fait d'égales parties d'Antimoine & de Nitre, qui se mettent dans un mortier de bronze couvert d'une tuille arondie, ou d'un couvercle de pot avec un trou au milieu, par lequel se met le feu, qui fait toute l'operation: Mais je vous en presente ici un, dont l'effet connu obligera tous les Artistes à le preparer & à l'employer, puis qu'il agit avec moins de violence que l'ordinaire, qu'il conduit plûtôt les humeurs par les parties inferieures que superieures, quoy qu'il ne laisse d'exciter le vomissement, maissans effort.

Prenez del'Antimoine, du Salpêtre & du sel commun, égales parties, mettez les en poudre, les mêlez & mettez dans un creuset luté, & couvert d'un couvercle qui ait un trou pour le passage des exhalaisons, entourez le creuset de charbons viss jusqu'au couvercle, & lorsque par le seu il commence à pousser les vapeurs des Sels & du Sousser de l'Antimoine, vous augmenterez le seu par les soussent; & le tout étant refroidi vous auin m

fant

blan-

jeno d

de it

次月·

Man

ier ...

diam

DES PAUVRES. LIV. II. 72 rez l'Antimoine reduit en une espece de regule rouge comme du vermillon au dessous des sels qui ont surnagé; il le faut casser avec un marteau, & le reduire en poudre sans lotion, & le re-

ierver pour l'usage.

Sint

renarci

oldina, ;

fore chi-

ec mantion

greafffa".

er 0 %] .

Prognat.

11 19

Fitto:

Trefer

33, 650

5. 1.

win !

1075,

15.12,

91". .

rilli-

De l'un ou de l'autre de ce Saffran des métaux, mais du dernier particulierement, comme du plus parfait, vous preparerez le vinémetique, faifant infuser dans une pinte de vin blanc mesure de Paris, dans un lieu chaud, comme derriere le four, une once dudit Saffran des métaux, remplissant la bouteille de verre dudit vin blanc à mesure que vous la vuiderez. La dose du vin émetique est depuis deux onces jusqu'à quatre: Il sera plus seur de le donner avec l'infusion de deux dragmes de Sené dans demi verre d'eau de Scorsonnere ou Chicorée sauvage: Si vous étes àla campagne, & si vous devez vous servir promptement de ce remede faites infuser pour une prise dix grains de ce Saffran des métaux dans un demi verre de vin blanc sur les cendres chaudes, passez & le donnez.

Ce remede est merveilleux contre les Apoplexies, Epilepsies, & toutes les affections soporeuses, contre les douleurs de tête, particulierement celles qui dépendent des vapeurs qui s'éle72 LE MEDECIN s'élevent des parties inferieures: Il guerit les fiévres intermittentes opiniâtres, qui ne cedent à aucun autre remede, même les continuës quand elles sont longues & rebelles: Il leve puissamment les obstructions du mesentere & de tout le ventre inferieur: Je le tiens suspect en toutes les maladies de la poitrine, si ce n'est à l'Afthme inveteré, dépendant d'une matiere pituiteuse épaissie: Vous pouvez encore vous servir de ce vin émetique dans les Lavemens, avec une décoction convenable, particulierement dans les maladies soporeuses & rebelles, le donnant jusqu'à six onces: Ou si vous voulez, vous preparerez un bon Lavement, faisant bouillir la poudre dudit Saffran des métaux, dans un noüet avec la décoction dudit Lavement.

## Le Chrystal de Tartre Emetique.

Ce remede quoy que composé de poudre de Crocus Metallorum, se donne librement & sans crainte en substance dans un peu de vin ou dans un boüillon, depuis quatre grains jusqu'à sept ou huit: Je le donne librement aux enfans depuis deux grains jusqu'à quatre, & je puis dire qu'il purge sans violence: Il remedie particuliere.

11513

culierement aux obstructions du foye, de la ratte, & aux fiévres qui en dépendent: Il sera difficile de trouver dans la famille des mineraux, un remede plus innocent.

oliva.

gree or

5. 1. 12:

ban.

une mi-

THE WIN

111 411

( , 40 96 9

Million .

1 130

ant Joulie

li mad

miniffe !

mone it

1971

rginte co

1: 04/1314

· 310 171

Prenez de la crême de Tartre bien épurée, & du Saffran des métaux bien preparé égales parties, vous les triturerez, les mêlerez exactement, & en ferez lessive avec eau commune, laquelle vous filtrerez étant encore chaude par le papier gris, & ensuite ferez évaporer lentement: Il vous restera le vray Chrystal de Tartre qui purge si doucement, qu'on le peut donner en tout âge sans aucun danger.

Syrop Emetique febrifuge.

Vous vous étonnerez si je vous dis que ce Syrop purge doucement & sans violence, quand vous le verrez composé d'Antimoine en verre; il est toutes sois vray que ceux qui en usent reconnoissent cette qualité: Mais le moyen de le preparer, contribué beaucoup à le separer de celle que ledit verre d'Antimoine lui pourroit imprimer par sa corrosson: Car comme il est doublement ensermé dans le linge & le papier, il semble ne communiquer sa vertu que par un rayon de telle sorte que son activité rallentie.

74 LEMEDECIN

Ce Syrop est donné aux enfans depuis deux dragmes, jusqu'à demi once, & aux adultes, depuis une once jusqu'à une once & demi. Il guerit par experience la fiévre quarte, quand il est donné avec l'infusion de Sené dans une décoction convenable, cinq heures avant l'accés, comme aussi quand il est donné dans l'intermission des fiévres tierces & quotidiennes, longues, quine cedent aux remedes ordinaires: Il purge les enfaus des vers qui les rongent, & par ce moyen guerit les douleurs & convultions qui en dépendent, ou de quelqu'autre matiere putride: Il a souvent chassé ce grand ver appellé Tinea, qui causoit l'un & l'autre symptome.

Prenez deux onces de chair de coins coupée par tranches, une once de racines de Souchet & une dragme de canelle, coupez, pilez, & faites boüillir dans une livre & demie de vin blanc & d'eau; l'expression faite, vous ferez infuser durant vingt-quatre heures sur les cendres chaudes une once de verre d'Antimoine subtilement pulverisé, que vous lierez dans un noüet de linge, & sur iceluy un noüet de papier; ayant ôté le noüet, vous ajoûterez demi livre de suc pour en

faire le syrop.

4 . 4

200

TAna

11 12

1,-11

## DES PAUVRES. LIV. II. 75

Du Mercure, & de la préparation du sublimé doux.

Cilarie

anon de

vedadio,

(Jillill)

1.110

g gaous

ceptala

e les en-

t, & par

(COD=

1310

lonvent

nea, qui

ada Ma

ander t

orhallin 3

and Springer & 

once le 3

en pli. 3

in apple

"at 1," -

· 11/1

12:11

ne. tecomo :

Si vous considerez les divers effets & les qualitez differentes du Mercure vous le pourrez appeller avec justice le monstre, & le protée de la Medecine; car il a la fluidité de l'eau sans humecter, il perd sa mobilité par la constance que l'art luy donne, sans la perdre, il souffre la division de soymême pour se réunir avec soy-même il ne quitte sa figure spherique que pour la reprendre: il est pesant & il penetre; il est grossier & il subtilise; il est froid étant appellé fils de l'eau, & il échauffe: il agit si diversement, que se souvenant de son origine, il excite aux uns des maladies troides, quoy qu'il en produise aux autres des chaudes: il purge les uns par la falivation, les autres par les felles; & comme s'il se jouoit de la science des Medecins, par un caprice inouy, tel est tres-bien purgé dans un temps par dix grains de ce remede, qui ne le sera pas en un autre par une dragme, comme l'experience me l'a fait connoître.

Le Mercure dulcifié ou sublimé doux, se prepare par l'adoucissement du Mercure corrosif, qui estle dragon apprivoisé; car celui-cine se pre-

D 2

76 LEMEDEGIN pare que pour consumer les excrescences des ulceres externes, & le Mercure dulcifié est donné interieurement pour divers effets: Il sert à chasser les vers des enfans, étant donné depuis quatre grains jusqu'à sept ou huit: Il consume les humeurs glaireuses, il contribueà la guerison des écroüelles, Ex de toutes tumeurs & maladies caufées par un phlegme salé, épais & visqueux; il combat aussi par la salivation la maladie venerienne. Sa dose aux adultes est depuis vingt grains jusqu'à vingt-quatre, avec de la conserve liquide ou la moëlle de pomme cuite.

Arenez six onces de sublimé corrosif, broyez-le dans le mortier de marbre, & y ajoûtez lors qu'il sera en poudre quatre onces de Mercure purissé,
triturez ensemble jusqu'à l'extinction
du Mercure, mettez-le tout ensemble
dans une phiole ou matras au sable,
donnez le seu par degrez durant dix
heures jusqu'à ce que le Mercure soit
sublimé & monté au haut du vaisseau,
cassez le vaisseau & separez le Mercure sublimé en une substance chrystaline, broyez derechet, & le sublimez
pour la seconde sois, & continuez

## CHAPITRE V.

Herene at

aniar les depuis

hir H

enfor, il

16 The

is fill.

14:1120

Sidole

Aime fills

2.04.5

1 20 B

12:10:10:

d-mare

101 10%

WILL I

140

11:04

Field by

1 %

17:0

1 icl."

11.121.7

Remarques necessaires sur l'usage des remedes purgatifs Chymiques.

C I j'avouë que la Medecine doit beaucoup à la Chymie, parce qu'elle luy fournit divers remedes qui sont affez puissans pour combattre les maladies les plus rebelles & opiniâtres: Il faut aussi que la Chymie reconnoisse, qu'elle est de beaucoup plus redevable à la Medecine, qui ne le contente pas d'ordonner des remedes affürez, dont nos anciens Medecins ont porté le peril; mais elle donne tant de lu-ridenmieres par ses signes & par ses pruden-dumiio tes indications, que sans ses secours si disquenecessaires, les remedes seroient sou-jores nos vent les supplices des malades, & se-firmroient même plus pernicieux que la ricula. maladie, si les Medecins rationels n'en prescrivoient l'ordre, le temps & l'œconomie.

Il est donc juste que les Chymistes preparent leurs remedes selon les regles de leur art; mais il est juste aussi que l'administration de tels remedes, soit consiée aux doctes Medecins qui sçauront les proportionner aux

g for

78 HE MEDECIN

forces, à l'âge & au temperament des imalades pour en avoir l'effet esperé: Car si une sois les ignorans & ceux qui sont peu versez dans la science de Medecine, s'ingerent de donner tels remedes Chymiques, qui sont le plus souvent violens, j'ay peur qu'ils souffrent la même disgrace que le Satyre, pour s'être trop approché du nouveau teu, que Promethée avoit apporté du Ciel. C'est ce qui m'oblige de vous communiquer les remarques suivantes, pour prevenir & empêcher l'abus dont les pauvres malades porteroient la peine & le peril.

La premiere remarque est que tels purgatifs chymiques, ne doivent être librement donnez, & sans une grande precaution aux malades qui ont la poitrine étroite & serrée, ou qui souffrent intemperie chaude & instammation de cette partie: Car ces remedes produisent un tres-mauvais esset, en irritant l'humeur & la precipitant sur la poitrine. Vous pourrez excepter l'asthme ou courte haleine, causé par une matiere pituiteuse ou par la vapeur, qui s'élèvant du ventre inserieur, cause oppression du diaphrag-

me.

La seconde remarque est sondée sur l'experience, que tels remedes sont d'autant nuisibles àceux qui sont d'une habi-

DES PAUVRES. LIV. II. 79 habitude seche & delicate, comme sont ordinairement les bilieux d'une bile brûlee, qu'ils sont utiles à ceux qui sont d'un temperament & d'une habitude contraire, comme sont les

fanguins & pituiteux.

1

meli de

e dipere

Cent oct

ede lle.

ritels ret le pus

13101

VITE

16311.00

morte dil

edel CUS

Chimifor it

· state &

matel ! rons ferra

ez unda

ringole

Marin 1

Angge

See see

, , , , , ,

es tepres.

el 1 12

5) mie

65 in-

100

11-

La troisième remarque est que vous ne devez jamais donner ces violens remedes au commencement des maladies, ficen'est aux apoplexies, comme aussi aux maladies où il y a grand assorpissement, & à celles ou d'abord l'humeur irritée menace les parties nobles; puisque c'est en ce seul point qu'Hipocrate permet de purger, autrement il veut avec justice que le prudent Medecin attende la preparation des humeurs, sans laquelle il precipite ses malades dans de funestes accidens. Il sera mesme utile d'ouvrir les premieres voyes par quelque petit purgatif, avant que de tenter ces remedes Chymiques.

chief the second .....

41 11 2

the land selling broken and our . 

D 4



LE

# MEDECIN

DES

## PAUVRES.

LIVRE TROISIE'ME.

## CHAPITRE PREMIER.

Des maladies de la Tête.

L est juste de faire connoître les maladies par leurs signes, asin de faire un vray discernement des unes & des autres, pour n'être point trompé par la ressemblance; & pour y parvenir, nous commencerons par les maladies de la tête, & nous les diviserons en celles qui consistent en une intemperie

DES PAUVRES. LIV. HI. 81 perie froide, & celles qui consistent en une intemperie chaude; puis que ces deux qualitez sont celles qui sont les plus manifestes & les plus sensibles, quand elles sont dans l'excés. Je n'entends point ici parler seulement de l'intemperie simple, car elle se trouve rarement, mais de celle qui est jointe à la matiere: & celle-ci qui est froide dépend ordinairement d'une matiere pituiteuse, dont la reserve se fait au cerveau par les causes tant interieures, qu'exterieures, comme le froid, le vent, la pluye, le peu de vêtemens, qui ne peuvent assez défendre les pauvres des injures des saisons. & encore par les alimens mal cuits & de mauvaise digestion, qui sont ordinairement les fruits de la pauvreté.

植物

III

000

molit

118aes

dilier

des all.

196 pai

menil.

maia.

njerofi.

intan

1...

Cette intemperie froide cause souvent la stupeur, le tremblement, la paralysie, la convulsion, le vertige, l'épilepsie, l'apoplexie, la lethargie, le catharre, & la douleur de tête. Maistelle intemperie, dans une partie froide & humide, comme le cerveau, retient la nature de son principe, d'où naît une intemperie froide & humide. Pour ce qui est de l'intemperie chaude, qui est le plus souvent accompagnée de secheresse, elle est plus rare que l'intemperie froide, comme plus éloignée du temperamment du cerveau, &

DS

cet

cette intemperie chaude & seche produit les douleurs de tête, les veilles & la phrenesse.

L'Intemperie froide & humide de la Tête.

-

,

,

Quand l'intemperie froide & humide domine au cerveau, la couleur
du visage est pâle, & souvent il est
ensié avec une pesanteur de tête, &
une continuelle disposition au sommeil, une lenteur dans toutes les
actions & un écoulement qui se fait
frequemment d'une matiere pituiteuse du cerveau par le nez & par le palais.

Pour combattre cette maladie, vous vous servirez des remedes qui preparent & corrigent l'intemperie froide & humide du cerveau, comme sont les racines d'Angelique, Souchet, Valeriane & de Pivoine: Les seüilles de Betoine, Sauge, Primevere & Melisse: Les Semences d'Anis & de Fenouil: Les Bayes de Laurier & de Genévre, avec les sleurs de Tillot, petite Centaurée, & de Lys des valées ou Muguet, desquelles le Medecin des pauvres sera preparer diverses formes de remedes, & sur tout des décoctions à l'intention sussité.

La saignée est plus rarement pratiquée en cette sorte d'intemperie, que la purgation, si ce n'est aux corps où il y a plenitude: Le purgatis sera preparé d'une décoction des alteratis susdits, dans laquelle on fera infuser trois dragmes de Sené, y délayant une demi dragme de poudre d'Hermodate, où vous prendrez une dragme de ladite poudre d'Hermodate dont vous ferez des pillules avec un peu de syrop de roses pâles: Vous aurez recours aux remedes qui purgent la pituite au troisième Chapitre du premier Livre.

19:05:

io de la

1. 1. 01

ide; 6

o fool-

100

A si

Muan

E Hains.

ile, i vici

1 propa

177.1

- (May

net, su

anyth.

2001161

re Len

01/1/10

14/1/1/

175125.14

AHDISA

it of

Aprés les purgatifs réiterez, vous vous fervirez des remedes particuliers qui purgent le cerveau, en dérivant les humeurs par les conduits les plus proches, comme le nez & la bouche.

Vous déchargerez le cerveau par le nez, si vous faites bouillir les feuilles de Marjolaine & Sauge dans l'eau, de laquelle décoction vous prendrez quatre onces avec quatre cueillerées de vin blanc, pour tirer cette liqueur par le nez, en la mettant dans le creux de vôtre main.

Vous prendrez à même intention deux dragmes d'Hermodate avec les feuilles de Betoine & Anagallis, ou Mourron à fleur rouge, que vous ferez bouillir avec demi-septier d'eau, jusqu'à la reduction de la moitié, y ajoûs

D 6 tan

tant quatre cueillerées de vin blanc pour tirercette liqueur par le nez.

Les Sternutatoires ou remedes qui excitent l'éternuement, serviront à même effet, que vous preparerez avec la poudre de seuilles de Rômarin & de Marjolaine à une dragme, à laquelle vous ajoûterez douze grains d'Hellebore en poudre pour la souffier dans le nez.

Vous ne trouverez rien plus facile ni plus utile en sternutatoire, que la fleur de Lilium Convallium ou Muguet, dessechée & mise en poudre.

Vous déchargerez encore le cerveau en mâchant le matin à jeûn la racine de Pyrethre, Angelique, Valeriane, Imperatoire, écor es d'Orange & de Citron feches; feüilles de Laurier, & Bayes de Genévre; & si vous les voulez mâcher plus commodément, vous les couvrirez d'un peu de cire.

Vous pourrez aussi preparer un gargarisme à même intention, en faisant bouillir les racines, écorce & feiilles

fuldites avec l'hydromel.

Ceux qui ont le cerveau travaillé de cette intemperie froide & humide, naturelle & non empruntée de la chaleur des entrailles, & qui sont accoûtumez à l'usage du Tabac, en continuëront l'usage en machicatoire, & en sternutatoire, ou vous en ferez des trochis-

ques

Par!

1500

300

DES PAUVRES. LEV. III. 84 ques pour les mâcher le matin, prenant deux dragmes de teuilles detabac, deux dragmes de racines d'Angelique ou de Souchet faites une poudre que mêlerez avec suffisante quantité de bon miel, pour en faire

des trochisques.

in dially

1001

redesque

veront s

erezave;

rmade aguelle

11/11/12=

dansid .

ils facile

, queil

OU MIL

raige

10 100

in an-

Vale.

O.ange

北山地

100 05

ements

: 71%

13:308

ieniles

nr/ 19

103,630

anicu.

1,mge

ai Cal

Willochic

Vous observerez que l'usage des remedes qui sont reçus par le nez est suspect, lors que cette partie est travaillée par quelque maladie, comme Polype & autres: ou que le malade est sujet à l'Hemorragie, au Vertige, à l'Epilepsie ou à fluxion sur les yeux: & que l'uiage des remedes qui tirent l'humeur du cerveau par la bouche, est moins dangereux, si ce n'est à ceux qui ayant la poitrine foible. reçoivent facilement les influences des humeurs du cerveau fur cette partiences advance il use mero cano

L'application des ventouses sur les épaules n'est pas utile en cette maladie; mais hors les assoupissemens & Apoplexies, il lera plus commode aux pauvres de faire appliquer un petit pain sortant du four coupé par la moitié trempé dans l'eau de vie chaude ou vin blanc. Les vesicatoires aussi appliquez iur la partie posterieure de la tête, ou sur les épaules, profiteront, n vous les preparez avec deux onces de vieil levain, & une dragme de graine de moutarde pilée avec un peu de vinaigre fort. Vous y pourrez ajoûter demi dragme de poudre de Cantharides. Je trouve l'usage des vesicatoires plus commode aux pauvres, que celui des cauteres, qui toutefois ne doivent être oubliez aux longues maladies, aux corps froids & humides, & non dessechez: & en ce cas on les préparera pour les pauvres sans frais avec égales parties de savon & de chaux vive.

(4: 7

10.

500

13

12.

Bis .

Les pauvres qui feront proches des caux chaudes, bitumineuses & souf-frées, comme les bains de l'un & l'autre Bourbon, & de Baleruc en Languedoc, s'en serviront avec effet; soit en usant des eaux pour fortisser les parties internes, & consumer les humeurs superflues froides, soit aussi en recevant par la bouche pour resoudre cette matière, qui souvent est opiniâtre & rebelle.

De la Stupeur, Tremblement & de la Paralysie.

La Stupeur est une diminution du mouvement & du sentiment d'une partie : le Tremblement est une dépravation des mêmes fonctions : & la Paralysie est une entiere privation du même mouvement & sentiment.

DES PAUVRES. LIV. III. 87 ment. Il vous sera facile de distinguer ces maladies par les signes proposez: mais comme la Stupeur est souvent la messagere de la Paralysie; il ne faut pas présumer qu'elle l'a precede toujours, puis que souvent la Paralysse suit l'Apoplexie, lors que la nature est assez forte pour porter la matière qui produisoit l'Apoplexie dans le principe des nerfs, qui en les humectant & relachant, cause la Paralysie avec cette circonstance, que si l'Apoplexie a donné naissance à la Paralyste, celle-ci par un retour funeste, produit l'Apoplexie lors que cette même matière remplit les ventricules du cerveau) 1.50 , such samua una tr

ATV UR

r pour le

Julia Ly

liage del

âun Pâi

(Little

saux lone

the out

to title

rres 11th

you of the

11/185 14

7 000

en Lao

ec ettet fotofiel

imer ei d Louis

1 46 JOH

mont et

jadeli :

i chi

1.0 1F.

Vous remarquerez par fois une Paralysie impartaite, dans laquelle il se trouve une perte de mouvement, sans que le sentiment soit interessé : une autre Paralysie où le sentiment est perdu, sans que le mouvement soit diminué. La cause de toutes ces maladies est la foiblesse des nerfs ou l'ob-Aruction des mêmes parties par une pituite lente & grossière, qui est moins abondante dans la Stupeur & le Tremblement, que dans la Paralysie. De là il est facile de connoître que tels accidens n'étant distinguez. que par le plus ou le moins, ils doivent être gueris par les mêmes reme88 JE LE MEDECIEN

des, sinon que la Paralysie en exige de plus forts, ayant une cause plus rebel-

21 11

7:17

Pp --

Bei ;

Pro.

14.

le & plus opiniâtre de al emmonaisur

La Paralysie est traitée par les remedes géneraux décrits en l'intemperie froide, comme purgatifs, cauteres, vesicatoires, ventouses, sternutatoires & autres, ausquels on peut ici ajoûter les vomitifs, dont l'usage est utile en cette maladie, & à cet effet on peut employer le vin émetique avec l'intusion de Sené: On pourra austi ajoûter ce mêmé remede aux Lavemens qui doivent être acres & piquans pour réveiller le sentiment des parties, vous vous servirez utilement du Vitriol vomitif appellé Gilla, décrit dans le Traité Chymique livre second, si vous en donnez une dragme avec un boiiillon.

rison de la Paralysie, est que le malade doit faire une diette exacte, ne prendre que du pain bien sec, & des alimens de même qualité, usant aussi d'une décoction de bois de Buys, qui est le Guajac de nôtre France, avec un peu d'écorce de citron pour son boire ordinaire.

Les remedes sudorissques pris le matin & le soir durant trois semaines, sont tellement necessaires, qu'il est bien difficile de guerir la Paralysie sans ce benesi-

DES PAUVRES. LIVE III. 80 benefice: J'ay vû des Paralytiques qui ont eu le mouvement & le sentiment des parties, par la vapeur de l'esprit de vin qu'ils ont reçu étant bien couverts dans un bacquet, ayant auparavant use de purgatifs convenables. Vous pourrez avoir recours aux formes des sudorifiques décrits au neuviéme Chapitre du premier Livre, pour les employer à la guerison de cette maladie. Les eaux souffrées & bitumineuses seront aussi tres-bonnes à cet effet, si le pauvre se trouve proche de telles sources, qui font en ce rencontre des piscines salutaires.

nelige:

ries remi.

nichton.

Mary C

red will

reconting win apoling

1162226)

ang 90.

184, YOU

n Villiu.

世 结形 1.

good, P s

n lague .

penier 1

ches ail-

10° 100° 30

: 011 i

stacus Shoire B

( 15 HI () )

03: 1911!

at his s

6 /10-cm

r 2 1 2

Je n'approuve point les linimens qui se font avec l'huile d'olive pour la guerison de cette maladie, quoy qu'on y tasse infuser des herbes nervales chaudes, pource que tels remedes relâchent les nerfs, mais plûtôt l'esprit de vin, ou l'eau de la Reine d'Hongrie qui se fait par l'infusion des sleurs de Rômarin dans le même esprit de vin.

Quelques-uns ont heureusement rappellé le sentiment à la partie paralytique en la touchant souvent & doucement avec les seuilles d'ortie verte, car en le picquant de la sorte, ils ont réveillé la partie assoupie. Vous pourrez aussi avec succés appli-

quer

quer sur la même partie le vieil levain mêlé avec la poudre de graine de moutarde, & un peu de vinaigre, que vous laisserez jusqu'à ce que la partie ait de la rougeur, à condition que vous le leverez avant que par sa longue demeure il y excite des pustules.

## De la Convulsion.

Cette maladie se connoît par la contraction involontaire du muscle à son principe : la Convulsion est universelle ou particulière, celle-là occupe tout le corps, celle ci seulement une partie, comme le bras, le pied, le doigt; elle se fait quand l'humeur, comme la pituite, caule distention dans les nerfs, d'où vient que la partie se retire par le muscle qui fert à son mouvement, souvent la Convulsion se fait par vapeur qui s'eleve du fond de l'estomach, de la ratte ou de la matrice aux femmes: fouvent par la sympathie & communication qu'ont les parties les unes avec les autres.

La Convulsion a encore une autre difference à raison de sa cause, c'est que l'une est produite par repletion, 100

\* 1 1

10 1

la ce:

(0m

de I

10

Ch.

Mari

**Great** 

AS :

TIP.

19-

travail, à la fiévre ardente, à la trop grande diette, toutes lesquelles causes excitent la dessiration des nerfs, d'où naît cet-

te espece de Convulsion.

e viei le

e praire

ca rigg.

pine of the

Daile .

11.73

(600-1)

ci feule

16 T

10 10

nvent 1

ent i

emino

onch.

e autili

La guerison de la Convulsion caufée par matière pituiteuse, doit être commencée par la saignée, quand elle est accompagnée de plenitude : les purgatifs qui évacuent l'humeur pituiteuse doivent être employez souvent, entre lesquels vous choisirez le sené & l'hermodate, & sur tout le Vitriol vomitif, autrement Gilla dont vous donnerez une dragme dans un bouillon.

Aprés les remedes generaux, vous donnerez les particuliers au Traité de

l'intemperie froide.

Il sera utile de donner, aprés les remedes generaux, six gouttes d'huile tirée du bois de Genevre, avec un peu d'eau de Liliam Convallium, ou de Muguet, le leniment fait sur la partie affligée, ou plûtôt sur les vertebres du col ou autres, selon la partie convulsive, avec l'huile de Lin, de Vers, d'Aneth, sera commode, aufquel-

quelles par fois vous pourrez ajoûter l'esprit de vin, si la matiere est rebelle.

La graisse d'un oye qui aura été farcy de feuilles de Rômarin & de Sauge. & ensuite rôty, est un fort bon lini-

ment pour la partie malade.

Les remedes Sudorifiques peuvent être utilement employez, pris en décoction de bois de Genévre ou autres formes; & particulierement si vous vous en servez en forme d'étuves seches par la décoction de feuilles de Sauge, Melisse, Pouliot, saite avec du vin blanc.

La vapeur de vin ou d'eau de vie jettée sur la pierre de meule chaude reçûe fur la partie affligée, guerit la Convulsion dépendante de matiere pituiteuse: la Convulsion qui se fait par inanition, est guerie par un long usage du lait qui humecte, adoucit, & noursit les parties qui sont douloureuses & dessechées.

## Du Vertige & de l'Epilepse.

Le Vertige est un mouvement irregulier de l'esprit animal, causé par l'agitation des humeurs dans le cerveau, où le malade s'imaginant que tous les objets tournent, il tomberoit s'il n'étoit appuyé.

Sou-

Fur

"t".

40 Ju

يَا لَمْ الله

(6. 5.

Clas

(30

. ". "

6.

Souvent le Vertige est excité par la vapeur qui s'éleve des parties inferieures, d'autres fois il est produit par une matiere amassée & agitée dans le cerveau; celui-ci est souvent le messager de l'Epilepsie, & l'autre n'a pas souvent de mauvaises suites.

Y

er qualiter

e de re

71 ("619

12 Stille

boolin

- AUTHORIT

Challer

11 . 19

1. 116;00

Walt.

0-3 0/6/1/2

wal in "

wage in

indi.

liber.

Mile

megt !

(21,0,2

: Cor

1301 Q'

toldhe

L'Epilepsie est une Convulsion de tout le corps, par laquelle le malade tombe subitement privé de toutes les fonctions des sens avec écume à la bouche, causée par une matiere pituiteuse, qui ne remplit pas entierement les ventricules du cervoau.

Il y a une autre espece d'Epilepsie qui dépend plutôt d'une vapeur élevée du bas ventre, que d'une matiere reservée dans le cerveau, & vous distinguerez l'une de l'autre par ces signes: Dans l'Epilepfie dependante d'une matiere qui remplit les ventricules du cerveau, le malade avant l'accés epileptic, a un sentiment de pefanteur à la tête, une stupeur & lenteur dans ses actions avec un visage pâle: Mais lors que l'Epilepfie dépend d'une vapeur élevée d'une matiere putride ou des vers, le malade se plaint de la douleur de cœur, nausée & défaillance.

Il y a une troisième espece d'Epilepsie produite par une vapeur maligne élevée de l'extremité des doigts de la main main ou du pied, qui retenant l'amour de son principe, c'est à dire, d'une matière putride, produit ce fâcheux accident.

La difference qu'il y a entre les remedes du Vertige & les remedes de l'Epilepsie, c'est que les remedes contre l'Epilepsie, doivent être plus forts,

la cause étant plus rebelle.

Si par les fignes susdits vous connoissez que l'Epilepsie soit produite par une matière reservée dans le cerveau, la saignée doit être pratiquée, comme aussi la purgation qui doit être préparée avec décoction de racine de Pivoine, seuilles de Betoine & de Melisse, dans laquelle vous ferez infuser trois dragmes de Sené, délayant demi dragme de poudre d'Hermodate, & vingt grains de poudre de Guy de chesne.

· Les machicatoires sont ici de bon effet, mais les sternutatoires sont trés-dangereux, car par l'agitation qu'ils causent, ils augmentent manisestement le mal. Les vesicatoires appliquez sur les épaules, ne sont pas inutiles, non plus que les cauteres potentiels appliquez à la partie posterieure de la tête.

Quelques-uns se servent avec succès du Mercure dulcisse, qu'ils donnent depuis huit grains jusqu'à quinze & 16. ..

i

1000

12.1

au delà, avec un peu de conserve de fleurs de Betoine, & même ont réüssiquand ils l'ont donné jusqu'à exciter le flux de bouche, ce qui peut être pratiqué quand l'Epilepsie opiniâtre ne cede aux remedes ordinaires, & en ce cas vous pourrez avoir recours au syrop Emetique, ou au tartre Emetique qui sont d'un trés-grand effet dans cette maladie.

+ impo

e d'un

10 131.3

i in

1015 2015

p.101101

es le cer-

" \* 10 % A

1,112.

Aven-

Zillia.

Madi cc.

110011

CE CO

rit livi

on til:

00 301

aulicin.

as appli

n10 196

enntelle g

Ge Tell

... (C) 5

ignner.

ign.

Vous pourrez aussi donner le Vitriol vomitif, appellé Gilla, jusqu'à une dragme, par trois fois de deux jours l'un, avec l'eau de fleurs de Tillot, comme cueillerée d'eau de fleurs de Muguet, appellé Lilium Convakium, avec laquelle vous mettrez trois gouttes d'esprit de Vitriol, & six gouttes d'esprit de Tartre. Dans la violence du mouvement epileptique, vous mêlerez dans une cueillerée de ladite eau de Muguet, depuis deux gouttes jusqu'à huit, de l'huile de Tabac ou Nicotiane rectifiée, qui est un puissant remede antiepileptique, soit pour guerir, soit pour preferver.

Si le malade est d'habitude & de temperament pituiteux, vous lui serez observer une diette durant trois semaines, dans laquelle vous lui donnerez soir & matin des décoctions saites avec le bois de Buys & de Genevre, ou autres décrites au neuviéme

Chapitre du premier Livre.

Vous guerirez les enfans de l'Epilepsie, à laquelle ils sont fort sujets,
si vous les purgez au declin de chaque Lune par une décoction de racine de Pivoine, dans laquelle vous
ferez infuser une dragme de Sené
en délayant une cueillerée de suc ou
de syrop de roses pâles: Vous pourrez à même intention vous servir de
deux dragmes de conserve de roses
pâles, qui est un remede fort utile
pour ceux qui ont aversion des autres
remedes.

Ensuite de ce purgatif vous donnerez une demie cueillerée de poudre de racine de Valeriane sauvage avec un peu de vin; & si l'enfant est à la mammelle, vous lui en donnerez en moindre quantité avec un peu de lait; La poudre de Guy de chesne produit le

même effet.

Souvent aux adultes l'Epilepsie se fait par une vapeur qui s'éleve de la tratte, du mesentere, des estomach, des visceres & même des vers qui croupissent dans le ventre inferieur; & en ce cas, il faut recourir aux remedes qui épuisent l'humeur dans sa source & dans la partie qui en voye. Ce qui est observé particulierement aux jeunes filles au temps qu'elles doivent avoir

avoir leurs fleurs ou évacuations menfiruales, qui guerissent de telle Epilepsie par les bains d'eau tiede, saignées du pied, & autres remedes aperi-

tifs qui les leur provoquent.

della.

)[...]<sup>a</sup>.,

n de Chi

on de 11

10. 513

: 0 in 0:

nus pouls

06 1010:

to talle -

is course s

1860 34

1 4 pm 151 = 1

n diality

ratuli it

" Spine"

'anj . ]. [

- 386 (T):

ا المام اد

: NE (

tops 1

1136-14

Mais il y a une troisiéme espece d'Epilepsie, qui est un effet d'une matiere putride, qui souvent a son siege dans une extremité des parties du corps, comme des doigts, de la main ou du pied, qui éleve une vapeur si maligne, qu'elle cause l'Epilepsie avec tous ses symptomes: Et en cette espece le malade commence à en ressentir les avant-coureurs dans ladite extremité par une douleur qui y est causée par une vapeur, qui retenant la nature de son principe, porte avec soy la malignité qui fait toute cette sedition. Et en ce cas le Medecin doit faire pratiquer des fortes ligatures au dessus de la partie qui envoye pour empêcher ledit accident, & appliquer un vesicatoire ou le Ranuncule pilé, que vous laisserez sur ladite partie jusqu'à ce qu'il y ait excité de petites vessies, ou bien même y mettre la moitié d'un petit pain chaud fortant du four, trempé dans l'eau de vie, & si cela ne suffit, vous employerez le bouton de feu qui est le dernier remede, aprés lequel vous pourrez appliquer un cautere potentiel sur la même partie,

98 LE MEDECTN tie, qui servira de remede de precaution.

87

70.

Une .

P.

gran B...

000

BE .

Ne.

1Ans

P. .

3.30

Dans le mouvement violent de l'Epilepfie (quelque cause qu'il y ait)
vous donnerez au malade une demi
cueillerée d'esprit de vin, & pareille
quantité d'eau de sleurs de Muguet ou
Lilium Convallium, y ajoûtant six
grains de Castor; & au même temps
vous exprimerez dans l'oreille avec du
cotton, égales parties d'huile de Ruë
ou de Sureau, & de l'eau de vie.

## De l'Apoplexie.

Il est facile de connoître l'Apoplexie, puisque le malade qui en est atteint, est privé d'abord de mouvement, de sentiment & des principales fonctions de la faculté animale, comme s'il étoit frappé d'un coup de foudre, étant seulement distingué d'un mort par la respiration qui se rend plus difficile, à mesure que le mal se rend plus violent. Ceux qui sont pituiteux de temperament, qui ont la tête pesante, le col court & étroit, qui sont assoupis, qui dorment de jour, menent une vie sedentaire, font excés de vin, & mangent au delà de ce qu'ils doivent, sont sujets à l'Apoplexie, laquelle ils ne peuvent empêcher qu'en s'abstenant du ong

long sommeil, mangeant peu le soir, & moderément à dîné, évitant tout excés, & faisant exercice autant qu'ils pourront, pour faciliter la transpiration des humeurs & consumer les superfluitez qui donnent naissance à ce funeste accident, qui souvent donne une mort subite ou une longue paralysie.

Vous ne pouvez trop tôt recourir aux remedes, & d'abord vous tirerez promptement du sang au bras, & même vous réitererez souvent la saignée, si vous avez les marques de ple-

nitude. shelma et a. i. ue? a.

nt de i E. n. y ait,

ine demi

k nareille Lignerou

irin' tx

equire a

PARTOCIL

le de Ruf

19904 5

enell at

moure.

10,10 4.

e que la

Jeux gai

ellis G

colil "

M 70:

e julti

parge

106611

nepel

nasi.i

110

Vous donnerez un Lavement d'une décoction de Fenouil, Absynthe, Mercuriale y mêlant le miel, le sel, & souvent le vin Emetique jusqu'à six onces.

Peu de temps aprés la saignée, vous ne craindrez de donner quatre onces de vin Emetique avec une insussion de deux dragmes de Sené, dans l'eau de Betoine ou Melisse. Si ce remede n'est assez fort dans ce grand assoupissement & insensibilité de toutes les parties, vous pourrez recourir à la poudre d'Algarot, qui est donnée avec un peu de vin blanc, depuis quatre grains jusqu'à huit ou dix. Vous donnerez aussi le Saffran des métaux en substance, depuis dix E 2 grains

grains jusqu'à vingt, si son infusion ne suffit.

Si le Lavement prescrit ne produit son effet, vous preparerez un suppositoire avec le miel, le sel & la poudre

d'Hellebore.

La teinture de Nicotiane ou Petun, tirée par l'eau de vie, est un excellent remede, si vous en donnez une cueillerée avec un peu d'Ozimel & du suc de Ruë.

Le Castor ou les seuilles de Ruë pilées avec le vinaigre fort, sont tresutiles si vous le mettez sur une tuile rougie au seu, & si le malade en reçoit

la vapeur.

Les fortes frictions & les ligatures font fort necessaires en cette maladie, comme aussi les vesicatoires & les ventouses, si vous appliquez ces deux derniers remedes sur le sommet de la teste. Les sternutatoires me sont suspects en toutes maladies soporeuses, par ce qu'ils peuvent charger la partie affligée en ébranlant les humeurs, si particulierement vous les donnez au commencement, auquel temps il sera plus convenable de mettre dans le nez le Castor ou les feüilles de Ruë.

Je ne desaprouve point la pratique de ceux, qui dans l'Apoplexie, ne craignent point d'ouvrir les veines ju-

gulaires,

pulaires, puisque cette operation se fait avec succés, & que le sang ne sort pas avec tant d'impetuosité dans cet assoupissement, qu'il y ait à craindre la trop grande perte, que vous éviterez si vous relâchez la ligature que vous aurez fait au col avant la saignée, en appliquant sur l'incision faite l'emplastre décrit par Galien composé d'Aloës, d'Encens, poil de Liévre avec blanc d'œuf, doublant la dose de l'Encens à celle d'Aloës.

10111101

prodin

a bongte rabbon-

g Peten,

rielens.

nerven.

Stante

eRuepi.

· · · 0/.

lighteres I to made I

13/19/10

2" "A:

ge jon-

1111

115 pelle

garaet.

) .i : ')"

elali

pratici.

ie , 11.

eili.

## De la Lethargie.

La Lethargie ou assoupissement, demande des remedes plus moderez & moins violens que ceux prescrits pour la guerison de l'Apoplexie; car il y a à observer que la pituite qui produit la Lethargie, est mêlée de bile & accompagnée de fievre, de laquelle vous devez tirer vos indications. Le remede le plus convenable pour purger l'humeur dominante est de douze ou quinze grains de Scamonée preparée à la vapeur du Souffre, de demy dragme de feuilles de rue pulverisée, ou pareille quantité de Castor dont ferez pillules avec un peu d'Oximel pour une prise. Vous tirerez les autres remedes du Traité de l'intemperie froide.

Ce qu'il y a à observer en toutes les E 3 affections

102 LEMEDECIN affections soporeuses, est que l'esprit de vin y est tres-utile; & quoy que dans le sentiment commun il soit la mort des parties internes, & la vie des externes, qu'il conierve les morts & détruise les vivans, il est assûré que lors que dans ces maladies l'influence des esprits animaux est empêchée par quelque viscosité d'humeur, ce noble esprit incorruptible & penetrant en un moment comme la lumiere ouvre le passage à ces esprits en fortifiant les parties; C'est pourquoy vous vous en servirez, soit avec la poudre de racine de Pivoine dans l'Epilepsie, soit avec la poudre de Ruë dans une cueillere, aux autres maladies soporeus

ili:

161

1001

ma

1000

10m

#### Da Catharre.

Il n'y a point de maladie qui travaille plus les pauvres, que la fluxion du cerveau qu'on appelle Catharre, puifque le peu de vêtemens, le mauvais regime de vivre, & l'obligation qu'ils ont de travailler, exposez à toutes les injures de l'air, leur procurent cette incommodité.

Si la fluxion est froide, comme vous la connoîtrez par la pâleur du visage, l'assoupissement & la lenteur du mouvement, vous ne ferez point de saignée

DES PAUVRES. LIV. III. 103 gnée qui ne soit indiquée par la plenitude. Les ventouses ou les pains chauds trempez dans l'eau de vie, appliquez sur les épaules, pourront suppléer aux ventoules, comme les veitcatoires appliquez sur les épaules, suipendre la fluxion, & arrêter l'impetuosité de son mouvement.

Si vous faites bouillir une demi once de bois de Buys ou de Lentisc dans une chopine d'eau, que vous reduirez à moitié, y mettant sur la fin une pincée de roies rouges, ce remede servira à consumer l'humeur pituiteuse du cerveau, s'il est résteré. Vous pourrez aussi tenir dans vôtre bouche une décoction de roses rouges avec un

peu de vinaigre.

Ņ

eleling

110" gut

l joir la

ייות זיין

Tira que

nduerce

: 20

) and 111

ne chell

iopoicu-

111111

11.074.

Tt pllu

011 911 ...

ontes in

M. Com

1461010

villet.

In mod.

r 12.

Vous modererez la fluxion en donnant à l'heure du sommeil demi dragme de suc de Reguelisse, dix grains d'Encens, avec un peu de suc ou Sy-

rop de roses rouges.

Ce qui doit être observé dans toutes fortes de fluxions, est que la purgation ne doit être donnée dans le mouvement de l'humeur, mais seulement quand l'humeur estépaissie; & en ce cas vous donnerez une infusion de deux dragmes de Sené dans le jus de pruneaux doux, y ajoûtant une cueillerée de fuc ou de lyrop de roses pales.

104 LE MEDECIN

Si le Catharre dépend d'une pituite falée ou d'une humeur tenuë, acre & chaude comme vous le connoîtrez par la grande douleur de teste, les veilles, la rougeur du visage, & les urines colorées, vous n'épargnerez pas la saignée qui est necessaire, tant pour corriger l'intemperie chaude des parties que pour moderer le mouvement de l'humeur, & vous donnerez les Lavemens émolliens & rafraîchissans.

Chaque soir vous preparerez une décoction de feuilles de Laitue. & de fleur de pavot rouge pour la donner à l'heure du sommeil; vous y pourrez ajoûter une cueillerée de syrop de pavot rouge, ou même de syrop de Pavot blanc.

Si cela ne suffit pour arrester le cours de l'humeur, vous donnerez deux ou trois grains de Laudanum avec un peu de conserve de roses rouges.

### De la douleur de Teste.

Nous avons divisé les maladies de la teste en celles qui dépendent d'une matiere froide, qui sont celles que nous a vons considerées, & celles qui dépendent d'une matiere chaude comme la douleur de teste, les veilles & la Phrenesse, dont nous avons à traiter. 100

0100

3.3

12.

10%

Si la douleur de teste consiste en une intemperie froide, elle est ordinairement pesante, & elle est guerie par les mêmes remedes que la même intemperie froide: Maisicy nous considerons la douleur de teste dépendante d'une matiere tenuë & subtile, qui par son acrimonie picque les membranes du cerveau, ou d'une vapeur qui s'éleve des parties inferieures échaussées, qui retenant la qualité de son principe, laisse la même impression sur les dites membranes, tant interieures qu'exterieures.

Vous connoîtrez la douleur de teste dépendante de l'excés de chaleur & de la bile dominante par la soif, les veilles, la rougeur de visage, le battement des arteres, le poulx frequent, le temperament bilieux , & l'habitude seche de toutes les parties du

corps.

nacre &

S Velies.

nesco.o

analghee

compet

5.151.

ar-mens

reregure

no k 10

1 nnat

mig Da

1 COL.

34 17

1,

Car. Gila

Entif-

1200.

ibiat .

Pour guerir cette douleur de teste, vous pratiquerez la saignée tant au bras qu'au pied, tiendrez le ventre libre par bouillons ou lavemens, vous purgerez par une décoction de seuilles de Betoine, semence de Violette de Mars, & sleurs de petite Centaurée, dans laquelle vous ferez infuser trois dragmes de Sené avec une pincée de fleurs de Cerisier ou Pescher, y dé-

E 5 layant

LE MEDECIN layant une cueillerée de suc ou infu-

fion de roses pâles.

Sile malade est d'un temperament bilieux & sec, le bain d'eau tiede sera convenable, comme aussi l'usage du lait clair durant quinze jours le matin, en prenant depuis une chopine jusqu'à deux pintes; & si ledit lait clair ne lâche point le ventre, vous terez legerement bouillir & infuser deux dragmes desemence de violette, contule dans le premier verre dudit lait clair.

Vous pourrez aussi le soir donner à l'heure du sommeil des décoctions de feüilles de Laituë, de têtes de Pavot blanc & de fleurs de Nenuphar; & même vous vous servirez des mêmes plantes pilées pour appliquer sur le front au temps de la douleur. Ou vous melerez l'huile rosat avec un peu d'eau rose & de vinaigre pour en faire un li-

niment fur lefront.

Si la douleur est rebelle aux remedes susdits, vous ouvrirez la veine du front & appliquerez les sangsuësaux tempes; & même sans hesiter vous ouvrirez les arteres des tempes, arrêtant le fang qui fort avec impetuofité par l'emplâtre de Galien; Et si les Somniferes ordinaires, comme le syrop de Pavot blanc, n'appaisent la douleur, vous ne craindrez de donner deux ou trois grains de Laudanum.

Vous

DES PAUVRES. LIV. III. 107 Vous pourrez vous servir à même intention de dix grains d'Opium; dissout dans l'eau de rose pour fou menter doucement le front & les भागा व स्थान स्थान स्थान स्थान विद्यालया । tempes.

J'ay observé que la douleur de tête qui se fait par la vapeur d'une matière bilieuse croupissante dans l'estomach, cede facilement au vomissement excité par l'oxicrat tiede, si aprés le vomissement vous donnez un verre d'eau ou deux, avec iix goutes THE BUILD TOWSER d'eiprit de Vitriol.

#### Des Veilles immoderées.

Les Veilles qui arrivent sans fievre sont ordinairement les effets d'une intemperie seche, quine peut être corrigée que par des remedes humectans 

La saignée doit être pratiquée d'abord, mais elle ne doit pas être co4 pieuse, si ce n'est qu'il y ait des signes

de plenitude.

ou intu-

erament

ulage dil

ie matto:

11:04:0

27 12010

L. C. C.

Concura

hit call

s mende

1 111 6

091000

1882

R.M.

P. PATTA.

17011

11.38811

2 104

761 A.

appolie

W. D. 1 . J. J.

ionner .

aug.

Il est trés-necessaire d'humecter le corps avant que de le purger, car ce qui fait que souvent les plus forts purgatifs ne lâchent point le ventré, c'est qu'il n'a pas été humecté auparavant; Ce que vous ferez avec les grands bouillons préparez avec un morceau de rouelle de veau & feuilles de Lai-E 6 tue,

tuë, Pourpier, Poirée, Chicorée: comme aussi les Lavemens hume-Lans & rafraîchissans.

Vous purgerez par une infusion de deux dragmes de Sené & de pareille quantité de semence de violettes de Mars, dans le jus de pruneaux doux, ou une décoction de feuilles de Laituë & sleurs de Nenuphar; vous y pourrez ajoûter le suc ou syrop de roses pâles.

90H .

Con.

10

101-

Paris.

(E. -

116-

Cit :

Si ceremede ne lâche le ventre, le malade usera durant quinze jours de lait chaque matin dont il pourra prendre une pinte ou deux chaque fois, faisant infuser de deux jours en deux jours dans le premier verre deux

dragmes de Sené.

Le bain d'eau tiede sera aussi tres utile, ou au lieu d'icelui, vous serez une décoction d'eau & de seuilles de Vigne Laituë, Morelle, & sleurs de Nenuphar, dans une chaudiere, pour y tremper les jambes soir & matin.

Vous donnerez chaque soir un verre de décoction de feuilles de Laitue, semence de Pavot blanc, & sleur de Nenuphar, y ajoûtant une once de syrop

de Pavot blanci

l'eau rose pour appliquer sur le front fans vinaigre, ou vous pilerez la Morelle, la Laitue, & les sleurs de Nenuphar,

DES PAUVRES. LIV. III. 109 nuphar, pour appliquer sur la meime

partie.

1

lind. C.

a dille

31.04 Q6

ignies dé

18 600%

77011:

de 10183

Mit, E

mist G.

m mil.

17915 1

AUX pa

ra 1812

CHACK.

- 1111F no Vla

at apple

CA LEASU

10 1

1100

15%

Vous pourrez aussi faire un liniment sur les tempes, avec quatre grains de Laudanum; que mélerez arec un peu d'huile violat: Que si ces remedes n'excitent le sommeil, vous donnerez trois ou quatre grains de Laudanum avec un peu de conserve de violette à l'heure du sommeil.

## De la Phrenesie.

L'inflammation du cerveau & de ses membranes, qui est appellée Phrenesse, est connue par le délire continuel, les veilles & la fiévre aigue, que vous ne pouvez guerir que par les saignées du bras, du pied, & mesme du front, qui seront faites selon les indications.

Vous donnerez souvent des Lavemens avec lait clair & herbes rafraichissantes; vous en donnerez aussi avec l'oxicrat.

Vous presserez le malade de boire fouvent, qui oublie dans le délire une choie si necessaire.

Vous appliquerez un frontal preparé avec huit testes de Pavot blanc & fa graine que pilerez avec deux pincées de fleur de Nenuphar, & un peu d'eau rose ou de Laitue. Ou vous ferez un liniment sur le front avec l'huile de Pavot blanc, ou de Mandragore. Que si les veilles sont si immoderées qu'elles épuisent les forces du malade, vous pourrez recourir au Laudanum, duquel vous userez sobrement & par degrez, depuis trois grains jusqu'à six, de peur que par une dose disproportionnée, le malade ne tombe dans la Lethargie.

Vous ne devez penser à la purgation durant la fureur de l'humeur, si ce n'est que le délire appellé Paraphrenesse, se fasse par le consentement des parties inferieures, comme par une bile dominante dans l'estomach; car en ce cas vous aurez raison de purger par les remedes qui purgent la bile au premier degré, puis que l'experience fait connoître que la diarrhée survenant, guerit

tel delire.

. :

100.

6., 1

## CHAPITRE II.

ont gre

3 1001 :

urrez re-

nel 70%

ie neur

a poliga

July,

Coming 1

ns left

11107.12

eves gu

ingia

onholy.

gue.

Des maladies des Yeux, des Oreilles, du Nez & de la Bouche.

De l'intemperie froide & humide des Yeux.

L'Intemperie froide & humide des yeux est connue par les larmes qui sortent continuellement de cette partie, sans douleur & sans acrimonie, par le visage pâle & ensté dans une saison d'Hyver froide & humide.

Pour la guerir vous fomenterez les yeux chaudement avec du vin blanc, dans lequel vous aurez fait tremper, puis boüillir quelques unes des plantes suivantes, sçavoir les feüilles de Rue, grande Esclaire, Fenoüil, Vervene, Valeriane, Euphraise, semence de Fenoüil ou Senegré, dans une décoction de demi-livre. Vous pouvez ajoûter deux dragmes de Tuthie préparée en poudre; & si elle n'est assez puissante, vous y mêlerez deux onces d'eau de vie.

Vous

## 112 LE MEDECIN

Vous remarquerez que les maladies des yeux dépendent ordinairement de l'influence de l'humeur du cerveau, ou de la vapeur qui s'éleve des parties inferieures: ainsi par la methode de la Medecine, vous aurez plûtost égard à la partie qui envoye, qu'à celle qui reçoit; & pour cette raison vous aurez recours aux saignées, purgations, cauteres, vesicatoires & autres qui peuvent ou épuiser l'humeur dans sa source, ou la détourner.

## De l'inflammation des yeux.

Si l'intemperie des yeux est chaude & seche qui cause l'inflammation, vous la connoistrez par la rougeur, la chaleur, la tumeur avec douleur picquante de cette partie, comme aussi par les larmes qui suivent la condition de l'humeur dominante: Et cette inflammation qu'on nomme Ophthalmie, est plus ou moins grande par la qualité du sang, de la bile ou de la pituite, qui sont le changement des accidens par la diversité de leur mélange.

Pour la guerison de cette inflammation, vous devez pratiquer frequemment la saignée, selon les sorces du malade & la grandeur de la mala-

die.

Outre

(11)

OT T

(int)

2013

712-2

Mine.

gaga

Ma.

A ...

700:

d'G:

HI A

G ...

arri.

Çc.

DES PAUVRES. LIV. III. 112 Outre la faignée vous employerez le vivre rafraichissant & le bain d'eau tiede, pratiquant la purgation quand OF DAILS l'inflammation sera diminuée.

1 %

Parison 1

Jir. . .

a gan c

Mettez un blanc d'œuf dans une écuelle, que vous remuërez avec une pierre d'Alun, jusqu'à-ce qu'il soit blanc, & qu'il y ait consistence de pommade pour l'appliquer sur l'œil du malade: Ou vous ferez tremper la nama semence de Coin ou de Pfillium, pilée dans l'eau rose ou de Plantain tiede, & l'ayant passé & tiré le mucilage, vous l'appliquerez sur l'œil enflammé.

Si la douleur est grande, vous l'appaiserez en pilant la semence de Pavot blanc, & la faisant tremper sur les cendres chaudes dans le lait, dont vous fomenterez doucement l'œil

aprés l'avoir passé.

La moüelle de pome cuite mêlée avec du lait & un peu de Saffran, est aussi tres utile: Que si la douleur ne cede à ces remedes vous ajoûterez à deux cueillerées de lait trois grains d'Opium & pareille quantité de Saffran; ce qui ne doit estre pratiqué que dans l'extremité de la douleur, & après avoir tenté tous les autres remedes, comme les saignées du bras, du pied, du front, & mesme des arteres des tempes; comme auffiles bains

bains & autres remedes rafraichiffans.

5 M: " DA

( To to

חומר :

Amenal

11111

Pranp-

No de la

183 :

(37.4

100 1

De 17187

( 1. J.)

200101

1/2

FOU!

600

Lemin

China

Dia. 1

dans les

12 112

BOUT G

3187 183

004

13:20

1000

Pin

37- 41

Chian

La demangeaison ou le prurit des yeux sera gueri, si vous les lavez de deux cueillerées de vin blanc & une d'eau rose.

Des dispositions à la Cataracte; des taches & ulceres aux yeux.

La Cataracte n'est autre chose qu'une humeur étrange qui s'épaissit peu à peu comme une petite pellicule, entre la cornée & l'humeur christalin dans l'humeur aqueux devant le trou de l'uvée, qui diminuë, deprave, ou abolit l'action de la vûë, selon

la qualité de l'humeur.

Quand cette pellicule est formée, il est inutile de tenter d'autres remedes, que l'operation qui se fait adroitement par l'aiguille; mais quand elle est dans son commencement, qui est lors que le malade voit des mouches ou filandres, ou quelques autres figures qui ne sont point en esset; c'est en ce temps que vous pourrez recourir aux remedes suivans, qui seront encore tres utiles contre les taches & les ulceres des yeux.

Vous vous servirez de l'eau de miel distillée, de la decoction de Senegré & fleurs de Camomille: L'Aloës infusé

dans

dans l'eau de la grande Esclaire, l'Antimoine crud boüilli avec du vin blanc dont on lave les yeux est de grand esset: le suc de Mourron ou Anagallis à sleur rouge, ou le suc de Marrube épaissi avec un peu de miel, a pareille vertu.

Prenez suc de Fenouil deux onces, suc de Ruë demi once, clarifiez le tout au Soleil ou sur les cendres chaudes, ajoûtez deux dragmes de sucre Candy, & distillez-en souvent dans l'œil. Vous vous pourrez servir à même intention de la tête d'une Arondelle brûlée & mise en poudre, mêlée

avec du miel.

Mill C

les laye.

10,200 .

Will i diel

re choic

separitie

entoni-

eviat is decis

ie jaou

former.

of FAIR

itadro!

insuge.

199

55 310°C

o effet.

porte quit

97,

Que si ces remedes ne suffisent, vous employerez l'eau de Tabac qui efface les taches & guerit les ulceres: Le même fait le parfum de Tabac, qui sera mis sur un rechaud avec le vin blanc dont vous recevrez la sumée

dans les yeux. Par el partieur valle

Je ne vois point de remede plus puissant pour guerir les ulceres des yeux, que le fiel des animaux mêlé avec l'eau d'Euphraise, de Ruë ou de fleurs de Soucy, à proportion de la qualité de la partie affligée & du fiel qui sera employé; car celui de poisson est assez doux, le fiel des animaux à quatre pieds est plus mordicant, comme celui des oiseaux

est le plus acre, & surtout le fiel de Perdrix.

tiner: 13

Collect .

163 700 6

Connection ?

Pourse

Juny.

pas stad

NE 32 3

141. 20 3

100 (CE)

59.311.0

161 .8 po.

51 200

VC ... in

ton de

4.5 P

19: 19 P

ADITO

10 11 18

000 : el

On-10

E. in

1 :n. 11

W-SP.C.

9:1:10

0. 3

Si la Cataracte est formée, il faut recourir à l'operation qui se fait par le moyen de l'aiguille pour l'abbattre, car tous les autres remedes sont inutiles.

Si les larmes fortent involontairement des yeux, par la corrosion d'une partie de la caruncule, qui est au grand coin de l'œil, vous y soussilerez égales parties de Tuthie & Encens en poudre, ou les mélerez avec un blanc d'œuf ou le suc des seuilles de Mirthe ou plantain, pour appliquer sur la partie.

Que si les yeux pleurent continuellement sans que la caruncule soit interessée, cet accident dépend d'une fluxion du cerveau qui distille sur les yeux, & qui ne peut estre guerie que par les remedes décrits dans l'intem-

perie froide de la teste.

Je ne veux icy obmettre en faveur des pauvres une eau pour les yeux, décrite par un Auteur nouveau, qu'il produit comme un remede universel contre toutes les maladies qui les attaquent, puis qu'elle est refrigerante, mondificative & dessicative; lesquelles qualitez si differentes en un même sujet, dependent du sel de la chaux, joint au sel armoniac, qui tirent

DES PAUVRES. LIV. III. 117 tirent ensemble un vitriol subtil du cuivre ou de l'airain, d'où naissent les vertus merveilleuses, que vous

connoîtrez par l'experience.

a ilfa

各种

Ma no ·

reacom\*

יחר לי יחר

l Ma

17 (d

Will of

od jar-

1011394

1 ((100)0

A late

s films

10, 94

meth.

1 165 m

reinge

office of the

[ 1] - in

Preneze telle quantité que vous voudrez de la seconde eau de chaux; faites-y dissoudre pour chaque livre une dragme de sel armoniac, mettez cette dissolution dans une bassine de cuivre ou d'airain, & l'y laissez durant quinze heures, jusqu'à ce qu'elle soit teinte de la couleur du Saphir oriental; puis vous la siltrerez & la garderez dans une bouteille pour le besoin.

Si cette eau est trop sorte à l'égard des personnes sensibles & délicates, vous la tremperez par l'addition des

eaux de roses ou plantain.

Les pauvres tireront encore un grand effet de l'eau Ophthalmique Antimoniale, laquelle outre qu'elle est de facile preparation & de peu de coust, est propre à guerir les taches & ulceres des yeux, les cuissons & demangeaisons; elle fortisse la veuë contre les suffusions. & leve les nuages & obscuritez des yeux, particulierement aux vieillards.

Prenez deux dragmes de verre d'Antimoine pulverisé subtilement, ou pareille quantité de Crocus Metallorum, que vous mettrez dans un

matras

118 LE MEDECTN matras avec demi dragme de racine d'Iris de Florence, & trois Gerofles reduits en poudre, versez dessus l'eau de Ruë, d'Euphraise & de Fenouil, de chacune trois onces, mettez-les infuser au bain vaporeux, ou au Soleil en Eté, & agitez le vaisseau pendant quinze jours, que l'infusion se fera, & vous garderez soigneusement cette eau.

## De l'inflammation des Yeux.

S'il y a quelque nuée dans l'œil, ou tache qui couvre la prunelle, vous vous servirez avec succés du remede suivant. Prenez suc de Fenouil & de Plantain de chacun une once, suc de Ruë demi once, faites clarifier ces sucs l'hyver au feu fur les cendres chaudes, & l'Eté au Soleil; ajoûtez y trois onces de sucre Candy, & distillez souvent de cette liqueur tiede dans les yeux avec un linge delié.

le ne veux laisser ce Traite sans propoier quelques remedes contre la douleur des dents, faciles à trouver & à preparer en faveur des pauvres. qui peu vêtus l'Hyver & exposez à toutes les injures des saisons, soutfrent souvent des fluxions qui les exscitent. Action and hope with

par une

de chaie

7013 "10T

the only

183 10

for a do

prendrez

Surcey .

101. TI Me Pr

Ce ::-101 Car

latempe

pirie de

1100:

101 10

de in

(H)

boucha

ded: :3

V005 . 00

ment of

8000 (1

cours je

1072-2018

Con 1100

pres in

en larez

Pine in

00.50

DES PAUVRES. LIV. III. 119 de laure Si la douleur des dents est causée par une fluxion froide sans sentiment de chaleur, de soif & d'alteration, vous l'appaiserez en tenant dans votre bouche une decoction de feuiloran, les de Sauge, de Betoine, & de fleurs de Roses rouges: Ou vous prendrez de la moyenne écorce de Sureau, que terez bouillir avec de fort vinaigre, lequel étant confumé, vous mettrez cette écorce chaude sur la dent malade, & la douleur cessera. Si vous appliquez sur la tempe du côté de la douleur, l'emplâtre de la Gomme Elemi, y ajoûtant la poudre des mouches Cantarides à proportion, vous ferez ces-1 fer la douleur. Que si la douleur des dents est excitée par une fluxion chaude, vous laverez souvent vôtre bouche avec une verrée d'eau & deux cueillerées de vinaigre, ou vous vous servirez de lait clair, & même vous aurez recours à la saignée du bras, & pour arrêter le cours de la fluxion, vous raclerez la fuperficie de la racine de la grande Confolde, plante qui vient dans les prez, & comme elle est gluante vous en ferez un emplâtre, qui sera ap-pliqué sur la tempe du côté de la douleur douleur.

11

Si la dent est cariée, & qu'il y ait unc une cavité, vous la remplirez de cire verte, & si la douleur ne cesse, vous la ferez tirer ou la ferez cauteriser.

#### De la douleur d'Oreille.

La douleur d'oreille survient ordinairement aux siévres continues; & cause souvent le délire & la mort, si elle n'est guerie par le cours de ventre: Si elle a une cause propre comme l'inflammation, vous la guerirez par les saignées & l'oxyrhondin distillé dans ladite oreille, ou par le lait tiede; & si la douleur ne cede, vous ajoûterez à deux cueillerées de lait, deux grains d'Opium, avec pareille quantité de Sassran.

Si la douleur est causée par vents & statuositez qui étendent les membranes, vous distillerez dans l'oreille l'huile d'Aneth ou de Fenouiil, l'huile dans laquelle vous aurez fait bouillir des limaces ou vers de terre, ou des fleurs de Camomille; desquelles sleurs vous vous pourrez servir avec sleurs de Verbascum ou bouillon blanc, pour faire somentation sur la partie avec du lait, dont vous rem-

plirez une vessie.

S'il est entré dans l'oreille quelque corps estranger, vous l'osterez; si c'est une chose liquide, vous l'épui-

ferez

2000

Mite &

(de: 11

PAUVRES. LIV. III. 121 l'épuiserez avec l'éponge seche; si elle est solide & seche, vous la tirerez avec une chandelle de cire ou le glu de therebentine; si c'est un animal, vous le ferez sortir par une décoction de feuilles d'Absynthe ou Coloquinte dans le vinaigre, que vous distillerez dans l'oreille.

A. Colle

ly ses

viegt orgi-

MBUSSI C ( A toO

copys co

without "

OF DAT S

en lesson

um, ke ce

profiled a

Dellotei :

14. Phy. 7

Chapita I

terior 3

Transition of the second

boiled to

rous for C

revezi a

Du tintement d'Oreille & de la Surdité.

Quand le tintement d'oreille dépend des vapeurs qui s'élevent de la ratte & de l'estomach, il sera guery par les remedes appropriez ausdites parties: & s'il est causé par vents & statuositez qui affiegent les cavitez de l'oreille, vous les guerirez par les remedes qui purgent la piruite du cerveau, distillant dans l'oreille chaudement le suc d'oignon cuit sous la cendre, dont vous prendrez deux cueillerées avec pareille quantité d'eau de vie, y faisant insuser les feuilles de Laurier ou de Ruë.

Que si le tintement d'oreille dégenere en surdité par l'influence d'une matiere pituiteuse qui épaissit l'organe de l'ouye, avant qu'il soit confirmé (car le tintement ou surdité qui a passé deux ans est incurable;) Vous purgerez par les sternutatoires,

F garga-

gargarismes & machicatoires, & vous distillerez dans l'oreille ce qui suit.

Dien.

1 . C.

PIL. H

100

(Ommil

Onrara.

247.3

DE" &

11 172

100 . IT

1150

[ 44]

MAR 13

15 1 337

(1) a

DATE OF

COOLIN

Man,

if itme

1 . 1 . s. s.

Prenez demy dragme d'Hellebore que ferez boüillir avec deux onces de bon vinaigre, le reduisant à une once, y ajoûtant pareille quantité d'eau de vie : Quelques-uns y mettent vingt grains de Castor. Vous tremperez dans cette liqueur un peu de coton, & l'exprimerez dans l'oreille tiedement, la bouchant avec ledit coton.

L'huile de Tabac distillé dans l'oreille avec le coton est tres-utile; elle se fait en distillant par descente le Tabac effeiillé & fermenté en eau de fontaine, separant l'huile de l'eau.

Je n'approuve point les axunges, ny les liqueurs onctueuses qui sont exprimées dans l'oreille pour guerir la surdité; car j'ay éprouvé que ces sortes de remede condensent & épaississement davantage les membranes

qui servent à l'ouye.

Vous vous servirez d'un pain chaud coupé par la moitié, trempé dans l'eau de vie, que vous appliquerez sur l'oreille, ou des sachets, que vous remplirez de feüilles de Laurier, Ruë, Fenoüil, semence d'Anis, que vous ferez boüillir dans le vin: Ou bien vous ferez décoction de toutes les herbes susdites dans le vin blanc, dont

bes Pauvres. Liv. III. 123 le malade recevra la vapeur chaudement dans l'oreille avec un entonnoir.

180 ; 0.

ie de gu

deliebot?

onces cu

ne oace.

n'eau de

type :

29196767

Wien. X

edement,

Jan: 100

14.00

1 34. Q

المنا

skinges

City (on)

Men.

Shin .

m chard

ppe dans

1616716

posteri

, Rits

Culpeli.

16:00

J'ay observé que le cautere potentiel appliqué à la racine de l'oreille malade, est un puissant remede pour dériver l'humeur qui faicla surdité.

Je ne puis m'empêcher de vous communiquer un remede contre la dureté de l'oüye, qui d'abord vous furprendra; mais je suis convaincu par le succés d'une experience faite sur une semme âgée de 82. ans, & quelques autres malades qui en ont senty un notable soulagement.

Prenez une chopine ou environ d'eau tiede, que vous jetterez peu à peu dans la cavité de l'oreille par une petite seringue que vous introduirez le plus avant que vous pourrez: Cette eau, en sortant de l'oreille, tirera beaucoup d'ordure qui bouche ce conduit, & continuant de seringuer durant un quart d'heure cette eau tiede, elle vous guerira en reiterant ce remede durant huit jours soir & matin, si la dureté d'oüye n'a point d'autre cause que cette matiere glunante infiltrée dans l'oreille.

Du Flux de sang par lenez.

Il n'y a point de fymptome qui

travaille plus frequemment le nez que l'hemorragie, par laquelle je n'entends point icy traitter de celle qui se fait par voye de crise à la fin des maladies, mais de celle qui est fâcheuse à la nature, & qui épuisant son tre-

13.3

andar so

\$34h.

11.0.11

in st

uo.

income

12 775:

Carren

160 191

16:(: |

Rock & . . .

ilin.

181a.

100

for, détruit ses forces.

D'abord pour faire diversion, vous devez tirer du sang au bras frequemment, & peu à la fois pour ménager les forces: Vous appliquerez ensuitte les ventouses sur les épaules, au col des linges trempez dans l'oxycrat: Mais si tous ces remedes sont inutiles, je n'ay rien trouvé qui arreste plûtôt le sang que de prendre du vieux torchis, le mettre en poudre, & le méleravec le sang qui coule du nez du malade, il le faut introduire dans le nez, il s'en fait un massic qui infailliblement arreste le sang.

Des inflammations des Amygdales, & de l'Esquinancie.

Si les glandes qui sont scituées à la racine de la langue s'enflamment, vous guerirez l'inflammation par la saignée saite au bras plusieurs sois, puis à la langue, laquelle saignée à la langue vous ne pratiquerez pas que la plenitude ne soit diminuée.

Vous userez aussi de gargarismes preparez avec une décoction de feuilles feuilles de Plantain, d'écorce de Grenade & fruit de Sumach, y ajoûtant des Meures qui ne sont entierement noires, ou du suc desdites Meures

épaissi avec un peu de miel.

CIN

rienezo"

elle re nien.

relia dal \*

ng jes ma-

et ticheme

int lon tre

Si Mism.

" menage

rea entitle.

let 10 301

100 100

Pier o

t, 4.25

d: 10%

2 3911:

j in

(cir.cesa.

niammed.

dior bat n

Pappi 10"

falunet k.

e7. P4 1-

organion.

Devol

ngga.

mg.

S'il y a inflammation à la gorge qui empêche le malade d'avaler ou de respirer, par la tention des parties qui servent à l'une & à l'autre fonction, vous rendrez la saignée plus frequente & plus copieuse qu'à l'inflammation des amygdales, puisque la maladie est plus pressante & plus aiguë. Laquelle saignée sera taite au bras & à la langue, preparant un gargarisme au commencement de la maladie avec du lait clair, dans lequel vous ferez bouillir des feuilles de Plantain, Renouée, ou Centinodia, Noix de Cyprés, roles seches. & un peu de Reguelisse, y ajoûtant aussi le suc des Meures épaissi. Le malade tiendra souvent dans sa bouche le lait tiede, ou le lait clair.

Il arrive fouvent aux pauvres qui souffrent les pluyes & les injures de l'air, une espece de fausse Esquinancie, qui a quelque chofe commune avec celle qui est causée par inflammation, comme un sentiment de compression avec difficulté d'avaler & de respirer: Mais comme il n'y a aucune sièvre qui

F 3 accom-

126 LE MEDECIN accompagne cette espece, on peut dire qu'elle est causee par l'influence d'une matiere pituiteuse qui occupe cette partie; & en ce cas vous laignerez mediocrement pour détourner la fluxion, & vous purgerez par les remedes qui évacuent la pituite lorsque le malade aura la liberté de les avaler: Vous donnerez des Lavemens de même faculté, & ferez un gargarisme d'une décoction de feuilles de Sauge, Hyssope, semence d'Anis & deFenouil, ajoûtant sur la fin un peu de miel & de vinaigre. La partie sera ointe d'huile de Camomille, la couvrant de laine grasse.

6152"9

13:25

De la relaxation & inflammation de la Luette.

La Luette se relache plus souvent qu'elle ne s'enstamme: si elle s'enstamme, elle sera guerie comme l'instammation des Amygdales, & si elle se relâche vous prendrez égales parties de poivre, de noix de Galles & d'Alun en poudre, que vous incorporerez avec un peu de blanc d'œuf, & en toucherez la luette avec le bout de l'espatule ou manche de cueilliere: Quelques uns se servent utilement de la graine d'Aneth torresiée & pulverisée, qu'ils soussient par un petit tuyau

DES PAUVRES. LIV. III. 127 tuyau fur la partie relâchée.

117

on pent di

chipe cetti

engeles ma

enor la As.

Amer Johns

אונו יותו.

PA 11.04

manica da

. :32-

mmanni -

115 logres.

iet :

10 1/2

1 101

J'ay remarqué plusieurs sois que les Chirurgiens de Campagne sont trop librement envers les pauvres l'amputation de la luette dans les inflammations. Ils doivent être avertis de ne l'entreprendre qu'au cas de Gangrene, encore doivent-ils tenter les scarifications avant cette operation.



and the second second second second

F 4 LE



LE

# MEDECIN

DES

# PAUVRES.

## LIVRE QUATRIEME.

Des maladies de la Poitrine, & premierement des mala dies du Poulmon.

## CHAPITRE PREMIER.

De l'Asthme ou Courte-haleine.

NTRE les maladies de la poitrine, il n'y en a point de plus familiere aux pauvres, que l'Athme ou courte-haleine & la pleuresse : Celle-là, à cause des injures

DES PAUVRES. LIV. IV. 129 jures de l'air ausquelles ils sont expoiez par le peu de vestemens, & de leur mauvaise nourriture; Et la pleurelie, à raison de leur travail immoderé auquel la necessité les oblige, sans leur permettre d'y garder aucune mesure.

**製造場を** 

香智等

de la por-

t is pieu.

18 18

L'Asthme ou courte-haleine, qui est une dissiculté de respirer avec sissement sans sievre, se fait par une influence d'une matiere piruiteuse du cerveau sur les cannes du poulmon où elle s'épaissit, & ainsi ôte la liberté à l'air de s'y porter pour le rafraîchissement du cœur.

Si vous confiderez l'Asthme dans sa violence, vous le guerirez par la saignée du bras qui pourra être reiterée; les Lavemens un peu acres, & même les vomitoires qui purgent la pituite, font utilement employez; quelques uns ne craignent point de

donner le vin emetique.

Prenez feuilles d'Hyssope, scabieuse, Melisse, Lierre de terre, & fleurs de Sauge ou de Muguet, taites infuser le tout dans du vin blanc, & si vous voulez rendre cette liqueur plus efficace, vous ajoûterez à un demy-septier de cette infusion deux onces d'eau de vie avec un peu de miel, & en donnerez une cueillerée à la fois, à laquelle vous pourrez

méler quatre gouttes d'esprit de Soulfre.

Il n'y a rien plus specifique que l'esprit de Tabacou Petun, depuis trois gouttes jusqu'à douze, dans un verre d'Hydromel.

La teinture du Petun extraite de l'eau de vie avec un peu de miel pour luy donner consistence, est de même estet, si vous en donnez la grosseur

1995

2130

T. Bu

Tant a

6-416

3.

195

Abu.

hip in

The it

d'un pois.

Hors le paroxysme & le mouvement de l'humeur, vous guerirez l'Asthme par les remedes qui évacuent l'humeur pituiteuse, prenant une insussion de trois dragmes de Sené dans la decoction de seuilles d'Hyssope ou de Sauge, y délayant demy dragme de poudre d'Hermodate; où vous formerez des pillules avec une dragme de la même poudre d'Hermodate, & un peu de suc de nicotiane épaissi avec du miel.

Vous preparerez des pillules usuelles d'une once d'Aloës que vous serez digerer au Soleil ou à seu lent, avec le suc de Flambe, ajoûtant demy dragme de sleurs de Soulstre, ou une dragme de Soulstre pulverisé. Vous en prendrez une dragme pour chaque prise le soir avant un souper leger,

de deux jours l'un.

Une once du même suc de flambe, donnée donnée avec deux cueillerées de vin blancle matin, est fort utile, comme aussi quatre gouttes d'esprit de Soulfre données dans une cueillerée de vin blanc.

Vous pourrez à même intention le matin prendre depuis douze grains jusqu'à vingt de fleur de Soulfre, ou demy dragme de Soulfre pulverisé avec un œuf frais durant un mois.

J'en ay vû qui mâchoient chaque matin avec fuccés la feuille d'Ache pilée, & l'avaloient; D'autres prennent le matin le premier boüillon des

choux rouges.

0:1

d'elprit C

me que l'et.

Centus (110)

OBSULT RETTE

entraine de

am a no ]

ogreffe.

- Allene

3.72 :76/2

M. 11.

is drame

23 400

: 500 da.

c Hemm

e micollise

i lestina.

1011 HOT.

stati des

re cal.

ile. For

Oli Chan

per : 36.

10 4/200

Si vous cavez la racine de Brionia ou Couleuvrée en la mettant dans la cave, vous y trouverez de l'eau dont vous donnerez utilement, chaque matin une cueillerée avec quatre gouttes d'esprit de Soulfre.

Le malade boira ordinairement de l'Hydromel, & s'il se trouve proche des caux minerales chaudes, qui participent du bitume & du Soulfre, il y

trouvera sa guerison.

J'ay remarqué en pratiquant la Medecine, une espece d'Asthme causé par la vapeur de la ratte ou des visceres échaussez, qui s'élevant à la poitrine donne une oppression fâcheuse & difficulté de respirer. Mais dans cette espece où la chaleur est

LE MEDECIN dominante, il est necessaire de s'abstenir des remedes susdits, puis qu'il est asseuré que vous guerirez plutôt cet Asthme par les Ptisanes laxatives, les Lavemens, l'usage du bain, du lait clair & autres remedes rafraîchissans; Ce qui est de tres-grande confideration dans la pratique.

## De la Pleuresie.

L'inflammation de la pleuresie accompagnée d'une douleur de côté picquante, fiévre continue, toux, oppression & difficulté de respirer, est appellée Pleuresie, laquelle ne se guerit que par la saignée qui doit être faite au 2. De commencement au bras du côté malaratione de, pourveu qu'elle soit proportionacuris. née à la grandeur du mal, à l'âge & aux forces. Hipocrate pour la pratique de la saignée dans la pleuresse, ne donne point d'autre mesure que le changement du fang, de telle sorte que s'il est pâle au commencement, on ne doit point cesser la saignée qu'il ne soit rouge, & s'il est rouge, on ne doit point s'en abstenir qu'il ne foit d'une autre couleur, quoy que l'experience nous fasse connoître que le Medecin ne doit pas toûjours opiniâtrement attendre ce changement.

10:00

18.1.

051: 13 Cim.

T - 500

AL. . . 4 -

1000 H-

· . .

3p. .

A. ...

30.00

(j.'.)

to start

(e) ::

f ....

0.7:

00:30

En satisfaisant à la premiere indication de la pleuresse par la saignée, vous donnerez souvent des décoctions preparées avec orge, racine de Reguelisse, feuilles de Laituë, semences froides, sleurs de Violette & de Nenuphar. Vous pourrez ajoûter à un verre de cette décoction une once de Syrop de Pavot rouge, ou demy dragme de fleurs dudit Pavot rouge pulverisé.

Si le malade souffre de grandes veilles & que l'humeur soit acre, vous y mélerez une once de Syrop de Pavot blanc, ou au lieu d'iceluy, vous ferez bouillir dans la décoction avec quelques unes des herbes susdites, cinq ou six têtes de Pavot blanc

contuses.

18

in allerge

dis, pei

is guarines

13 P.716.

ens, l'ula-

& apries

e qui elt de

יויין ויין

geeillige reface at

cote Tala

r la pralle

re git i

elle 10th

ncemen:

1 14.Ell.

el lurge

1904 916

nitre gue

01509.

Marian.

Quelques-uns se servent utilement au lieu de Syrop, de la décoction de racine de Guimauves avec pruneaux doux, ou racine de Reguelisse.

Vous pourrez appliquer sur la partie affligée une vessie remplie à demy de lait tiede, dans lequel vous aurez fait bouillir la semence de Lin, les fleurs de Camomille ou de bouillon blanc.

La décoction faite avec raisins ou orge, servira de Ptisane dans le boire ordinaire. Durant le cours de la pleusesse, vous ne pratiquerez la

la purgation que lorsque le mouvement de l'humeur aura cessé, la douleur sera diminuée, & le crachat épaissi : Vous la preparerez avec deux dragmes de Sené insusé dans le jus de pruneaux, auquel vous pourrez ajoûter une once de suc ou syrop de roses pâles.

Je ne dois oublier à vous avertir que toute douleur de côté ne demande pas toûjours une si grande évacuation par la saignée: Car lors que les vents causent distension dans la pleure ou les muscles intercostans, ils causent une tres-grande douleur de côté qui est sans sièvre, & souvent est errante en passant d'un lieu à l'autre subitement.

Pour guerir cette espece de douleur vous pourrez faire une saignée, asin que la pluye ne vienne aprés le vent, car souvent la fluxion se fait par la distension causée par les vents; & ensuite de la saignée vous employerez les Lavemens qui dissipent les vents, comme aussi les somentations faites avec feuilles d'Absynthe, de Fenouil & sleurs de Camomille dans le vin blanc appliquées chaudement. Un pain chaud coupé par la moitie & appliqué sur la partie, y sera tres utile. 5077

42 10 4

ng 1a 1

Pomos

1091

Ca it

elpege d

remete:

Chan- 1

(341 -

( 0

()".

8:1:13

36.750

de 3.72

J.6

10 10

011

W. 1.6

### DES PAUVRES. LIV. IV. 135

#### De la Toux.

CIN

it 130.

aterez ara

10000

hickory.

ji zrana.

· (17 .0% \$

a Karleta :

1.3

ر نکاال

, y w (.

1.17.14

Mr. Ju.

Souvent les pauvres sont travaillez sans fievre d'une toux importune qui est seche ou humide. J'appelleseche celle où ils ne crachent aucune matiere, ce qui arrive par l'intemperie seche du poulmon ou des parties voilines, qui est ordinairement laifsée par les fiévres ardentes qui causent l'apreté & la secheresse du canal de labouche au poulmon: Et cette espece de toux est guerie par les remedes qui rafraîchissent & humectent la poitrine, comme ceux qui sont décrits au Traite de la Pleuresie, mais sur tout par le lait de vache ou d'ânesse, qui est le plus necessaire & le plus familier de tous les remedes; Que si la toux est opiniâtre & rebelle, vous pouvez recourir au Laudanum, dont vous donnerez deux ou trois grains à l'heure du sommeil, avec un peu de conserve de Violette ou de jus de pruneaux.

Que si la toux est humide & la matiere épaisse, vous la corrigerez par l'oxymel, dans quatre onces duquel vous mélerez une dragme de poudre de feuilles de Lierre terrestre, ou pareille quantité de feuilles de Marrubes seches, Hyssope ou Scabieu-

Scabieuse, dont vous vous servirez avec un bâton de Reguelisse trempé dans cette liqueur pour le succer: Ou bien vous ferez bouillir la racine d'Aulnée avec les pruneaux doux pour vous en servir en forme de Syrop.

000 -- 00

ior um

Maria.

8000

10000

£192 --- VA

Poirgr

Con-0

aurar ha

deux ora

1 1 1

Die :

G: ....

To 11

delin

99 ....

Principal Control

to ...

Si la matiere qui fait la toux est chaude & acre, & que par cette raison elle ne soit facilement expulsée, vous l'épaissirez & adoucirez par l'émulsion des quatre semences froides & les amandes, ajoûtant pour chaque prise une dragme de semence de Pavot blanc contuse.

Vous ne trouverez point de meilleure émulsion pour les pauvres contre la toux seche, que l'usage du lait de vache qui humecte, nourrit & adoucit.

## De l'Hemoptise ou crachement de sang.

Il arrive souvent que par les efforts de la toux, & par la chaleur & la subtilité du sang qui sort des vaisseaux de la poitrine, il se fait une maladie qu'on appelle Hemoptise, par laquelle le malade crache continuellement du sang.

Or vous connoîtrez que le sang sort des vaisseaux de la poitrine & des membranes, s'il y a douleur piquante, & vous connoistrez s'il sort des poul-

poulmons, s'il est écumeux & s'il fort sans douleur avec toux vehemente: Car s'il découle du cerveau & du palais, il sortira sans effort & sans toux par expulsion, comme il a accoûtumé de sortir du gosser par expectoration.

Pour guerir cette maladie, il est necessaire de tirer du sang au bras frequemment, selon les indications de la plenitude des vaisseaux & de la qua-

lité dudit sang.

li ittin

1000 70h

16011930

35 KOO! 6

Culling.

Calling.

Copard

cessouises

pour cha-

7: 7:011°

Are the

Maluff.

: 排制:

1-5-173

e ms adia

al amella

, P. 10

ingone to det

70.0

Vous preparerez un Eglegme ou Loth, avec un blanc d'œuf que vous aurez beaucoup remué, y mélant deux dragmes d'Amidon en poudre & un peu de sucre rosat, pour en user avec un bâton de Reguelisse trempé dans cette liqueur.

La décoction de feuilles & semence de Plantain dans l'eau ferrée, servira de Ptisane pour le boire ordinaire.

Le Mucilage de semence ou Pepins de Coin & semence de Pavot blanc pilé, tirez de Peau rose avec un peu de sucre, est tres-utile si vous en prenez par cueillerées.

Le fuc de pourpier épaissi avec le fucre commun ou rosat, se prend utilement avec un bâton de Reguelisse.

L'emulsion faite avec les semences froides ou de Pavot, & la décoction de feuilles de Plantain & sleurs de Nenuphar, modere la chaleur du fang: Mais entre tous les remedes je n'en trouve point de plus commode pour les pauvres, que l'usage du lait de vache, qui sera pris trois ou quatre fois par jour pour toute nourriture, il servira d'Emulsion, d'Amandé, d'Apozême & de bouillon. Si vous voulez rendre ce lait plus astringent, vous y ferez éteindre chaque fois trois ou quatre billes d'accier qui auront rougy au seu.

100 17

temp;

there.

; יהיכל

10 (14 14)

C.En. 33

hramen!

s mila

pito -

( )p+-a.

dont or

Or le lait ne sert pas seulement à guerir l'Hemoptise, mais à toutes les maladies du poulmon, où il y a toux & secheresse, pourvû qu'il n'y ait point de sièvre putride messée; car cette espece de sièvre ne permet point l'usage du lait, qui ne peut estre accordé qu'à la sièvre hecti-

que

#### CHAPITRE II.

Des maladies du Cœur.

I L n'y a que deux maladies remarquées qui attaquent le cœur, sçavoir la syncope, ou la foiblesse & la palpitation: celle-cy est rare parmy les pauvres, & je puis dire que je n'en

DES PAUVRES. LIV. IV. 129 n'en ay point vû depuis un longtemps qui en avent souffert d'atteinte; Soit qu'ils ne se plaignent point à cause que la palpitation est toujours sans douleur; soit que selon le sentiment de Galien, elles atta- 20. De quent rarement ceux qui usent so-fectis. brement des alimens peu nourrissans, à cause que la vapeur grossiere qui ordinairement produit cet accident, est corrigée par cette sorte de vivre: Que s'ils en font surpris, c'est plutost par la vapeur de la rate ou d'autres parties du ventre inférieur, dont on doit chercher la guerison dans le Traité particulier.

thatire

s remeder :

and common

e l'ange a

pour tour

Sergiron.

TIESOTO-

note at la

gezereini:

re hilesi

indoment ,

a nertical

neller; cr

ne norme

1 90 80

1185. CM.

This ?

Mais la syncope ou la foiblesse qui est une dissipation de chaleur d'esprits & de forces, est si familiere aux pauvres à raison du peu de nourriture & de leur grand travail, qu'il y a lieu de solliciter les riches pour les assister d'alimens convenables dans leur indigence, pour pré-

venir & guerir ce mal.

Vous connoistrez la syncope par le poulx rare & caché, par la sueur froide du visage, du col, de la poitrine & de toutes les extrémitez; desquels accidens la cause la plus ordinaire est la douleur, l'abstinence, une grande perte de sang, un cours de ventre excessif ou une sueur

ima

immoderée, & tout ce qui peut épuiser la chaleur naturelle & les

elprits.

Vous vous servirez pour guerir la fyncope de l'esprit de Melisse, de Bayes de Genévre, ou de Chardon benit, dont vous donnerez une cueillerée.

Le meilleur cordial & qui coûte moins pour les pauvres est le vin, puis qu'il n'y a rien qui repare si-tost la chaleur & les esprits

que cette liqueur.

Pour rendre le vin plus effectif, vous y pourrez faire infuser la racine d'Angelique, l'écorce d'orange & de citron, & les feuilles de Melisse avec un peu de canelle, pour en user par cueillerées.

Que si la foiblesse dépend d'une vapeur maligne qui s'éleve de l'estomach au cœur, vous vous servirez en ce cas d'un remede purgatif preparé d'une décoction de feuilles de Melisse & sleurs de Sauge, dans laquelle vous ferez infuser deux dragmes de Sené avec écorce de citron, délayant une once de Syrop de roses pâles, ou bien vous purgerez par demy once de conserve de roses pâles.

Des Pauvres. Liv. IV. 141 Si la fyncope dépend du venin ou de la morfure des animaux venimeux, vous aurez recours au Livre du Chirurgien des pauvres, au Chapitre de la morfure des animaux venimeux & enragez.

e gar per

Tis X :

ur guerir i

aleine, of

1,11

de cant

eni iua.

has only

mer don grande di de sir di





LE

# **MEDECIN**

DES

## PAUVRES.

0. .a. j

government in

Cele de Maurille

Cerre 720

12.7

1837-01-

5275

\$1000 ax.

01.0

LIVRE CINQUIEME.

## CHAPITRE PREMIER.

Des maladies du Ventre inferieur, & premierement des maladies de l'Estomach & des Intestins.

Es remedes qui conviennent à l'estomach pour preparer les humeurs, sont chauds ou froids: Les chauds & secs sont ceux qui corrigent l'humeur froide & humide qui croupit dans l'estomach, comme racines

pes Pauvres. Liv. V. 143 racines de Souchet & Gentiane, écorce d'Orange & de Citron, feuilles d'Absynthe & de Mente, semence d'Anis, fleurs de Sauge & de Betoine.

加加加加

W W W W

HER.

ufern';

LARCE AC

ett.

न्यान स

W. That

76.00

Tub. Je

1.197 5.

733

Les remedes froids qui temperent la chaleur de l'estomach, sont les racines de Chicorée sauvage, & d'Ozeille, les fueilles de Myrthe, de Tresse aceteeux & de Capillaires, les sleurs de Chicorée & roses rouges, le fruit de Berberis, desquels on fait décoction & eaux distillées pour survenir ausdites maladies en gardant la loy de contrarieté.

## De la douleur d'Estomach.

Il n'y a point de douleur qui travaille plus souvent les pauvres que celle de l'estomach, à raison de la mauvaise nourriture qui affoiblit cette partie, & par ce moyen y laisse une humeur putride qui excite les vents, qui y acquiert acrimonie ou inflammation, qui sont les trois causes de cette douleur, qui s'appelle Cardialgie, lors qu'elles attaquent l'orisice superieur de l'estomach.

Or vous connoistrez ce mal de cœur par la défaillance, douleur tres aiguë de cette partie, qui souvent est accomcompagnée d'inquietudes & d'agitations par l'humeur acre & bilieux qui picque l'orifice de l'estomach, qui est d'un sentiment tres exquis.

Si la douleur est causée par vents & slatuositez, vous donnerez souvent des Lavemens preparez avec seuilles de Rue, d'Absynthe, Sauge, Mercuriale, & sleurs de Camomille, y délayant le miel écumé.

Aprés ce Lavement laxatif, vous ferez bouillir les herbes susdites dans du vin blanc, dont vous prendrez demy livre avec quatre onces d'huile de noix pour le Lavement.

Vous purgerez ensuite par les remedes qui évacuent la pituite, comme l'Hermodate, dont vous prendrez une dragme avec un peu d'écorce d'Orange en poudré, ou une décoction de feuilles de Sauge, y faifant insuser trois dragmes de Sené avec écorce d'Orange, y mêlant demy dragme de poudre d'Hermodate. S'il y a inclination au vomissement, vous donnerez dix grains de tartre émetique.

L'experience fait, connoîstre que l'usage du vin d'Absynthe sert à corriger la crudité de l'humeur qui excite la douleur; Le vin donné chaud dans sequel vous aurez fait tremper l'écorce d'Orange, où le vin dans lequel vous aurez fait bouillir les fleurs de Camomille, produit le mesme effet.

Selon le conseil de Galien, une grande Ventouse appliquée sur la region de l'estomach appaise la douleur, quand la purgation a precedé; le pain de roses seches arrosé d'eau de vie ou de vin blanc, ou le pain chaud trempé dans l'eau de vie appliqué sur la mesme partie, sert à guerir cette indisposition.

说:

8 0976

At Dist

non S

Certiff.

8111

6:00

w. 461

41.4

THE CO

Peticman

0020L:

Clion

Time.

Ce Mile

Digg:

DES PAUVRES LIV. IV. 145 · Si la douleur d'estomach est causée par une matiere bilieuse & chaudes ce que vous connoistrez par la soif, par le sentiment d'amertume, & par le soulagement que le malade tire des alimens qui rafraîchissent & humectent, la saignée y seratresnecessaire ; comme aussi les Lavemens & remedes qui purgent doucement la bile, aprés lesquels le bain d'eau tiede sera tres-utile, dans lequel le malade prendra les decoctions des herbes rafraîchissantes susdites; & si la douleur persevere, vous ne craindrez de donner trois grains de Laudanum, que vous pourrez méler avec un peu de conserve de rofes ou un purgatif approprié.

pe. le i

179 5

a de lais

la whost & go E

ment des La 14 🖔 La Rica La Libra 👩

Mary W.

· · · · · ·

rearcoques in

e Lavered .

y or Trainest &

annelle 01

N. 7. 7 1.

वर जरीर : --

ir Ret ... Ithis .

" . mg (15)

ralis Henry us

eptile in

The state of the s

or Nichally

\$10 00 m

WEN ATTEN

## De l'inappetence ou dégoust.

L'humeur pituiteuse amassée dans l'estomach produit l'inappetence ou le dégoust qui arrive souvent aux pauvres, tant par l'usage des mauvais alimens, que par le peu de vestemens qu'ils ont contre les injures de l'air.

Vous connoistrez cette inappetence causée par la pituite, si le malade ne soussire aucune soit, s'il appete les alimens chauds, & s'il en est soulagé par l'usage; s'il a des rapports G aigres, aigres, & sill a fentiment de pesanteur dans l'estomach, après avoir pris des alimens de qualité froide.

le gran

5. 6

1.77.05

100: 00:

tre man

ter : in

1195.

Many "

10 10 No

62: 3163

#11 L.M.

Par icho

( . Ct |

Pi Zany

in . d. 1

Pour remedier à cette espece de dégoust ou inappetence, vous ferez infuser les feuilles d'Absynthe dans un verre de vin blanc avec trois dragmes de Sené, y délayant une demy dragme de poudre d'Hermodate. Le boire ordinaire sera d'une décoction de racine de Souchet, & de cette eau vous entremperez le vin dans les repas, qui sera bû chaud.

Vous pourrez vous servir des vomitoires décrits qui purgent l'hu-

meur pituiteuse.

Si le mal est long & opiniâtre vous prendrez une once d'Aloës que vous ferez digerer dans égales parties de suc d'Absynthe vulgaire, & une infusion de roses pâles sur un feu lent jusqu'à consistence de pilules, & y ajoûtant sur la fin une dragme de poudre de feüilles d'Absynthe pour en user à chaque prise une dragme avant un leg r souper.

Vous ferez une poudre digestive avec demy once de graine d'Anis, une dragme de poudre de roses rouges, une demy dragme de poulpe d'écorce de citron que mêlerez ensemble pour en prendre demy cueillerée aprés le repas, vous y pourrez ajoûter un peu de de sucre. Le vin d'Absynthe servira le matin à mesme intention.

Si la digestion est interessée par la presence d'une matiere pituiteuse, qui ordinairement empesche une fonction si necessaire à l'estomach, vous vous servirez des remedes con-

tre l'inappetence.

40 701dis

pres avolu

e attorie.

espece di

volis feren

niche dans

avec trois

mot int

ieu q'ie

Sociati,

emperez it

Frienand.

1 (10.00

pe, ille

giárre rous r

rejetdelac In

sinfiffice &

for 18th 1

'oles . 8 9 ... 10706 - 5

andir en

anjegyant

131,15, WH:

ne démorce

ily anut

er un pet

Que si l'indigestion & l'inappetence sont causées par la matiere. bilieuse, dont vous connoistrez le sejour dans l'estomach, par l'amertume de bouche & les rapports puants, vous vous servirez des remedes propres à corriger l'intemperie chaude de l'estomach, tels que sont ceux décrits touchant ladite intemperie, n'oubliant la saignée, les remedes qui purgent la bile, les Lavemens, la ptisane faite avec le fruit de Berberis, & appliquant sur la region de l'estomach le pain des roses seches trempé dans le vimaigre.

### Du Vomissement.

Souvent le vomissement est causé par l'effort d'une matiere bilieuse, qui de son propre mouvement se porte aux parties superieures; ce qui se fait plus souvent dans la saison de G 2 l'Esté l'Esté que dans la saison d'Hyver. Or vous connoistrez cette humeur dominante par l'amertume de bouche, par la couleur jaune de l'humeur rejettée, par le sentiment de chaleur. & par le soulagement que sent le malade des choses qui rafraîchissent & humectent.

Dans cette espece de vomissement vous pouvez librement recourir à la saignée, pour corriger l'intemperie chaude & seche qui le produit. Vous purgerez ensuité par l'infusion d'une dragme de nostre Rhubarbe dans la décoction de seuille d'Aigremoine & de Plantain.

Vous pourrez exciter le vomissement par un grand verre d'oxycrat tiede, puisque selon le sentiment d'Hipocrate, le vomissement est guery par le vomissement.

Pour arrester le vomissement vous ferez une decoction avec le fruit d'épine Vinette, autrement Berberis, dont vous prendrez un verre, vous prendrez à mesme intention une cueillerée d'esprit de Cerise qui sera resteré.

Si le malade ne retient aucunement les remedes liquides, comme il arrive fouvent, vous luy donnerez une dragme d'Aloës lavée ou nourrie d'eau ou de suc de roses pâles.

Vous

60 "

1:::::

C ....

(7. - 6

lane.

(° 33...

1 0 da .

-

C' Viny

131. C.

1 1

Zen: 142

De 3'C21

\$1000 in

9. 2200

(8: 5:

1: wi 1

la in jet

C: 1303

di in

DES PAUNRES LIV. V. 149 Vous ferez bouillir la chair de coins en vinaigre jusqu'à consistence de sbouillie, puis vous ajoûterez dur une livre d'icelle une once de poudre de racine de Souchet, ou d'écorce d'orange, dont vous prendrez soir & matin la grosseur d'une noifette.

Vous preparerez une poudre fort enullant utile avec une dragme de semence Intemport d'Ozeille & de Pourpier , deux dit ion dragmes tide poudre side. Mente feche deux dragmes de raclure de corne de Cerf, & un scrumanula pule de roses rouges seches.

Vous vous servirez de cette poudre pour prendre avec les bouillons, ou la mélerez avec un peu foment ander Syrop ou chair de coin cuitte.

pour en faire Opiate.

Vous preparerez austi un Apozeme avec une décoction de racine d'Ozeille, feüilles de Tressle aceteux & fruits de Berberis, à quatre onces de laquelle vous ajoûterez un peu de suc de Treffle aceteux qui a une vertu pareille au fue de limons, vous y pourrez méder un peu de sucre.

Si vous ajoûtez six gouttes d'esprit de Vitriol à l'Apozeme sufdit, vous augmenterez sa ver-

iolisias tu.

wall to

de voucht,

andentie.

tennie ma-

content d

omilienali

Une

150 LEMEDECIN

Une once de suc de coins cruds est un merveilleux remede pour arrester le vomissement, si vous la donnez à boire, en appliquant la pome de Coincuitte pilée sur la region de l'estomach. at Mis

201. 8

Mitt 3

1000

60 (11

67.8

le ren:

al tem

Bull.

crat di

01777

Vous

dean m

Pour les

313

ונופס

(1)

|A-> ...

0:6

Si le vomissement ne cede aux remedes susdits, vous donnerez trois grains de Laudanum que mêlerez avec une dragme d'Aloes preparé

comme deffus.

Quand le vomissement est causé par une matiere pituiteuse, vous l'en guerirez par les remedes contre l'inappetence, qui a pour cause:

la même humeur.

vous observerez si le vomissement est causé par la Nephretique,, la passion iliaque ou l'instammation du cerveau, de la ratte, on du soye; car en ce cas il saut recourir aux Chapitres particuliers de telles maladies, pour tirer les remedes propress contre tel vomissement.

### Du vomissement de sang.

Si le malade vomit du sang, comme il arrive souvent par l'effusion des cette substance des parties voisiness dans l'estomach; ou par l'ouvertures des orifices des veines de la mesmes partie, vous tirerez souvent du sang au au brase mais peu à la fois, comme aussi du pied; vous serez fortes ligatures aux cuisses & au bras: vous vous servirez promptement du remede de Galien, qui asseure que quatre onces de suc de Plantain arrestent le vomissement, si vous les donnez au temps du vomissement.

, fi yous . :

engliouant ...

cade only the b

בינוך הפיסחת

'or mention

il- gogali

recount in

( ) ( ( ) ( ) ( ) ( )

pedrig . Corp

de lails.

ifing, com

i dially.

tiei ium.

roughtier

Vous donnerez un verre d'oxycrat deux heures aprés ce remede. & mesme vous somenterez dudit oxycrat la region de l'estomach.

Vous prendrez deux cueillerées d'eau rose & une de vinaigre rosat, vous les battrez avec un blanc d'œuf, ajoûtant deux dragmes d'Amidon pour en user à la cueilliere.

## Du Colera Morbus.

Si le vomissement bilieux & violent est accompagné de dejections bilieuses & frequentes, nous l'appellons Colera Morbus, qui est guery par les remedes prescrits contre le vomissement bilieux, sinon qu'il est necessaire en ce symptome de donner des Lavemens au lait & jaunes d'œufs, y mêlant le mucilage de semence de Coins contuse tiré de l'eau de Plantain. Vous pourrez par sois mêler dans les Lavemens cinq ou dix grains d'Opium ou Laudanum per fort particulierement des remedes generaux ont precedés Vous donnerez aussi utilement par la bouche pour arrester l'impetuosité de cette humeur trois grains de Laudanum avec un peu de conserve de roses rouges.

Ce qu'il y a departiculier en cette maladie, c'est de donner des remedes cordiaux rafraschissans, décrits au Chapitre douxième des maladies du

cœur.

L'esprit de Nitre, ou à son défaut l'esprit de Vitriol donné depuis six gouttes jusqu'à dix dans un bouillon ou dans un verre d'eau de Plantain, est d'un tres grand esset. L'esprit de Fraises ou de Cerises est encore tres-bon.

#### De la Colique.

La Colique est un effet d'une matiere pituiteuse & souvent vitrée attachée à l'intestin colon, ou d'une mattere statueuse qui parcourt cette partie, ou d'une bile acre qui pique & ronge les membranes des intestins.

La Colique pituiteuse & phlegmatique consiste en une douleur sixe & arrestee, & la fiatueuse en une ma-

tiere

70 100

DES PAUVRES, LIV. V. 153 tiere qui donne plus de distention que de pesanteur, estant plus erraute qu'arrestée: La bilieuse est accompagnée de vomissemens de mesme matiere, fiévre, défaillance, sueurs froides, & souvent de convulsion.

#### De la Colique Pituiteuse.

La guerison de la Colique pituiteuse consiste plûtost en lavemens & purgatifs, qu'en saignées; quoyque ce dernier remede soit souvent necessaire quand la plenitude accompa-

gne la Colique.

13

n de la

emeat les

biccene.

Ener: 74"

impelion.

: .01.2.12

ieren witt

esternedes

decrit, au

12/20185 01

·ng JE:

ne denuis

sun boyle

de Pigna

Fet L'elo

100 113.

e gui pi-

5 dis11

negola-

19:50

ing Mar

Le purgatif sera d'une décoction de feuilles de Fenouil & Cerfeuil, dans laquelle vous ferez infuser trois dragmes de Sené, y délayant une dragme de poudre d'Hermodatte: Vous pourrez tirer d'autres remedes du Chapitre troisiéme du premier Livre, comme aussi des Clysteres du Chapitre particulier, où entr'autres Lavemens, vous trouverez par experience que celuy qui est fait d'une décoction de feuilles de Ruë, Fenouil & Absynthe, dans une chopine de vin clairet jusqu'à la reduction de la moitié, est de grand effet, si vous y ajoûtez quatre onces d'huile de Camomille ou de B.DALHIBETH. NOIX. the standard Catholica To

ret, dans lequel vous mélerez deux onces d'eau de vie, ou d'une décoction de feuilles de Tabac dans du boüillon gras, auquel vous ajoûterez une once de suc de la même plante, appaise cette espece de douleur.

Les vomitoires qui évacuent l'humeur pituiteuse, sont tres utiles quand la douleur ne cede aux remedes susdits; & en ce cas vous donnerez trois onces de vin emetique.

1 -13

C 134

7).12

T. 120:1

Apres ces remedes vous trouverez que si vous faites boüillir l'écorce d'orange seche avec du vin blanc qui sera consommé à moitié, en prenant souvent une cueillerée de ce vin chaud, vous aurez grand soulagement.

L'esprit tiré des bayes de Genévre ou des seuilles d'Absynthe, (comme il est enseigné dans le Traité Chymique Livre second ) est un puissant remede pour appaiser cette douleur, si vous le melez avec une cueil-

lerée de vin.

### De la Colique venteuse.

Si la Colique est produite par vents & slatuositez, vous vous servirez des mêmes remedes purgatifs prescrits pour la Colique pituiteuse; ajoûtant seulement à la décoction des Lavemens, les semences d'Anis, de Fenouil

DES PAUVRES. LIV. V. 155 Fenouil & Bayes de Genévre, faisant ladite décoction dans le vin. Les fachets & fomentations faites avec les Biyes & femences susdites, comme aussi les feuilles de Mente, Fenouil & fleurs de Camomille, feront utiles.

. 1,

9707 311

one déco-

k Biblist

nengpå.

pent libue

\$ , - 4 1101 pr

en reme

101 1000

metique.

on Tite

ree de cé

11 1016

le Generre

1 . 9 00110 . + 10'le

ine sut.

igto

31-80115

: Sentes

10166

Falls!

L'experience vous fera connoître qu'une grande ventouse appliquée sur la region umbilicale aprés les remedes generaux, comme aussi le Galbanum dissout dans l'eau de vie appliqué sur la même partie, est de grand effet; Au lieu de Galbanum, vous pourrez vous servir d'un pain chaud trempé dans l'eau de vie avec un peu de Bayes de Genévre, ou du poivre en poudre.

Si vous donnez tois ou quatre gouttes d'essence tirée de semence de Cumin avec une cueillerée de vin, vous soulagerez vôtre malade.

### De la Colique bilienfe.

Si la Colique est bilieuse, vous n'oublierez la saignée qui est plus necessaire qu'aux autres especes de Colique, à raison de l'humeur dominante & de l'intemperie des visceres.

Vous purgerez par une infusion de Sené & de Rhubarbe dans l'eau ou décoction de Chicorée fauvage.

Les Lavemens seront preparez avec décoction de racines & feuilles F de de Mauves, Guimauves, femences de Lin, & testes de Pavots, y délayant les jaunes d'œufs, & le Mucilage de semence de Lin ou de Psilium.

P. 15 1195

Inc. 33 1

007:32:

P. ...

AS 162

1800

W. M.

rement,

AGU. bud

Phinas ...

iennt.

St. Jac.

Many.

161. X 30

1. 127 000 Language

1 - M

\* Chian

Ni mor

DIa

Vous employerez le bain d'eau tiede, ou une vessie pleine de lait tiede, dans lequel vous aurez fait bouillir la semence de Lin, que vous appliquerez & laisserez sur la partie assigée.

Si tous ces remedes sont inutiles pour appaiser la douleur, vous donnerez trois grains de Laudanum avec une Cerise ou un pruneau cuit.

Il y a une autre espece de colique bilieuse qui est si opiniâtre, que ne cedant à aucun remede, elle dégenere souvent en paralysie, & cette colique est assez familiere aux pauvres que j'ay souvent vû paralytiques ensuite de cette colique, qui n'a pas comme les autres son siege dans les intestins, mais dans les membranes du ventre inferieur; dans lesquelles il se fait une essusion de bile qui est transportée desdites membranes dans l'épine du dos.

Le caractere de cette douleur est qu'elle est souvent accompagnée de celle des jambes & des cuisses, le corps devient tabide par une sievre lente qui le consume: Cette colique succede ordinairement aux sievres

DES PAUVRES. LIV. V. 157 bilieuses intermittentes, où les remedes purgatifs ont este obmis comme il arrive souvent aux pauvres.

emences e: r delayar:

Vocalage du

e laintiede.

ENER CONTA norige alle

oct inutiles at rous don- 13

radicing J الله ومد

ב ביותוים

9, 920 90 1

100000 1 711165

و الله الله الله

1. 19/100

ita gij ali i

cranes land

ionient eg

1901160 de

Mills !

CC: ENG

te conqua

ico. in d'eau tie

Et cette espece de colique, après les purgatits reiterez, le bain d'eau tiede est necessaire, & l'usage du lait clair que vous ferez bouillir legerement, & si les pauvres se trouvent proche les eaux minerales bitumineuses & soulfrées que elles leur seront des piscines salutaires. Il y a encore d'autres douleurs de ventre, comme celles qui dépendent des vers & autres caules; & en ce cas vous aurez recours aux remedes proposez aux Traitez particuliers.

### De la douleur Iliaque

La douleur la plus violente du bas ventre, est celle qu'on appelle la passion Iliaque, ou vulgairement le Miserere mei, par laquelle il ne se fait aucune décharge de gros excremens par les parties inferieures, mais les alimens & souvent les excremens iont évacuez par la violence du vomissement.

Il y enadetrois especes, une qui se fait par l'obstruction de l'intestin Ileon, & est guerie par les mêmes remedes que la colique phlegmatique. La seconde par l'inflammation .

TIS V L. VE ME BECT NE mation des intestins, & elle est guerie par les remedes dits en la Colique bilieuse. La troisiéme espece est causée ou par la cinconvolution des intestins, & elle est guerie par la pilule perpetuelle faite du regule d'Antimoine, ou elle est faite par la descente de l'intestin dans l'ailne ou dans la bourse, elle se guerit par les fomentations de feuilles de Mauves, Guimauves, semence de Lin vou liniment avec l'huile de Lys, aprés lesquelles on reduit peu à peu l'intestin dans sa situation naturelle.

### De la constipation du Ventre.

Je ne parle point icy de la constipation de ventre qui accompagne les fiévres, mais seulement de celle qui dépend de la secheresse des intestins ou d'une intemperie seche des visceres, qui est fort ordinaire aux mélancholiques, qui sera corrigée par les boüillons preparez avec les Be es, l'Ozeille, la Patience, les tiges de Mauves, les Epinars & Laituës. La Ptisanne sera de décoction d'Orge avec son écorce; Le boüillon de Cerises douces ou Prunes douces, à qui vous aurez ôté la peau, pris une heure avant le disner. Les pommes I :

Morrens .

ande !

pi. . C.

42 162. .

den :

1 12

\* 2110

1 ) 15

130,00 B

i mini

100

17.001

Beneat 1

4 6137

De in Di

La sult Aze

mes douces cuitées prises au même temps. Les Lavemens seront preparez avec décoctions de boyaux de mouton & de beurre, ou d'une décoction de feuille de Mauves, Mercuriale & semence de Lin, y mélant après la décoction deux onces de suc de Mercuriale: On pourra garder, ce suc pour le méler durant l'Hyver dans les décoctions, si vous en remplissez une bouteille de verre ou de terre, versant un peu d'huile d'Olive dessus & la bouchant.

Vous pourrez encore lâcher le ventre le matin en prenant à jeun une pinte ou deux de lait clair, & si cela ne suffit, vous ferez tremper toute la nuit dans le premier trois dragmes de Sené, & sur iceluy vous prendrez le reste du lait clair.

Vous pour rez aussi faire infuser pareille quantité de Sené dans une écuelle de jus de pruneaux doux, qui sera pris une heure avant le repas.

Le bain d'eau tiede sera propre à temperer cette secheresse des visce-

res.

015

Colored a

en la Cr

gaerie II

e da niget .

is in

e to guern g

iemende G. 4

Those of

petral des

, 793 flat J

Verite.

la S coolfr s

staggement

oto: cell i

P 175 11- 1

( hali

101 12 July S

is courses

27 398C 18:

I loc riggs of

right Die

1. On 31

doctosia on pris

[25.70.

De la Diarrhée ou cours de Ventre.

Il n'y a point de Maladie plus familiere aux pauvres que la Diarrhée rhée ou cours de ventre, à cause de la corruption des alimens de mauvaise qualité, qui souvent leur laisse l'acrimonie qui fait presque toûjours cette maladie.

DEF

en 1.5

¥3.5

00 00'0

00:1185; &

à là C37.

& a 137

100351

19. 1191

terie oge

demy one

\$105, QUE

الما الما

DOW: 11"

Dolle of

De 199

in Daume

Attempter .

Chares .1.

Ver de ce

Chére :

Matiese .

die me

S'il ya plenitude ou siévre, vous pouvez d'abord tirer un peu de sang, principalement si la Diarrhée est bi-

lieuse.

Vous donnerez des Lavemens d'une décoction d'Orge avec son écorce, de Son, & fleurs de Camomille, y mélant des jaunes d'œufs.

Le malade sera purgé au commencement par une infusion d'une dragme de Rhubarbe de nos jardins dans un verre de Ptisane, qui sera faite avec le fruit d'Espine-Vinette, ou racines de Tormentille & sleurs de Plantain, y mélant une once de Syrop de roses pâles.

Si la sièvre n'accompagne la Diarrhée, vous donnerez chaque matin demy verre de vin d'Absynthe, & après divers remedes, si le flux est immoderé, vous preparerez l'Opiate suivante pour en prendre chaque matin la grosseur d'une noisette, & sur icelle

un peu de gros vin.

Prenez une once de suc de Coins épaissi avec du miel, mélez une dragme de poudre de racine de Tormentille, dont vous ferez Opiate pour DES PAUVRES. LIV. V. 161 en user soir & matin.

nens de ma

ent leurlai.

que tomer

Herre, von

neu de la" .

rehap et a

1 -amer

re avec in

ire de Came 3

nes d'cests C

11. 1 dags 9

, OU Mains

de Plantain,

To de In

gne la Dica

Tillian for

eithiach

Opiate ful

aque 113:11

durice

c de Co.s.

jeg uned ;

o forme.

Vous remarquerez que souvent la Diarrhée dépend d'un écoulement de matiere pituiteuse du cerveau sur les intestins, de l'obstruction de la ratte ou du foye, ou de la foiblesse desdites parties; & en ce cas il faut avoir égard à la partie qui envoye, en l'épurant & la fortissant.

Vous ne trouverez point de meilleur remede contre la Diarrhée opiniâtre, & même contre la dyssenterie que la Ptisane preparée avec demy once de Rhubarbe de nos Jardins, que vous couperez & la mettrez dans un noüet pour la faire boüillir avec eau de fontaine pour le boire ordinaire.

# De la Dyssenterie.

Durant les Dyssenteries populaires les pauvres en sentent les premieres atteintes, à raison de la mauvaise nourriture, & durant les années cheres ils ont de la peine à se preserver de cette fascheuse maladie, qui consiste en douleur de ventre & tranchées, avec un peu de sang ou de matiere purulente qui se méle avec les excremens.

Au commencement de cette maladie une legere saignée peut estre utile

162 LE MEDECIN utile, comme aussi la purgation preparée par l'infusion d'une dragme de nôtre Rhubarbe domestique, à laquelle vous pourrez ajoûter une once de Syrop de roses pâles si le flux

n'est pas immoderé.

Pour appaiser la douleur, vous donnerez des Lavemens de lait tiede avec jaunes d'œufs ; où vous ferez bouillir la racine de Guimauves dans le lait, dans lequel vous dissoudrez deux onces de mucilage de Coins tirez de l'eau de Plantain, où vous mélerez un blanc d'œuf avec ledit lait.

Il est sou vent necessaire de nettoyer & deterger les intestins par un Lavement fait avec Orge, Son de Froment, Fleurs de Camomille, & Melilot dans le lait clair: Vous ferez aussi, un Lavement aprés que la douleur sera moderée avec une déco-Ction d'une teste de mouton que vous ferez bouillir jusqu'à ce que les os en foient separez, à laquelle décoction bouc. Description and an area bout bouc.

Quand vous voudrez arrêter le flux dyssenteric, vous prendrez deux blancs d'œuf que vous agiterez jusqu'à l'écume, vous y mélerez trois cueillerées d'eau de rose blanche, & pareille quantité d'eau de Plantain

avec

81:12 à

GO 11/80

COTT. :

detall t

ie 3117

Iti'tto

15700 -

Mile en

gar ! 100; 00m

L'en

911

-01:01

20 :

dre

219

34

dannan

D'oca

PART.

Marie.

avec demy quarteron de sucre, donnez en soir & matin une ou deux cueillerées chaque fois, & en continuez l'usage.

Vous pourrez aussi donner à même intention une cueillerée d'huile d'amandes douces, ou à son detaut d'huile d'Olive, & pareille quantité d'eau role, que vous

reitererez.

ercetios pr

ne dragme:

1 oce à !.

iter une of

air 70.

1 1035 : 5000

is d'Aspara

ir Coins ".

" WIE

separ un Lo

Son de Fin.

mail .

que la dace

Ma is

ongui i-

18105 35

e di lock."

este ini

arretei .

gara dell

31'01'02 )...

Maprile .

La Corne de Cerf brûlée, puis lavée avec l'eau rose ou de plantain mise en poudre & donnée au poids d'une dragme, test un tres excellent remede selon Galien.

L'experience vous fera connoître que l'éponge d'Eglantier, dire Cynobates : estant donnée au poids d'une dragme en poudre , arrête le saux dyssenteric.

donner au commencement de la Dyssenterie des remedes trop astringens ; car par ce moyen vous augmenteriez la sievre, la douleur & l'inflammation.

Silla douleur ne cede aux remedes prescrits, vous pourrez donner trois grains de Laudanum à l'heure du sommeil avec un peu de conserve de roses rouges liquides.

Aux

164 LEMEDECT NE

Aux corps dessechez parlune longue Dysserie, vous ne trouverez point de remede plus utile que l'usage du lait de vache pris chaudie matin, dans lequel vous aurez fait esteindre trois ou quatre billes d'Acier rougie au seu.

. I the second of house . The

#### roov sup "DioTenesine. ; all e la

Vous connoistrez le Tenesme par une continuelle demangeaison & desir d'aller à la selle , mais inutile. le malade ne rendant après divers efforts qu'une mucosité.

Le Tenesine accompagne souvent ou succede à la Dyssenterie, & se fait par une humeur acre qui pioque le dernier intestin, ou par une ulcere qui arrive à la même partie, qui rend quelque matiere cruente ou purulente, d'où suit une continuelle démangeaison & desir d'aller à la selle.

Vous pratiquerez outre ce qui a été dit dans le Traité de la Dyssenterie, des injections dans le dernier intestin, preparées avec le dait & les mucilages suscites, pour adoucir, ou pour être detersives avec la décoction d'orge, sleurs de Camomille, de bouillon blanc & de roses rouges dans le lait clair; que si la douleur ne cede à ces remedes, vous ferez pil

Un 1:00

C2 : (::

emais.

d.Com

Mil a

01 3: ...

deree seg

Con it

[ 15 1'a

19 76 8

(mme)

1.37 311

Centango

\$130 grid

81:500

Des ou io

Calling for

عنالة بي

AT: Y

Protent Contino un suppositoire avec un peu de suif de bouc, que vous rendrez plus efficace si vous y mélez deux grains d'Opium pulverisé avec un peu de mucilage de semence de Pavot blanc, ou de Lin tiré du lait sur les cendres chaudes: Et si la douleur estant moderée vous voulez desseicher l'ulcere, le malade recevra dans la chaise percée la sumée de l'Encens mis sur le réchaud.

# De Vers. St.

meinie pa.

anico X Je-

16 W. 3.

& Itali

upe a cel:

, gal rend

Of bally.

100 0 60

1110,6

ce gal &

Dyffente

lernier il.

lait S iss

pacir, ou

decocrion

mille, do

as tough

वंत्यार्थ.

J. ....

Les vers causent divers accidens selon les parties qu'ils occupent, comme une distension & même torsion avec bruit dans le ventre : ils excitent aussi la pâleur au visage, demangeaison aux narines , & un amaigrissement de tout le corps , & s'ils s'élevent jusqu'à l'estomach : ils picquent tellement ses membranes ou son orifice superieur, qu'ils causent syncope, défaillance avectoux, epilepsie & un sentiment de suffocation.

Les Vers s'engendrent dans les intestins & autres parties d'une matiere pituiteuse putride, qui tire son origine d'une mauvaise nourriture, comme aussi du lait, fromage & fruits, d'où vient que les pauvres & les ensans y font fort sujets. 166 LEMEDECIN

de et ....

1000

poulit.

P. C. C.

Cart all

contre e te de fei

iez le tor nes secu

une crap

101 101

do: 1

Calen, Su

de Cert.

Ord Gaire

T 6, 50

11 1,7100

le S. m

101.00

les dian

oneic fil

de mel. Vous d

poppac n

11.36

Cit - "

draite !

CL. 12.

9000

Il est d'abord necessaire pour les guerir de les purger par une décoction de Pourpier & seuilles de Chicorée sauvage, dans laquelle vous ferez insuser demy dragme de Rhubarbe domessique, avec un peu d'écorce d'orange ou de citron, délayant une once de Syrop de roses passes ou de fleurs de Pescher. Ce remede purgatif pourra servir aux adultes. & à ceux qui sont plus avancez en âge, augmentant la dose de Rhubarbe. & y ajoûtant deux dragmes de Sené as luc 2002.

Incontinent après que cette potion sera prise vous jetterez un Lavement d'une décoction d'Orge de son & de racine de reguelisse, y mêlant une once de sucre rouge, ou deux onces de miel commun.

Le Mercure dulcifié donné aux enfans jusqu'à fix grains, & aux autres jusqu'à douze, est un excellent purgatif contre les Vers, si vous le donnez avec un peu de conserve de roses rouges ou un peu de moëlle de pome cuitte.

On donne vulgairement aux enfans demy dragme de semence contre les vers, pilée avec un peu de moëlle de pome cuitte, & sur la prise un verre d'eau de Pourpier: Mais comme l'experience fait connoître que ce remede excite presque toûjours la fievre, il est plus utile de leur donner de la

poudre suivante.

18 7001 6

the decoc-

112/2 1011

me cally

up per de.

in de

יקירי יו יון

in Care

Paris The

Cost ales

V.E. 10

Million with

11011 ILV-8

alle ing r i

confe, ve

1111.

doone all

8.33) 34

r estates

F 4008 IC

conterie co

je mitus

rous enfons

o COULLEIGN

a moelleur

ing vers

nisme l'est

10 10 1 10°

Prenez deux dragmes de corne de Cerf brûlée jusqu'à ce qu'elle devienne blanche, une dragme de semence contre les vers, & pareille quantité de feüilles de Scordium, reduisez le tout en poudre, & en donnez depuis une demy dragme jusqu'à une dragme, avec un peu de miel, sur ce remede vous boirez un verre de Ptisanne faite avec la racine de Chien-dent & la raclure de corne de Cerf, qui servira pour le boire-ordinaire.

L'experience jointe à la raison, fait, connoître qu'il n'y a point de plus present remede contre les vers, que le Syrop preparé avec la plante Gratiola, dont on fait boüillir les feüilles avec l'eau, & égales parties de vin blanc, pour en faire un syrop avec suffisante quantité de sucre, ou de miel.

Vous donnerez deux onces ou deux bonnes cueillerées de bouche de ce fyrop le matin aux adultes, & une cueillerée pour les enfans, depuis quatre jusqu'à sept ans: Il purge le corps en tuant les vers, à condition que deux heures aprés le boüillon que vous donnerez aprés la prise, vous vous donnerez un Lavementau lait avec du sucre, pour attirer les vers par sa douceur.

LOW

infulet

ner on

20 31

tire les

de vio

1:11

0101

22078

ion de

pour ce

COR" PA

POINT !

pinto.

He Ma

Difion

(no

eptone i

Elisaria?

Pet de

pina.e

Lee

L'écorce d'Orange feche misse en poudre, donnée avec un peu de vin au poids de demy gros, resiste à la

pourriture, & tuë les vers.

Si les versincommodent les parties interieures des pauvres, les poux leur font fâcheux au dehors, ou par leur négligence, ou par leur mauvaise nourriture, ou par le deffaut de linge qu'ils ne changent pas assez souvent.

Pour y remedier vous purgerez par les feuilles de la plante appellée Gratiola, que vous trouverez dans le Chapitre fecond du Livre du Medecin des pauvres. Outre ce remede vous ferez bouillir la racine de Brionia appellé gros Naveau, & donné en eau commune, y ajoûtant un peude fel pour fomenter chaudement la teste, faisant tenir les cheveux courts en les coupant souvent.

Vous preparerez aussi un onguent avec égales parties d'Hellebore blanc. & de Staphisagre en poudre avec graisse de porc, pour en frotter less parties incommodées. Le vulgaire employe souvent l'onguent preparée avec le vis-argent & la graisse de porc; mais il s'en faut servir avec

grande prudence.

DES PAUVRES. LIV. V. Le vin dans lequel vous aurez fait infuserles feuilles d'Absynthe & de Scordium est tres-utile, si vous en prenez chaque matin demy verre à jeun.

Le sel de Genévre depuis dix grains juiqu'à quinze, ou l'écorce d'orange pulverisée donnée en même quantité, tire les vers si vous prenez un peu

de vin fur ce remede.

(1)

remental L

tiver les per 1

orhelimier 1

ungelde s'

os relitea. I

· Saller E

any and

Of paria et mayrawre

It do Ince

in import, it

The Case

1000 Has 3

Malin along

Me (2 como la

icine de Ario-

mi danis

outable unifer

r charlement

ili un ongrene

ellebore da :

pourse at ea

en trotter 13

Le rubite

ment pro

it letyle after

in praise

16275.00

L'huile de bois de Génevre rectifié ou du bois de noisetier, est admirable. si vous en donnez de chacun une goutte pour les enfans avec un bouillon de Pourpier, ou trois gouttes pour ceux qui sont plus âgez.

le ne trouve rien sitacile ny fiutile contre les vers des enfans, que de leur faire boire aux repas l'eau, dans une pinte de aquelle vous laurez fait bouillir une once de vif argent qui servira

plusieurs fois à cet effet.

On peut appliquer sur le nombril des enfans l'extrait de Genevre, ou la poudre de feuilles d'Absynthe & de Scordium, avec le fiel de bœuf & un peu de cire: L'ail piléa pareille qualité appliqué sur la même partie.

Mais s'il y a des accidens fascheux qui travaillent les malades, comme douleurs de ventre & de teste opiniastre avec convulsions, il faut en ce cas soupçonner quelques vers extraordinaires, comme celuy qu'on

appelle

appelle Platée, qui s'estend selon la longueur des intestins, & dans la violence de ces symptomes, vous ne trouverez de plus pressant remede que le Syrop cmetique febrituge décrit, dont vous donnerez depuis demy once jusqu'à une once, selon les forces de vôtre malade, & vous en verrez un esset merveilleux.

7:00 f

01797t

" titt

B ::

on how

872.TA

## De la douleur d'Hemorrhoides.

Quand le sang mélancholique étend par sa quantité les veines Hemor-rhoïdales, ou par sa qualité acre & mordicante il les picque, il s'y enssamme & cause une grande douleur, que vous appaiserez par la saignée du bras reiterée, comme aussi celle du pied, par somentations saites avec le lait tiede & la semence de Lin qui aura boüilly: Vous tremperez aussi la partie douloureuse dans un bassin où vous aurez mis ledit lait tiede.

Quelques uns employent avec heureux succés le beurre seul qu'on aura agité dans un mortier de plomb avec un pilon de plomb. Les autres y mélent égales parties de mucilage de semence de Lin, tiré de l'eau rose ou de Plantain: d'autres se servent d'un oignon rouge pilé avec un oignon de Lys Lys, & méléavec l'huile de Lin; ou bien ils font bouillir la racine de petite Scrophulaire, & la mélent avec du beurre pour l'appliquer fur la partie, constituement any service.

eltena ut c

s, de dans

tomes, you

effant :emt

ne tebriluge

erez depuis ance , ielou a

de & 1045

र्वादी हिन

morrhoides.

ic inverted 1. Gamora 1.

· ing & I

nie cousur ar la raignes é

ne achi ce .

mos files

jemence de l

ous trempro

the ladit

entald Less

gt 90°00 30.3

18 DIONAL ARES

autres y info

malay bains

Pean ion o's

fervent d'ell

p 09.100 10

Mais entre tous les remedes qui appaisent la douleur, l'huile de Buys y est tres-utile; si vous touchez la partie affligée d'une seule goutte avec un peu de coton quant appaise l

Que si les Hemorrhoides sont ulcerées, vous y appliquerez un remede preparé avec une dragme d'Encens en poudre, un jaune d'œuf & deux grains d'Opium avec un peu d'huile de Lin.

Du flux de sang des Hemorrhoides.

Fous devez distinguer d'abord le sang des Hemorrhoides d'avec le sang de la Dyssenterie, car celuy de la Dyssenterie est accompagné de tranchées de ventre, & méle avec les excremens: Le sang des Hemorrhoides est souvent sans douleur & tout pur; que s'il y a quelque douleur, elle est seulement au siege & non au ventre.

Si le sang se porte avec violence aux veines hemorrhoïdales, il s'en fait une perte si grande, qu'il taut avoir recours aux saignées des paraties.

172: LE MEDECIN ties superieures, aux frictions & ligatures des bras vaux ventouses appliquées aux mammelles & hypocondresacio resupergrafi auso saruso a .

Vous ferez une fomentation d'une décoction de racines de grande Consolde, de Bistorte, feuilles de Bouillon blanc & Absynthe, dans égales parties de gros vin & eau ferrée.

Les linges trempez dans le mucilage de semence de coin pilée & tirée d'eau de Plantain, arrestent le

fang.

Voue avancerez bien la guerison de cette maladie . si vous purgez vostre malade par une infusion & forte expression de nostre Rhubarbe domestique dans la décoction de

semence de Plantain.

Que si le malne cede à ces remedes, & que la perte du sang épuise: les forces, vous prendrez du sang qui coule des Hemorrhoides, & mélerez avec iceluy du vieux torchis pulverisé & tamisé, & infailliblement. il arrestera le sang quand il sera appliqué sur la partie. Post of the first of the

in the second second

\* 1

7

5 - 1. C

200

Section 1

# CHAPITRE II.

hriotone

tation d'une

arance Con-

Jane 821.86 "

nieries.

pe | e 17/10/1/35

pilee à uree

merilos 1

Million & D

ecoction ca

1 (%) : 1150

off Credit

la...lovement

and Il Sera G

### Des maladies du Foye.

l'obstruction, la jaunisse ou icteritie, le flux hepatique & l'hydroptsie, font les maladies qui attaquent le plus souvent le foye, & sont les plus familieres aux pauvres à raison de la mauvaise qualité des alimens qui leur tournissent la nourriture, & des autres causes exterieures.

# L'intemperie chaude du Foye.

Si l'intemperie chaude du foye est simple, vous la connoistrez par le dégoust des alimens & particulierement de la viande, par la chaleur immoderée de la plante des pieds & de la paume des mains, qui est souvent jointe à une seche-resse desdites parties. Vous connoistrez encore cette intemperie par la foif excessive, qui est augmentée par la trop grande abstinence qui est familiere à cette maladie.

H 3 Les

174 LE MEDECIN

Les remedes qui guerissent la chaleur du foye. & les maladies qui en dépendent, sont les racines d'Ozeille, de Chicorée sauvage, de Chien-dent, avec les feuilles d'Aigremoine, Hepatique, Tresse aceteux ou Alleluya, Capillaire & sleurs de Chicorée, de tous lesquels on fera décoction pour temperer la chaleur du foye, point and 200 se point de la contraction pour temperer la chaleur du foye, point and 200 se point de la contraction pour temperer la chaleur du foye, point and 200 se point de la contraction de la co

Vous saignerez au bras & au pied , selon les forces du malade: Les Lavemens rafraichissans seront en usage, comme aussi le bain d'eau tiede, que vous ne pratiquerez qu'aprés la purgation, qui sera preparée avec deux verres de la décoction susdite, ou de lait clair, dans lesquels vous terez infuser trois dragmes de Sené avec demy dragme d'Crystal mineral pour deux prises le matin à une heure l'une de l'autre.

Vous userez chaque matin, durant quinze jours, du lait clair en forme d'eaux minerales; quelques uns en prennent chaque fois, jusqu'à deux pintes; Vous y pourrez ajoûter le suc épuré de pommes de Reynette. Vous pourrez user, au lieu du dit lait clair, d'eau de Chicorée sauvage ou de Ptisane, si la foiblesse de vôtre estomach ne peut porter le lait clair.

Les

Pr 34

(4)

CONON

2000

itten

185 18

Citon.

2000

13 101,1

1ans 3.

10. 1

Reane Ma I.

Les Pauvres Liv. V. 175 Les pauvres qui seront proche des eaux minerales, des Forges, des Escharlis ou de Pithuiers, en useront utilement pour rafraschir le foye.

L'usage de l'une ou de l'autre eau vegetale décrite au huitième Chapitre du premier Livre, sera d'un grand

effet.

713

geriffene ?

at magnist

בות יותוקא:

Currige, de 1

Sulps & A.

Topida ace.

S P & Lamp

ics for form

stabled.

roat er sin.

tive in

13, ...

tVisi de

tion fallie .

iuels vous le-

mes de Selo

ing \* 1.6

Main a Los

1 T. 31150

rues uns du

inforta deux

7 aroliter is

en dedition

128 1311 Far

Cutient 20

t porter io

### De l'obstruction du Foye.

La matiere pituiteuse épaisse & ourbeuse, fait ordinairement l'obstruction du foye qui bouchant les conduits & vaisseaux qui s'inserent dans la substance de cette noble partie, comme la veine cave & la porte, donnent naissance par cette obstruction à la jaunisse, au Schyrre, & à la Cachexie, ausquelles maladies les remedes suivans sont propres quand elles dépendent de l'obstruction.

Or l'obstruction du foye est connue par le sentiment de pesanteur & la tension dans l'hypocondre droit sans aucune douleur si elle n'est obsufe, laquelle se rend plus manifeste par l'exercice qui se fait aprés le repas.

Les remedes qui empeschent ou levent l'obstruction, sont les racines de Persil, d'Ache, Fenouil, Fougere,

H 4 écorce

ecorce de F. esne, seuilles d'Absynthe, & sleurs de petite Centaurée, quand il n'y a point de chaleur qui accompagne l'obstruction; & quand il y en a l'ovous vous servirez de feuilles d'Aigremoine, de Chicorée sauvage, de Capillaires & sleurs de Soucy, desquels on fait des décoctions pour apozêmes, & syrops qui preparent cette humeur.

# 47 E

ti ant

DOM:

FI

Mon

willt!

\$00m

Et par

CBacin

1001 61

Darei i.

晚班

Con

Marin

En faisant des décoctions ou apozêmes des remedes susdits, vous ajoûterez à chaque prise sept ou huit gouttes d'esprit de vitriol; ou bien vous
ajoûterez ausdits apozêmes une dragme de Sel polycreste. Vous pourrez
aussi ajoûter au lieu d'esprit de Vitriol, cinq ou six gouttes d'esprit de
Nitre, qui est merveilleux dans
toutes les maladies où il y a obstru-

ction

Aprés les saignées du bras & du pied, vous purgerez par une décoction des plantes suddites, dans laquelle vous ferez intuser trois dragmes de Sené avec demy dragme de Crystal mineral, délayant une demy dragme ou une dragme d'Hermodatte en poudre.

On fera des Lavemens où le vin émetique ne sera obmis quand l'ob-

struction est rebelle.

Le sel de Nicotiane donné de-

Des Pauvres. Liv. V. 177 puis quatre grains jusqu'à quinze dans une des décoctions susdites, desopile le foye en purgeant doucement.

1:3

d'Antach'

teree, organi

. Gu 8:

Campinar ! Je Chicolet 1

K Logge d.

i di donn.

ous ou speak

, vous ajoûte.

in his cours

3 20 1000

15, Jul 47/1

W. 1 Jan . 27

eipill 10 ils

es d'expert de

einellä dans

Ly acolds

on at it

M. The C.

1160 , 4.15

er 17011 0:1-

one dealing

palarant sit

PATINE J Haro

as oil le via

allandico.

Vous ne trouverez point de remede plus facile pour lever les obstructions du foye, que l'Acier en
limaille, que vous preparerez en le
faisant tremper dans le vinaigre, &
le faisant fecher au Soleil; ce qui
fera fait trois fois en le pulverisant.
Vous mettrez une once de cet Acier
preparé dans un noüet pour le faire
bouillir dans une pinte d'eau pour
le boire ordinaire, vous servant
du même Acier pour une autre décoction.

Prenez deux onces d'Acier preparé, racine d'Aulnée & Couleuvrée, de chacune une once, feuilles d'Absynthe & de Mente, de chacune une poignée, écorce d'orange une dragme, fleurs de petite Centaurée & de Genest, de chacune une pincée, faites infuser le tout durant huit jours derriere le four chaud dans une chopine d'eau, & pareille quantité de vin blanc, puis le passerez trois fois par la manche d'hypocras, & vous le garderez pour l'usage, en prenant chaque matin demy verre de cette liqueur.

Vous pourrez faire un syrop à la même intention avec une once H 5 d'Acier

178 LE MEDECIN d'Acier preparé, racine d'Asperges, Perfil . Ache & Souchet avec les feuilles d'Absynthe, la semence de Coriandre, l'écorce de Citron & fleurs de petite Centaurée; faites infuser le tout en un lieu chaud, dans deux livres d'eau de fontaine, faites-les bouillir legerement avec une livre de miel, jusqu'à ce qu'il soit écumé, dans la coulure ajoûtez un quarteron de bon vinaigre & deux dragmes d'écorce d'orange, faites encore boiiillir le tout jusqu'à ce qu'il ait acquis la consistence de Syrop & le coulez, en prenant dudit Syropudeux cueillerées avec un verre de Ptisane convenable.

12 740

1 :15

Euge

F. 18.

124

7110/

11 .

Guent

1278 3

farra.

花りか

6000

Ann.

Chra

Ment.

"Aus

Si les pauvres se trouvent proche des eaux minerales de Pougues ou des Escharlis, ils en useront avec

effet. ign egu i un mio . a est millet. 1 Que s'ils n'ont la commodité d'aller aux caux minerales naturelles, vous donnerez les artificielles que nous avons décrites au Chapitre huitieme du premier Livre, & sur toutes la premiere qui est preparée avec le Tartre martial ou Calibé: a si enov 28 . euroqua a

Si l'obstruction ne, cede aux remedes susdits, vous donnerez sept: ou huit grains de Crystal de Tartre: emetique, dont nous avons donné; lai d'Aring

des Pauvres. Liv. V. 179 la preparation au premier Livre, Chapitre onziéme.

118.

d. Alberges

het ayec is ..

TOP TOUT.

. dans dell."

2 11:25-185 (

inellyrede a

un general I

files pro Il

ince god to

المانين المانين

المناسبة

veat proche

Pougues of

percis also

nmodité d'al-

: Darateness

of like Cur

ia Ciapito

près & la

i eit présié

martia, ob

cade aux sto

ggefel lift

hi de Taire

ands donug

### De la Jaunisse ou léterisie.

Cette maladie est assez manifeste par la couleur jaunastre qui infecte la peau avec lassirude, degoust, pesanteur, qui se fait par l'obstruction du foye ou du conduit, qui porte la bile de la vessie du fiel dans les intestins, dont le reflux dans l'habitude du corps produit cette mauvaise couleur avec ces accidens, de telle sorte qu'il est facile à juger que les remedes qui servent à guerir l'obstruction du foye contribuent aussi à la guerison de la saunisse : Car nous confiderons licy ce symptome sans sievre, puisque la Jaunisse qui paroist dans les fiévres y est guerie par les remedes rafraîchifians & aperitifs qui combattent la fiévre & l'obstruction. (10 11 1911)

Vous preparerez outre les remedes faits avec l'Acier, une décoction d'une once de racine de Rubia Tinctorum, avec une poignée de feuilles de grande Eclaire & d'Absynthe dans une chopine de vin blanc, dont vous prendrez chaque matin demy verre, ajoûtant sur le tout une dragme & demie de Tartre martial ou Calibé.

H 6

180 LEMEDECIN

Le Syrop desuc de Marrube preparé avec le miel, est un remede specifique contre la Jaunisse. 3.3

fann no the tr

73" 3

18 1.

005 pa

JE : 14

1000

lors on

12 do

& Fpi

Litte

Grana

N 200

te chi

1,3

19 70

19210

De la foiblesse du Foye & du flux Hepatique.

La foiblesse du foye est contractée non seulement par l'intemperie de cette partie, qui conduit insensiblement au vice de la substance, mais aussi par celles des parties voisines, comme l'estomach, la ratte, les reins, le mesentere, les intestins & la vessie, par laquelle la preparation, coction & distribution des alimens our la separation des mexchemens est interessée : S'il y a foiblesse en la faculté du foye par laquelle il attire le chyle, les déjections sont chyleuses par le détaut de cette distribution, & fe fait la passion Celiaque: fi la faculté par laquelle le foye change le chyle en sang, est debilitée, il s'engendre une cacochymie qui fait cette maladie que nous appellons Cachexie, qui est le prélude de l'hydropise: Et si la faculté retenzive est blessée, le malade souffre le fluxchepatique par lequel les humeurs sortent en abondance sans douleur semblables à un sang aqueux ou à l'eau dans laquelle on a lavé la Sou-Chair.

Souvent le flux hepatique dépend d'obstruction, & en ce cas vous vous servirez des remedes décrits en l'obstruction du foye: mais s'il se fait par la débilité de la faculté retentive du foye, comme il arrive souvent après les longues maladies, quand les forces & la vigueur des parties sont épuisées, vous le guerirez par les remedes suivans.

13

un remedi

go du flins

contracted J

emper e de

· intentile.

iance, mais &

es volumes .

es lecreins,

3.1. 10 B.

AME

excenses:

12:01 11:16

ion ton

Celiague! he le fore

الله الله

Living

it hill if

it le preside

acuit reter-

Mad livere

eage, ies hu-

ndillio fini

ang aftern

glâ iiêh

La faignée doit estre rare en cette maladie, & ne doit estre pratiquée que lors qu'il y a une intemperie chaude presente qui demande ce secours.

La Ptisane pour le boire ordinaire, doit estre preparée avec la semence de coins & les roses rouges, ou le fruit de Sumach & de Berberis.

Vous purgerez vostre malade par une infusion d'une dragme ou d'une dragme & demie de nostre Rhubarbe domestique dans la Ptisane susdi-

te qui sera résterée.

Une dragme de racine de Souchet mise en poudre & mêlée avec demy once de conserve de roses rouges liquides, est une bonne Opiate pour les pauvres en en prenant chaque matin la grosseur d'une noisette avec un peu de gros vin, où vous mêlerez deux dragmes de la mesme poudre de Souchet avec deux deux poignées de Passerilles que vous aurez fait bouillir avec de gros vin & passées par le tapis, pour en user en forme d'Opiate.

S'il y a grande secheresse des parties sans obstruction, on se sert heureusement du lait de vache dont on prend chaque matin à jeun une écuellée, pourvû qu'on éteigne trois ou quatre billes d'acier rougies au seu dans ledit lait: vous y pourrez méler une cueillerée d'eau rose avec un peu de sucre.

## De l'Hydropisie.

Les trois especes d'Hydropisse dépendent de trois choses différentes, l'Ascite de serosite & d'humeur aqueuse; la Tympanite des vents mélez avec la serosité, & la Lencophlegmatie est produite par une matiere pituiteuse grossiere qui occupe les chairs & s'étend par toute l'habitude du corps.

Vous connoistrez l'Ascite par l'élevation du ventre & la maigreur de tout le corps, par le sentiment d'une eau flotante dans le ventre lorsqu'il est pressé, ou que le malade se tourne d'un costé ou d'autre : Souvent l'humeur sereuse qui produit cette espece d'hydropisse, se glisse jus-

qu'aux:

QU'aux

0000

things Dec 1

D. 40

un di

E .....

pe:70

L'AR

the ma

PG: 191

102. 3 Ca. 103

Ca: 18;

gana las

Cilna

000 m

Marral

Ordina:

faire!

DES PAUVRES. LIV. V. 182 qu'aux jambes ou dans le Scrotum, où elle fait une tumeur aqueuse. La tumeur qui tait la Tympanite. n'est pas si grosse, mais elle fait plus de dureté dans le ventre avec un bruit continuel, que les vents excitent sans aucun sentiment de pelanteur.

L'Ascite est particulierement guerie par les remedes hydragogues & qui purgent les eaux, la Tympanite par ceux qui resolvent les flatuositez, & la Lencophlegmatie par ceux qui purgent les phlegmes, &

par les sudorifiques.

CIA

ies que vol. de gros W

pour en uls

rade despir

on le le'

e vache don' 🖫

ra jeun unt S

वा अश्वास

lier rough a

ous prounted -

ear role are: 1

المالايسة والمع و

s difference , S

& Founder 19

for vents a & iclanco, a

ire par une B oran unin

. 22 1 2.1

grepar light, a

Magrer of kine in Gure

ntre lock; Al

glefa tourch

: Souther

13.12

La saignée convient plus à la Lencophlegmatic, qu'aux autres especes, si ce n'est qu'elles dépendent d'une intemperie chaude & seche des visceres, ou qu'elles suivent la suppression de quelque évacuation ordinaire; car en ce cas on peut taire la saignée.

#### De l'Ascite.

L'Ascite est difficile à guerir, & yous ne pouvez en esperer la guerison que du frequent usage des purgatifs, qui évacuent les serofitez dont vous tirerez la dole du cinquieme Chapitre du premier Livre, p. 111 . 12.200 of interpresents

Outre

184 LE MEDECIN

Outre ces remedes, vous vous servirez heureusement d'une décoction d'une dragme de semence d'Hyeble contuse, à un verre de laquelle vous ajoûtetez une once de Syrop de Nerprun.

Mer. 3

& ter

Pig Pan

in the .

א ביייים ב

(illa . -

ETF.

217.2m 1

Mr. T.

1000

45

100

, JAST

La Gomme gutte donnée en subflance depuis huit grains jusqu'à quinze avec un verre de vin blanc, est un remede qui vuide puissam-

ment les leaux. xuso sei moyet quop

Pous preparerez utilement une poudre avec seize grains de Jalap, & huit grains de gomme gutte avec un peu de vin blanc ou un bouillon aperitif.

purger la racine de Concombre sauvage que vous reduirez en poudre, dont vous prendrez vingt outrente; grains avec unpeu de miel, & sur ce remede demi verre de vin blancle matin

Prenez suc de Laureole, d'Absynthe, de racine d'Hyeble, de Flambe des jardins, du fruit & de la racine de Concombre sauvage, de chacun une once, prenez la residence desdits sucs, & jettez l'eau qui surnage, exposez le tout au Soleil, & agitezle souvent, ajoûtez demy once de poudre de racine de Souchet avec une once & demie de miel pour faire une conserve dont le malade prendra souvent;

DES PAUVRES. LIV. V. 185 vent une dragme, ou une dragme & demie le matin à jeun, & sur icelle un peu de vin blanc ou d'Abfynthe.

Quelques-uns donnent avec succés le matin deux onces de suc de Cerfeuil

avec un peu de vin blanc.

L'usage des Lavemens est fort necessaire dans cette maladie, que vous preparerez avec une décoction de racines d'Hyeble, d'écorce de Sureau & feuilles d'Absynthe, y mêlant trois onces de vin blanc, dans lequel vous ad land aurez fait infuser deux dragmes de pommes de Coloquinte. Vous y pourrez austi mêler six onces de vin émeatique...

Il pour vou Vous pourrez faire d'autres Lavemens avec le miel & la décoction de racines de Brionia ou de Concombre

fauvage.

oce i Are

raquelle ro

onnée en 1.

13195 1219.

de rip biar.

ide punta

rent.

Vous donnerez pour le boire ori a fin ce re Moderni dinaire l'eau dans laquelle vous aurez fait bouillir la racine de Fougere, ou la racine de Flambe des jardins hors les repas, & dans le repas de la mesme décoction avec le vin blanc.

elijenje del l'ay remarque que les pauvres guerisser plûtost de l'hydropisie que les riches, parce qu'ils souffrent plus facilement l'abstinence, & qu'ils fe privent plus librement du bois ble aux had bei est fort prejudiciable aux hydropiques. S'ils sont pressez

de la soif, ils la pourront flatter en mâchant la racine de Reguelisse.

910

garent .

Er propen

Guga

in char

rima la

Old to in

mant .

trop \*2\*d

E3174 16

D. ...

Daria an

200 lan

6:10

icali: c

200

Que si la sièvre avec la secheresse des parties superieures, accompagne l'hydropisse, ce qui témoigne une intemperie chaude & seche des visceres; en ce cas vous accorderez plus librement la boisson à vos malades, en vous abstenant des remedes chauds, vous ferez faire une Ptisane avec la racine de Chicorée sauvage; & quand vous purgerez, vous y ferez infuser du Sené, y mélant avec un peu de sucre une once de suc de racines de Flambe, ou de l'infusion de roses pâles.

Pour les remedes externes, on fe sert souvent de l'eau de chaux pour appliquer sur le ventre & sur les jambes, y faisant tremper une éponge qu'ils lient sur les parties enflées : D'autres font une lessive avec racines d'Hyeble & d'Aulnée, feuilles de Rômarin & de Sauge dans le vin blanc: avec sel & Alun, pour somenter lesdites parties : D'autres appliquent : les feuilles de Ranuncule sur less jambes enslées pour en tirer l'eau :: Mais selon mon avis, fondé en experience, ce dernier remede m'est! suspect auffi bien que les cauteress potentiels, qui le plus souvent preparent:

DES PAUVRES. LIV. V. 187 parent & disposent la partie à la gangrene.

aituet ... Quand tous ces remedes ont esté inutiles dans l'Ascite, on a accoutemogral tumé de recourir à la Paracentele. qui souvent ne donne aucun soulageus accorder ment à cause qu'elle est pratiquée on a 100 le trop tard, & seulement lorsque les mess remo parties du bas ventre ont contracté man pourriture par le long fejour des ne de Chro eaux salées & pourries. visit dropine, if n'y a read work

### De la Tympanite.

Dans la Tympanite causée par les wents qui ne sont jamais sans serositez, vous vous fervirez, aprés les remedes and qui purgent le phlegme, de sachets champour pour appliquer chaudement sur la partie ensiée, que vous preparerez avec semence de Millet, Bayes de Genévre ou Laurier concassées, que vous arroserez de vin blanc en les

Light Il est sur tout necessaire pour la foneren guerison de cette maladie, que le malade s'abstienne des viandes solides le soir, à cause qu'en ce temps le ventre s'ensle par les vents. Johns en extra

# De la Lencophlegmatis.

les cauterent Mais dans la Lencophlegmatie Maria Company

ou Anasarque, où les bras, les jamebes & la face sont tumésées & souvent froides, vous employerez particulierement les remedes qui évacuent le phlegme, faisant boiillir trois dragmes de tendrons de Couleuvrée, dans la décoction de laquelle vous ferez infuser trois dragmes de Sené, délayant une once de syrop de Nerprun, gol de laquest de

Mann II

00 0005

COUNCY!

1355. T

ien stit

102 1.

M.T.

teria reci

The Laborat

& .... :

& Jan 3

1 82 L. W

LINNE INI

TG 931

B 4100 10

Shord and

Doubl 10!

14

If White

I Tree on

वाशानन

Blens 1

Inon.

One h

len-

Après les purgatifs dans cette espece d'Hydropisse, il n'y a rien si necessaire que les sudorissques qui sont ici d'autant plus avantageux, qu'ils sont nuisibles dans les autres especes.

Prenez demy once de Bayes de Genévre concassées, que ferez bouillir avec une chopine d'eau & pareille quantité de vin blanc, que ferez reduire à la moitié, dont vous ferez deux doses que prendrez deux jours de suite le matin un peu tiede, couvrant le corps un peu plus qu'à l'ordinaire.

Vous prendrez deux onces de graine de Millet, que ferez bouillir dans une pinte d'eau de fontaine jusqu'à la reduction de quatre onces, que mêlerez avec égales parties de vin blanc pour donner le tout en une prise le matin, afin d'exciter la sueur au lit en couvrant le corps avec soin.

Quelques uns excitent heureuse-

ment la sueur dans la cage Angloise, ou dans un baquet où le malade est couvert jusqu'au col, recevant la vapeur qui s'éleve de deux petits potets de terre pleins d'eau de vie rectifiée qui est allumée, qui excite la sueur facilement & copieus ement. Où vous ferez recevoir dans le mesme baquet la vapeur d'une décoction de racines & seüilles d'Hyeble, d'Absynthe, & Sauge faite avec égales parties d'eau, de vin blanc, & d'un peu de vinaigre.

Le Savon dissous dans l'eau de vie guerit l'enflure des jambes des hydropiques, si vous en faites un lini-

ment fort chaud.

dans cente elp

inques cal lord

1973 in 92 id

autre: 6. Decelo

le Bayes de Ge-

e ferez boillin eau & pareine one ferez lus

rez deux jours

proside, cour

oncesite grains

min dans 3.18

ह रितिता में रिवार

es, que mêle.

e de via bianc

1 1119 call to

'a figur al ...

est hearens,

### CAPITRE III.

Des maladies de la ratte.

L n'y a rien de si familier aux pauvres que les maladies de la ratte, les alimens grossiers & pesans dont ils usent, comme les naveaux, choux, legumes, laitages & pain mal cuit, dont ils se servent ordinairement, leur causent l'obstruction, le schyrre, la douleur & la mélancholie hypocondriaque.

### 190 LEMEDECIN

De l'obstruction & douleur de la Ratte.

Des Sene en

cre.me d

Scammo

Dell 2:

31:01

es fail

mee Gra

me dans

Yous leve

100 GOPT

Stile,

701 15

200: 100

tallent in

990 gerb

le premi

premore nes 3

1/3/14

du Surop

01. 20

וְחַדַּבּ

Coming.

Mains

Caendin

從 計劃

Quantig

100

fist : 0 2

Vous counoistrez cette maladier par la tension & dureté du côté gauché sous les costes, avec difficulté de respirer, dont le malade s'apperçoit particulierement quand il se presse de marchere il sent aussi lassitude auxi jambes, sans que le travail ait precedé avec l'urine crue, sans aucun sediment. E pasid six pour sediment.

L'obstruction se fait par la presence d'une matiere melancolique, froide & seche, qui engage tellement les parties de la ratte, qu'elles s'élevent & produisent une tumeur sensible à l'at-

touchement.

Les remedes en general qui guerissent l'obstruction de la ratte, sont les racines de Polipode, de chesne, d'Aristoloche ronde, de Ressort, l'écorce de Fresne, de Tamarisc, & de Citron, les seuilles de Scolopendre, Melisse, Bourroche, Bugloses & Capillaires, avec les semences de Citron, & ae Persil; les seurs de Genest, de Sureau & de Soucy, desquelles on preparera des decoctions & remedes de diverses formes.

La saignée sera faite au bras & au,

pied, selon les indications.

Vous purgerez avec une dragme de: Sené:

DES PAUVRES. LIV. V. 191 Sené en poudre, douze grains de mi. im cresme de Tartre, & six grains de Scammonée, pour une prise dans un un mu peu de vin blanc. madelle zione a mad

sawege Si vous faites legerement bouillir ethus! les feuilles seches de la plante nommée Gratiola, au poids d'une dragi head me dans un verre d'eau de pommes, of anne vous serez fort bien purgé & avec

foulagement.

110

Si le corps est échauffé & desseché. vous le purgerez avec le lait clair and notional dont vous userez pendant huit jours. faisant infuser de deux jours l'un deux dragmes de Sené toute la nuit dans le premier verre. Vous pourrez prendre dudit lait clair trois chopines, ou deux pintes à chaque fois.

Vous vous servirez aussi du vin & du Syrop préparé avec l'Acier, décrit au Chapitre de l'obstruction du foye, finon que vous employerezla Chapitre des gradules, dits en ce Chapitre des maladies de la ratte, & que vous ajoûterez le vinaigre à l'un & à l'autre remede, pour penetrer davantage en l'obstruction de la ratte qu'en celle du foye.

Le Tartre marrial donné en subfance depuis vingt grains jusqu'à demy dragme dans une décoction appropriée, est un remede de fort ape-

attif.

102 LE MEDECIN

Le bain d'eau tiede est aussi fort utile comme des eaux de Pougues & des Escharlis, si les pauvres en sont proches; mais s'ils en sont éloignez, ils prepareront les eaux minerales artiscielles de la seconde & troisième forme, decrites au huitième Chapitre du premier Livre. (JUST)

in algor

Market

eire go

prenara

N. C 16!

11

once o A

100 3011

C6.0L.

un soul

Mon del

Maria Principal

I Chian

0.00 4.1

E. C. 12.

firmera ...

giran , s

الما وما وم

1. 8 20

( ...

1. 39 on a

Vous pourrez faire des fomentations sur la region de la ratte avec le vinaigre dans lequel auront bouilly les feuilles de Cigue, Couleuvrée, &

les fleurs de Sureau.

Quelques-uns appliquent sur la mesme partie une pierre de meule rougie au seu, éteinte dans le vinaigre, d'autres en reçoivent la vapeur sur la region de la ratte.

### Du Schyrre de la Ratte.

Ceux à qui la ratte endurcie a degeneré en schyrre, souffrent un sentiment de pesanteur en la region de la ratte avec difficulté de respirer; comme aussi de se tenir couchez sur cette partie avec secheresse de bouche, une couleur plombée de visage, ensure des pieds, sucur setide, puanteur d'haleine, corruption de gencives, ausquels signes succedent ordinairement les ulceres malins des jambes.

DES PAUVRES. LIV. V. 193 Quand le mal est venu à ce point, la saignée ne doit estre pratiquée que rarement, mais les purgatifs doivent estré donnez frequemment, que vous preparerez avec le Polipode, le Sené & le lait clair, qui seront donnez par plusieurs doses le matin. noulque l'al

01"

ngues & di

en 100° pro-

eloignez, i's

erales artifi. 1

rhiveme tor-

Chapitred: 1

mer house 5

in mellie in lining!

rell - lera

1 reg. in to

ce reinter; collistic

eile de hour

ee de lifage.

eur feller pruptica ..

e ili tiel t

s maijus d's

La Ptisane ordinaire sera d'une once d'Acier preparé, que vous ferez bouillir avec l'eau de riviere ou de fontaine, ledit Acier sera mis dans un nouet , & servira plusieurs fois.

Les remedes propolez pour la gue+ rison de l'obstruction de la ratte servirontaussi pour celles du schyrre: Mais si vous preparez les pilules avec une once d'Aloës, que vous ferez infuser & digerer à feu lent dans le suc ou infusion de roses pâles, y ajoûtant deux dragmes de gomme ammoniaque; vous ferez un bon remede contre le schyrre, si vous en donnez une dragme avant le souper deux fois la semaine;& si cela ne suffit, vous les rendrez plus fortes en ajoûtant à chaque prise six ou sept grains d'Hellebore preparée en poudre; & en ce cas vous les donnerez le matin & non le soir.

Pour ce qui regarde les remedes externes, vous preparerez un cataplaime avec la racine de Brionia dite Couleuvrée, que vous raperez & ferez bouillir avec le vinaigre pour l'appliquer

194 LEMEDECIN

sur la region de la ratte.

L'éponge qui aura bouilly dans le vinaigre ou l'eau de chaux appliquée fur la partie ; est utile : Quelques uns font bouillir des feuilles de Cigue dans le vinaigre, & l'appliquent sur la partie avec succés.

018.811

9-115 7 18/11/2.

60 ilita

133

de . eau

renore Milit

(04)10

WE WILL

TE

A. A

### De la douleur de la Ratte.

La douleur de la ratte est souvent un effet de vents & slatuositez qui étendent cette partie avec douleur, qui est souvent plus sixe que celle qui fait la colique; car celle cy est plus estendue dans tout le ventre inferieur, & la douleur de ratte est plus bornée & plus arrestée.

Pour la guerison vous aurez recours à ce qui a esté dit pour la douleur d'estomach produite par statuositez, n'oubliant l'application d'une grande ventouse, pourveu qu'il n'y ait aucun signe de sluxion

ny d'inflammation. Des 123

### De la Mélancolie hypocondriaque.

l'ay observé que cette maladie est rare parmy les pauvres; car souvent leur crainte & seur tristesse est juste, puisque celle-cy est l'effet d'un mall prepresent, & l'autre celuy d'un mal qu'ils peuvent voir dans le sutur avec raison.

13

il v don

BOUX arm

eft tille

mille c

o vincial:

tie greatur

ef leaver

TO Ten G

escit-

e render

Calling To

of pour

roduite P

a polivie

e de norma

mdriaque.

Que si leur mélancolie vient de la domination de cette humeur, vous aurez recours aux remedes proposez en l'obstruction de la ratte.

Vous vous servirez principalement de l'eau vegetale selon l'une ou l'autre description au huitième Chapitre du premier Livre, & pour la rendre plus penetrante & plus aperitive, vous pourrez ajoûter à chaque verre quatre gouttes d'esprit de Nitre.

### CHAPITRE IV.

Des maladies des Reins & de la Vessie.

Es maladies les plus ordinaires aux Reins & à la vessie, & qui travaillent plus frequemment les pauvres, sont la colique nephretique, & la pierre des reins, l'instammation & l'ulcere de l'une & de l'autre partie, la difficulté d'uriner avec l'incontinence de l'urine.

### 196 LE MEDECIN

De la Colique, nephretique, & de la Pierre des Reins.

La Colique nephretique se connoist parla douleur fixe & arrestée en la region des reins, par le vomissement qui l'accompagne toûjours, & la dissiculté d'uriner qui s'y rencontre aussi, si ce n'est qu'il y ait un rein qui ne soit pas travaillé de la douleur.

Cetto passion est causée par un phlegme grossier & mucilagineux, par gravelle ou pierre; & pour cette raison les remedes seront communs à la colique nephretique, & à la

pierre des reins.

La saignée est necessaire au bras & au pied; les Lavemens seront preparez avec décoction de racines de Guimauves, seuilles de Parietaire, semence de Lin, & sleurs de Camomille, y mélant deux onces d'huile.

Vous purgerez aprés la faignée par une dragme de Sené, & fix grains de Scammonée, que vous aurez fait bouillir avec une décoction de racine de Reguelisse, mélant le tout avec du jus de pruneaux pour en faire un bol.

Si le vomissement & les douleurs continuent après la purgation, vous donnerez sept ou huit grains de Crystal de tartre émetique, avec un

jaune

31 1"

12m. P.

ton O

const.

(8.5)

700 ...

to it

( ::

134 -2

£11 4 H

. c. . 04

10, 10

13: 1

4: 16

7:1

jaune d'œuf ou la moëlle de pommes cuites, selon la description donnée au premier Livre au Chapitre des

remedes Chymiques.

Vous ferez legerement boüillir pour le boire ordinaire une once de semence de Lin dans un petit nouet, que vous laisserez tremper dans ladite eau, ou vous ferez bouillir deux onces de racines de Guimauves dans deux pintes d'eau, que vous ferez reduire à trois chopines, y ajoûtant sur la fin un peu de Reguelisse.

Vous pourrez preparer un syrop de Guimauves, avec la décoction

susdite.

P. 8 21

all DE TELL

166 par ...

depokas:

De will

LOWITH

1 6.24

go praise

rant prepa-

-- Thes de

de Cono-

: ma : 38:

regards t

11-1-13 (

reunipoli

; dovieurs 1

. fi 1085 3

erons de l

, 1900 19

Pour appaiser & guerir la Colique nephretique, vous prendrez trois onces de suc ou eau de Parietaire une once de suc de Limons ou de Tresse Aceteux, & quatre gouttes d'esprit de Vitriol, avec un peu de sucre pour une dose.

Si les douleurs ne cedent à ces remedes, le bain d'au tiede est necessaire; & s'il n'appaise les douleurs, vous donnerez trois ou quatre grains

de Laudanum.

Il y aura soupçon de pierre dans les reins qui causent la douleur, si tous ces remedes reiterez ne l'appaisent point; & en ce cas il sera necessaire de recourir à ceux qui ont plus de l 3 force

force pour expulser ce corps étran-

de Geri

101. 1.

क्षेत्रहार

12 -

PC .. ..

\$15+24 4 h + 24

The ier

P-1.

econor

18:3:

נו מפון

N. 1

91,00

M4-16

Part :

ger de cette partie.

J'ay remarqué par une longue experience, que la poudre de Cloportes est un excellent remede contre la Pierre, elle se prepare en faisant consommer au four chaud le vin blanc, dans lequel les Cloportes trempent dans un creuset; ce que vous fereztrois sois pour les reduire en poudre, dont vous donnerez depuis une demie dragme jusqu'à une dragme pour chaque prise avec un peu de vin blanc, dans lequel vous aurez fait bouillir auparavant les Bayes de Genévre concassées.

Vous vous pourrez aussi servir à même effet du vin blanc, dans lequel vous aurez sait boüillir les seuilles & fruit d'Alquequenge, en prenant chaque matin à jeun un demy ver-

re dudit vin.

Vous raperez une once d'écorce de Reffort, que vous ferez tremper dans un verre de vin blanc; vous l'exprimerez & le donnerez le matin.

Vous pourrez faire la décoction suivante pour en user chaque ma-

tin.

Prenez demy once de racine d'Aulnée, fruits d'Alquequenge deux onces, avec six dragmes de bayes de

de Genévre, pour faire bouillir le tout dans une pinté de vin blanc, & pareille quantité d'eau de racines d'Ononis ou Arrétebœuf, jusqu'à la reduction de trois chopines pour en prendre chaque matin demy verre.

111

יים מוומרטיים

de Cleper

it ith

11.00 m

£ .4. 14

1 10

ph pro

(31)5/60/2

les teulle.

80 0 CUL.

demy ve.

10 1700.00

:n 396 .

onneres.

1 décotion

de Moli i

iongélle.

if is

Une dragme de semence de Milium Solis en poudre dans un verre de vin blanc pour une prise, ost un remede sort aperitif.

### De la Pierre de la Vessie.

La douleur d'une pierre naissante ou recente dans la Vessie, soit qu'elle y soit engendrée, soit eu'elle y soit dérivée des reins, comme veut Fernel; se comoist par une demangeaison au perinée, & lors que la pierre est plus grande, elle se tait connoistre par un sentiment de pelanteur & une douleur qui s'augmente plus manifestement quand le malade marche sur le pavé ou sur un lieu dur & inégal pavec cette difference que la douleur sur la fin de l'urine est beaucoup plus cuifante: Vous remarquerez encore que l'urine dans le progrés de la pierre est blanche, épaisse & trouble, & que souvent son sediment parost purulent & semblable à la pituite I qui

qui distille du cerveau par le nez.

La pierre de la vessie sera guerie par les mêmes fremedes que celle des reins, finon qu'ils doivent estre plus forts, & en plus grande dose: vous ferez une injection dans la vessie avec décoction de racines & feuilles de Persil, de Parietaire & de Cresson dans le vin blanc, y ajoûtant du miels que posse six ab

Vous pourrez aussi appliquen les feuilles de Berles, de Cresson & de Parietaire cuités, sur la region de la Vessie, & si les accidens ne cessent, vous aurez recours à l'operation.

C: 1.1

ins

friend

ic. a

E 2:

MITM!

1000

6 . billy

Cti :

Proble

livii

14057

141 3

, 013,6

De l'inflammation des Reins & de la Vessie.

L'inflammation des Reins & de la Vessie, se fait par une effusion de sang ou de bile sur l'une & l'autre partie, qui en suite s'enslame, & qui fait une tension en la region de la vessie, avec dureté, pulsation, alteration, sièvre & autres accidens.

La saignée est ici le premier & le principal remede qui satisfait à toutes les indications; elle sera pratiquée plusieurs sois au bras avant que de saire celle du pied, puisqu'en ce rencontre particulierement les évacuations des parties superieures doivent estre faites avant celles des parties inferieures.

Les

Les Lavemens seront faits avec décoction de racines de Guimauves, feuilles de Parietaire & semence de Lin, y mélant l'huile violat.

Vous donnerez souvent en forme d'apozêmes les décoctions de feuilles de Laituë, Pourpier, feuilles & fleurs de Nenuphar & Pavot rouge, y mélant six gout es d'esprit de Vitriol.

Le lait clair pris en grande quantité servira d'apozêmes aux pauvres

de la campagne. di la la grandita la

2 1 10

חוד א האה

ien gien

Aire de

到首加

hadan j.

Italia Vict

Citt of !

. ....

\$16' WE 1

# 414

eins & de 14

mon at lale

irre pastle i

911 1911 1110

P. 3 37.00

- -20 .

miet & is

sicatosito s

oratiques ;

gue de tai-

ce rencon.

1200111000 P

Simprialle

Vous pourrez appliquer l'Oycrat fur les reins & sur la region de la ves-fie; l'œuf entier battu avec l'huile & le vinaigre rosat appaisent l'in-flammation.

Vous ne devez employer la purgation que lorsque l'inflammation sera arrestée: Vous pourrez faire insusér deux dragmes de Sené dans le jus de proneaux, avec un peu d'esprit de Vitriol.

### De l'ulcere des Reins & de la Vessie.

L'ulcere des Reins & de la Vessie suit l'inflammation de l'une & de l'autre partie, ou il se fait par une humeur acre, nitreuse, ou falée, ou bien par la Pierre qui par son sejour ulcere les reins, la Vessie ou les Ureteres: La matiere purulente découvre l'ulcere, comme le siege de la douleur distingue

distingue la partie assligée. L'ulcere des Reins n'a qu'une douleur pe-sante, celuy des ureteres est accompagnée d'une douleur tres-aiguë entre la region des Reins & celle de la Vessie: Mais dans l'ulcere de la Vessie, l'urine ne peut presque estre retenue; car il y a une continuelle envie d'uriner, sans que le malade puisse demeurer debout, & la douleur s'augmente manitestement au temps que l'urine sort du canal.

avec 0

DC 25

Mint

greme

Parita

Minera

head:

2:35

20 10

31 /

Carlo

Chirle

MILE

1:001

\* 0 0

1

12 min

מפויון

Ca Dla

المنال المنال

" MT - AN

la cot

La saignée est necessaire si la plenitude accompagne l'ulcere: Les Lavemens détersifs preparez avec le lait clair, dans lequel on fait bouillir l'Orge & le Son, les sleurs de Camomille & de petite Centaurée, se-

ront d'un bon effet.

La purgation doit estre preparée avec décoction de feuilles d'Aigremoine & fleurs de petite Centaurée, dans laquelle vous ferez infusertrois dragmes de Sené avec écorce de Citron, y melant deux cueillerées d'infusion de roses pâles ou une cueillerée de Syrop.

La Purgation doit estre reiterée, & plusieurs estiment qu'il y a necessité du vomitif, à cause de la revulsion qu'il fait des humeurs qui seroient portées à la partie affligée.

La Ptisane ordinaire sera faite

DES PAUVRES. LIV. V. avec Orge; y failant tremper un nouet de semence de Lin.

On peut faire des Apozêmes avec la racine de Guimauves, feuilles d'Aigremoine, de Plantain & fleurs de petite Centaurée, avec les fruits d'Alquequenge: HB epier

Le lait clair pris en forme d'eaux minerales le matin , est utile quand il ya de la fievre, & lorfqu'il n'y en a point, le lait d'anesse sert pour

adoucir & nettoyer l'ulcere.

Si les pauvres sont proche des eaux de Forge, de Pougues des Escharlis ou de Sainte Reine, ils les employeront pour leur guerilon, inon ils se serviront de l'eau minerale artificielle preparée avec le Vitriol décrite au premier Livre.

Quand l'ulcere sera nettoye, vous le consoliderez avec la décoction de racine de grande Consolde, seuilles de Plantain, & semence de Pourpier que ferez dans l'eau ferree, y ajoûtant du fruit d'Alquequenge.

Aux personnes âgées l'usage de l'Aloës est tres utile, si vous en faites des pilules avec le suc de Roses rouges. A thatical of

11 Light

ou eur de

es est ar

1 116500

Rems a

ens 'i ker

ne prejate

jiê (00)

ine gift !

Appr. Ed

rallement.

in can i

e i la pi

... 01/2. - label I

Lag in a 5 : CA.

ma, i.

D RYDRIS

Celtable

10,0,0 

01 4

reitere:

iva fi

e la seve

pts 911:00

jera 15.0

á1:

Vous ferez aussi une injection dans la vessie avec décoction de racines de Consolde, feuilles de Bugle, Sanicle, Aigremoine, Scordium, Veronique & I

204 LE. MEBECIN fleurs de roses rouges, y mélant le miel.

L'usage du lait de vache le matin est propreaussi à consolider l'ulcere, & s'il y a douleur dans la vessie, vous y ferez injection avec ledit lait dans lequel vous aurez fait bouillir la semence de Lin.

### De la difficulté d'Uriner.

Si l'urine est entierement supprimée & arrestée, on appelle cette maladie Ischurie, qui se fait par l'obstruction des Ureteres, du col de la vessie & du conduit de l'urine, & le tout par l'inflammation, par la pierre ou par la pituite crasse & visqueuse, que vous guerirez par les remedes décrits au Traité de l'inflammation ou obstruction des reins : Si l'urine est rendue goutte à goutte, cette maladie s'appelle Strangurie, si difficilement & avec douleur, Dysurie, par laquelle on entend toute ardeur d'urine causée par une matiere bilieuse, salée & pourrie, qui se mele avec l'urine; la gravelle & la pierre produisent ordinairement cette douleur; & ence cas vous aurez recours au propre Traité de ces maladies.

L'usage de l'eau vegetale décrite au huitieme chapitre du premier

Livre,

[61.173]

10:11

11-20 /

7000

× , , ,

FO 195 7:33

L 300

12 7 190

18:5218

7000

" am

MAHE

My 134

13130

J. ...

A 074

37-

(870

: 70

17:

Livre, sera tres utile, mais pour la rendre plus effective, vous pourrez ajoûter à chaque verre quatre gouttes d'esprit de Nitre. Vous vous servirez aussi utilement du sel Polycreste, dont vous prendrez depuis une dragme jusqu'à deux, que dissoudrez dans un bouillon le matin ou une décoction preparée avec racines aperitives, ou un peu de vin d'Alaquequenge.

ie matri

Ti lucefe

CHOIL BY

柳。

nt formile

ertemala a

nodus I

2 to 11 76"

Du 34 13

" margut

allos ane

Asel.

C. 1. 4 2

Chilli C'.

i & chie

in blocks

£ 4460 1. C

ione jih L'ardeur de l'urine causée par le melange des humeurs salées & bisicuses, se guerit par les saignées, le lait clair, les eaux minerales, injections & legers purgatifs décrits au Chapitre de l'inflammation des reins & de la vessies

### De l'incontinence de l'urine.

Souvent l'intemperie froide & humide, relâche tellement le sphincter
de la vessie, qu'elle ne peut retenir
l'urine d'où vient qu'elle sort involontairement: Ce qui arrive particulierement aux enfans & aux adultes même qui ont le cerveau humide, ou toute la constitution du corps
de telle qualité.

Vous purgerez les enfans par une décoction de racine de Souchet, de Tormentille, dans laquelle vous ferez infuser une dragme de Sené, y délayant délayant une once de Syrop de rofes, pâles.

13 10211

Pl. . i.

3.0

(812

fice.

C. Dus

1201

Vous purgerez les adultes par une poudre de demy dragme : de Sené. & pareille quantité d'Hermodate avec

un peu d'écorce de citron

Prenez demy once de racine de Souchet, feuilles de Betoine & Abfynthe, de chacune une poignée; semence de Coriandre & raclure de corne de Cerf, de chacune demie once, faites une poudre que ferez infuser dans trois chopines de vin clairet derrière le four, ajoûtant deux dragmes d'écorce de citron seche; faites passer le tout trois sois dans la manche d'hypocras, & en usez demy verre chaque matin.

Vous ferez des somentations sur la region de la vessie, avec la racine d'Aulnée, teuilles d'Absynthe, Sauge, petite Centaurée & roses rouges que ferez bouillir dans égales parties de gross vin & éau ferrée, y ajoûtant

un peu de sel & d'Alun-

La Ptisane sera preparée avecla semence de Coriandre ou racine de Souchet.

Les pauvres qui se trouveront proche des eaux bitumineuses & soulfrées, comme sont les eaux de Bourbon, en boiront avec succés, & feront des fomentations sur DES PAUVRES. LIV. V. 207 la region de la vessie avec telles caux chaudes.

1

op de a

de Son

odle ar

racine &

ine & Ai

Mygne:

organical services.

gr (1),

אר הייו

Collin

15 - 4 P

iei In

ouveron denes é des esta drec aut dronssa Si le mal est si opiniâtre qu'il ne cede aux remedes sus surez recours aux remedes Sudorifiques décrits au premier Livre.

Le malade doit avoir soin de s'abstenir de boire chaque soir, s'il est plus travaillé de cette indisposition la nuit que le jour.



LE



LE

# MEDECIN

DES

PAUVRES.

LIVRE SIXIEME.

CHAPITRE PREMIER.

Du Rheumatisme.

Ly auroit de l'injustice de laisfer les pauvres sans secours, dans une maladie qui n'est pas si ancienne ny si tost connuë que la pauvreté, mais qui asslige les pauvres si souvent & avec tant de violence, qu'on peut dire qu'elle laisse autant de difterens supplices, qu'elle attaque de membres differens du corps humain.

Que si nous nous sommes exactement appliquez à la guerison du Scorbut, quoy qu'il n'ait paru qu'une sois dans la Ville capitale de la France, où il a fait montre de sa cruauté: N'est-il pas juste d'entreprendre la désaite de cet ennemy, dont les atteintes sont frequentes, les coups dangereux, & les issués souvent su nestes aux pauvres, qui semblent estre destinez pour soûtenir tout l'esfort de sa tyrannie?

Si vous voulez bien examiner la nature du Rheumatisme, vous trouverez qu'il n'est autre chose qu'une douleur errante par toute l'habitude du corps, qui occupe plûtost les parties externes que les internes avec

une extréme violence.

175, Oal.

198 17 90

e la paul

DANFIES IL

( 11 Su

t Ce die

attaque

Or cette douleur n'a point d'autre cause qu'une matiere bilieuse & sereuse, qui est originaire du soye ou de la ratte échaussée, plûtost que du cerveau, & qui retenant la nature de son principe porte avec sa chaleur une certaine acrimonie aux parties sur lesquelles elle se décharge, sans qu'il y en ait aucune qui soit le siege sixe & arreste de cette humeur. Ce qui oblige les Medecins d'avoüer qu'il y a souvent des vents & des vapeurs

peurs qui se mêlent avec cette serofité, pour causer une prompte distention, une qualité errante & une si grande impetuosité dans toutes les parties.

Vous connoistrez le Rheumatiinie par l'inégalité des douleurs qu'il excite selon l'inégale qualité qui le produit: les douleurs sont plus externes que profondes & souvent sont accompagnées de legeres & frequentes horreurs: la fievre qui est inseparable duRhumatisme est tres-aiguë, & elle s'irrite toujours durant la nuit par le deffaut de transpiration, avec cette difference du rheume ordinaires que si celuy-cy a quelque violence dans le commencement de la fiévre, il s'adoucit lors mesme que la fiévre a plus d'ardeur : mais le Rheumatifme s'irrite toujours durant la fiévre; & bien loin qu'elle consume la matière qui le produit: elle rend cette matiere hilieuse plusacre & pluspicquante, & par ce moyen plus propre à augmenter les douleurs.

Le Rheumatisme peut dégenerer facilement en goute, car la matiere irritée & agitée, se porte aisement & se fixe aux jointures, si particulierement le malade y a quelque disposition naturelle; ce qui a obligé quelques Medecins d'appeller le Rhu-

ma-

1,41,198

poit of

lement

meur 1

( nange

10 0000

10. 3

14.416

1844B.

DES PAUVRES, LIV. V. 211 matisme une goute universelle: Vous devez aussi craindre aux corps où la poitrine etroite & serrée, peut facilement recevoir par sa foiblesse l'humeur qui a accoûtumé de se répandre dans toute l'habitude du corps.

Orapis .

10461...

contida.

s exictle.

10 1001 di-

i treguelo

lele Hig. res-algue

THE PARTY or affect

O Tyles el nemi.

e 19 781.7 ter alle e is flevire

mp 12 Min

pont TEST S

PI.BICO D

1170011 2

Egggere: To a matter se

aileme i. R

1 paste 1 /

1 400 1 9

202 sar 6

erit Philad

Que si la chaleur naturelle est vigourcuse, & sila matiere qui fait le Rheumatisine est assez droite pour ceder au mouvement de la nature, elle la conduit par son œconomie par la voye des urines ou des fueurs, qui font celles qui sont plus commodes à l'expulsion des humeurs nuisibles.

### CHAPITRE II.

La guerison du Rheumatisme.

A faignée est le principal de tous Les remedes pour la guerison du Rheumatisme, puis qu'elle évacue la matiere morbifique portée des vaiffeaux dans l'habitude du corps, qu'elle fait revulsion de l'humeur dans son mouvement; qu'elle adoucit sa fureur, & qu'elle modere la douleur & la chaleur: C'est ce qui oblige le Medecin de la résterer plusieurs fois, retrahes en égard au temperament, à l'âge, finon detrahas à la plenitude & aux forces du mala-in jugi Rhuma-lade; & par ce moyen vous corrige-time,

rez tous les accidens, & épurant la masse du sang, vous empescherez le retour du Rheumatisme, qui se fait souvent par l'ébullition du sang qui se renouvelle lors qu'il en reste quelque portion dans la masse qui est ca-

pable de la fermentation.

Si la suppression des Hemorrhoides avoit donné lieu au Rheumatisme, il seroit necessaire d'ouvrir les veines hemorrhoidales ; par l'application des sangsuës pour empescher le reflux de cette humeuraux parties superieures. Quelques uns appliquent les ventouses scarifiées sur les épaules pour arrester le cours d'une humeur irritée, & pour les pauvres on y peut appliquer plusieurs fois un petit pain chaud fortant du four, coupé par la moitié & trempé dans l'eau de vie chaude, ou dans le vin blanc, ou bien meime appliqué seul en forme de ventouses mettant quelques linges chauds pour entretenir la chaleur. Les Lavemens doivent estre reiterez pour nettoyer les ordures du ventre inferieur.

Quelques Medecins ne craignent point, aprés avoir suffisamment pratiqué la saignée, de donner le vin Emetique au commencement du Rheumatisme, quoy que l'humeur ne soit aucuaement préparée à l'évacuation

par

DES?

par 100

Carra M

A sui

tiblic y

Mit !

185 ...

6: 200

92 2h

Pell. 31

a la ".e

Marie.

100

nes in

J. - 21

P 1. 7

110: 9

1711-10

1 4 7

hara qu

1000

12 Ta

Carres 77

16 00

DES PAUVRES. LIV. V. 112 par la coction: Et ils se fondent dans cette pratique sur l'experience & & sur un texte d'Hippocrate, qui Matoria veut que la matiere qui est encore dum est cruë & tenuë, soit purgée par les par-tenuis ties superieures; & ils assurent qu'il periora est dangereux de differer ce remede, cenda. qui seul peut prevenir les fâcheux Hippoc. accidens & la funeste impression que Epidem. peut laisser sur les parties necessaires, à la vie, une matiere maligne par un

mouvement si impetueux.

galier Peliter

laga edequ

vil. Ja.

Mikalia

161 10 16

University of

t find

111 , 245

& Junior

eurs for

dt 100%

THE Gaile

apps le

19 100is

ed and direll.

nemers

nettoyti

rieur. aignent.

neni pra-

in Eme.

Khalle

racidli

1:11:10

Pour moy je croy que dans certaines conjonctures, que la prudence si necessaire dans la pratique de la Medecine observe, il est loisible de donner le vin Emetique, lorsque la violence de l'humeur, qui cause l'oppression & la difficulté de respirer fans inflammation, menace d'une irruption subite ces parties, si elle n'est prevenuë: mais aussi je suis persuadé que la mesme prudence qui le prescrit dans ce funeste estat, detfend de le donner, lorsque l'ardeur causée par ébullition de la bile irritée, se porte plûtost aux parties exterieures par une vehemente douleur, qui par cette raison doit estre temperee & adoucie par les remedes rafraîchissans & épaississans qui arrestent l'impe-

tuosité de ce mouvement: Caren ce ma recas il est plus juste de tenter les plus media doux tiare.

214 LEMEDECIN plus doux remedes, que de recourir Ron exerema aux extrémes. I The Sur lang follici-

A cet effet vous preparerez des Edreémulfions avec les quatre semences froides & la semence de Pavot blanc, y ajoûtant une once de Syrop de Nenuphar.

Si la douleur est extreme avec inquietude, vous donnerez une dose de la poudre somnifere décrite dans l'Abregé des remedes des pauvres.

Quand l'humeur sera adoucie, & que fa chaleur sera temperée, vous purgerez avec l'infusion de deux dragmes de Sené dans l'eau d'orge ou de chicorée, avec une dragme de sel polycreste, & une once de syrop de roses pales. Vous pourrez au lieu de ce remede purger vostre malade avec demy once de conserve de roses pâles, ou de damas.

Le syrop préparé par l'infusion de la plante Gratiola, est d'un tres grand effet, si vous le donnez depuis une once jusqu'à deux dans un verre d'eau de chicorée. Ce syrop purge mediocrement les serositez qui causent le Rheumatisme, vous pourrez donner ce syrop avec une infusion de Sené.

Au declin de la maladie vous purgerez plus vivement avec une infusion de Sené, à laquelle vous ajoûterez uue once de Syrop de Nerprun;

aux

40 X 2003

donner

polite.

donner

1181 +42

Cit er

Diappor

Mes.

DES PAUVRES. LIV. V. 215 aux plus forts vous pourrez encore donner demy dragme de Jalap en poudre.

e fleve

perez c

tement wor blan.

· /1 50 00!

e avec in

one do.:

unite call

pay8:65,

TOP 103

d- 3-12

n 2018: 1

Han Pup

go 107 3

remaile: E

المرادة والمرادة

ez donn' ez donn' ez donn'

0. 910-

Que si la nature commence à conduire l'humeur par les sueurs, vous donnerez un verre d'eau de Reine des prez ou de chardon benit, à laquelle vous ajoûterez demy dragme Diaphoretie & une cueillerée d'esprit de Genévre. Vous pourrez encore tirer la forme des sudorisiques, du Traité de ces remedes au premier Livre.

Si l'humeur se porte aux urines, vous donnerez une décoction de racine de fraisser & de semence de Milium Solis, à laquelle vous ajouterez six gouttes d'esprit de Vitriol ou de Nitre.

L'esprit de Fraises servira à mesme intention, le donnant avec une décoction convenable.



de a la

Hilan

De: 15:

وال بال

.....

L.E.

# MEDECIN

DES

## PAUVRES.

LIVRE SEPTIE'ME.

CHAPITRE PREMIER.

Des maladies des Femmes en general.

Ous ne devez point attendre que je vous donne ici la guerison de toutes les maladies qui attaquent les femmes, mais seulement de celles qui sont familieres aux pauvres, comme sont la suppression & le flux immoderé des purgations, les fleurs blanches, l'ulcere, l'hy-

DES PAUVRES. LIV. VII. 214 l'hydropisse, & le relâchement de la matrice, sans faire aucune mention de la fureur Uterine, ny de la passion Hysterique, qui ordinairement dépendent des vapeurs de la matrice; car je n'ay point encore vû de pauvres femmes travaillées de ces deux especes de maladies, qui sont proprement les fruits de l'oissveté, de l'excés des alimens trop succulens, & des entretiens lascifs; Et comme les pauvres femmes sont dans un continuel travail, autant que dans une perpetuelle disette des alimens necessaires, & qu'elles n'ont d'autre entretien que de leur misere, je puis dire qu'elles ne souffrent telles incommoditez. Mais si les Dames qui s'en plaignent vouloient éviter par leur sobrieté les mets délicieux, par leur honneste travail l'oisiveté, & remplir leur esprit de bonnes idées par des conversations édifiantes, & par la lecture des bons Livres, elles etrouveroient par cette pratique un remede à leurs maux, & que les Poëtes n'ont pas dit sans raison. que les Déesses Vesta, Diane & Minerve, n'ont jamais souffert l'atteinmes maladies.

15/10/1

it it

EME.

· infile rt ling a desput

### 218 LE MEDECIN

De l'arrest & suppression des Mois.

Je ne pretends icy parler de la suppression des Mois qui se fait aprés les longues maladies, les grandes Hemorragies, & dans une grande maigreur, ny de celle qui se fait aux femmes grosses & nourrices; car ce seroit inutilement tenter des remedes pour faire une évacuation qui n'est point necessaire : Mais je prescrits seulement des remedes pour cette suppression ou arrest, qui cause une notable incommodité, qui se fait ou par une plenitude de sang qui est si grande, que les vaisseaux ne se peuvent resserrer pour se décharger d'un sang superflu ; ou cette suppression est faite par l'obstruction des vaisseaux, causée d'une matiere pituiteuse.

Vous connoistrez la necessité des remedes dans la guerison des purgations arrestées, si la malade sent des lassitudes aux jambes, si elle a oppression & difficulté de respirer, particulierement aprés le repas, si elle a des soûpirs par le reslux de cette humeur au diaphragme, si elle a dégoût des alimens avec douleur de reins, d'épaules & de teste; d'où suivent les urines troubles, épaisses &

rouges >1 . "

10028

men e

15. 19 E

8 C +0+30

aura ett

Bratten

(2)

الده، عا

time 1

5.2!

Clion, T

pled, "

Pira a

Ser 1.

farm !

12. 71

ture

DES PAUVRES. LIV. V. 210 rouges, qui precedent ordinaire-

ment les longues maladies.

to him

. Ge 12 ins

in the

es grand.

de grand

oj de rai j

100011168

tenter die g égni nation à

Mals 19

medespoul 1

eni Citiie 00118

is lang.

Min Carly J 9011. je 15. 0

y : 09 (f. 3

i there is

Will Bill o

Mino AFID

ell ; 10 .

e iepas io

rehalf de

me, field

ec docing

itite ju

epaile (f

Si la suppression dépend de la plenitude, sa guerison consiste en une grande evacuation qui se fait par la saignée du bras, qui doit estre reiterée pour répondre à la grandeur de sa cause; & lorsque telle saignée aura esté souvent faite au bras, vous pratiquerez celle du pied avec succés, pourvû qu'elle soit faite dans le temps auquel la nature a accoûtumé de procurer ce mouvement.

Si la suppression se fait par obstruction, vous saignerez au bras & au pied, vous employerez les remedes qui ouvrent les obstructions, dont vous ferez les décoctions, comme de racine de Scorsonere, Valeriane, Pivoine, & Angelique, feuilles de Scordium, Armoise, Matricaire, Melisse, semence de Niel, Rue, fleurs de Soucy, de petite Centaurée, Matricaire, & Chévrefeiiil.

Vous purgerez par une décoction des Plantes susdites, dans laquelle vous ferez infuser trois dragmes de Sené avec un peu d'écorce de Citron, y mélant huit grains de Scammonée.

Vous pourrez aussi purger avec une poudre d'une dragme de Sené,

K

y mélant dix grains de sel de Scordium, Matricaire, Armoise, ou de petite Centaurée, avec pareille quantité de Scammonée preparée à la

yerre di

LOT

OUT 30

un iem

Ma 141

6 12 377 (1.0 40 18

Ting H

117 117 THE

1 m 246

1/0

13.44

1: 74

i 0451

15-17-1

Ser The

17 363

4 1 16

MILL

F. C

. (9)

... 17

MATE

vapeur du Soulfre.

Quand vous voudrez exciter les Mois par les décoctions des Plantes sus fus dites, vous ne les donnerez que dans le temps ordinaire à la nature; & s'il n'y a point de chaleur excessive vous pourrez ajoûter à chaque verre de décoction deux ou trois cueillerées de vin blanc & douze grains de sel sus fus fus dites; Vous y pourrez aussi mêler une once de miel avec une cueillerée de bon vinaigre.

Vous preparerez des Lavemens avec feüilles de Mercuriale & de Matricaire, y ajoûtant quatre cueillerées de suc de Mercuriale: Vous pourrez méler au lieu de suc six onces de vin émetique. Vous preparerez aussi une décoction de feuilles de Nicotiane pour un Lavement

qui sera de grand effet.

Vous prendrez une livre de vin blanc dans lequel vous ferez infuser& bouillir quelques unes des racines, feuilles & fleurs susdites, que vous passerez aprés l'infusion par le blanchet, en l'aromatizant avec deux dragmes depoudre d'écorce de citron, afin que la malade en prenne chaque matin demy verre

DES PAUVRES. LIV. VII. 221 verre dans le temps de ses purgations.

de Sti

larie Juan.

des Plants

Mr. of wat

ni sict.

a calago.

00 Toi

でははん

الماما والماما

20.

制制之一

T1218 0 20

atre cuel.

P 1112 11-1

Vous pro te leli-

Languen -

minost Bi

is passeres E

bei enlace

e denote

in denir

400

Le Tartre Martial ou Calibé, tel qu'il a este décrit au premier Livre, est un remede fort aperitit, si vous en donnez pour chaque prife vingtquatre grains dans l'eau de Sabine ou d'Armoise.

La Ptisane ordinaire sera d'eau, dans laquelle vous aurez fait boüillir la racine de Scorsonnere ou d'Armoise.

Vous prendrez demy once de racine d'Aristoloche ronde, & pareille quantité de racine de Garance, ou Rubia Tinctorum, que mélerez & en donnerez durant trois jours au temps des purgations de deux dragmes chaque fois avec demy verre de vin blanc.

Nous n'avons point de remede qui provoque plus puissamment les purgations du Mois, que le sel de Nicotiane ou le Tabac, si vous en donnez quinze grains avec un peu d'eau de Sabine ou d'Armoise, & vous rendrez ce remede plus efficace, fi la femme malade, aprés la prise de ce remede, reçoit dans la chaise percée, la vapeur de la Nicotiane qui aura bouilly dans l'urine ou le vin blanc.

Les pillules seront tres utiles estant données frequemment si si vous les preparez avec une once d'Aloës, une dragme & demie de racine d'Asarum ou Cabaret en poudre, avec

K

demie once de suc de Scordium & pareille quantité de suc de Sabine, en donnant pour chaque prise une dragme.

Vous pourrez faire fomentations fur la partie inferieure du ventre avec les plantes susdites & le vin blanc, y ajoûtant un peu de vinaigre.

Quand la maladie est opiniatre, vous vous servirez heureusement du Crystal de Tartre émetique, qui a une merveilleuse propriété pour ouvrir en purgeant par les parties superieures & inferieures, vous le donnerez depuis sept grains jusqu'à douze dans le vin blanc, ou l'eau d'Armoise ou de Matricaire.

Si vous prenez chaque matin une dragme d'Acier preparé, le mélant avec un peu de miel durant huit jours, & sur iceluy un peu d'eau de la décoction de Scordium ou de vin blanc, vous en sentirez un bon effet.

Vous pourrez ajoûter à chacun desdits remedes cinq ou six gouttes d'esprit de Nitre ou d'esprit de sel se qui est fort puissant, ou une dragme de sel Polycreste.

La premiere des eaux minerales : artificielles, dite vegetale, ou la s quatriéme tirée de l'Acier, décrit au s premier Livre sera d'un bon succès.

Vous :

9061.

me 1 8

6'An 1-81

La la

che les

(grain

P. 130

& Cat

Piggar

MIPONA

Show !

1

dia.

di ini

130:

done

fire C

N. ..

DES PAUVRES. LIV. VII. 223 Vous devez soigneusement remarquer que si la suppression se fait par un sang aduste & brûlé, & que le corps soit échauffé & desseché, comme il arrive souvent, il est bon de s'abstenir des medicamens chauds susdits, mais plutost se servir de ceux qui ouvrent en rafraîchissant.

111

i, dipipio

anced 5

eprite us

du ventra

e vin bianci

131010

opmare.

ilement ou 1

gjode, Ci. 🛚

rifete poli

ips partie &

मार्थ हिल्ला

ar infairt A1 1 Fdi 71

motin unsig

la metal !! MEN HE 30

n i aan cold

or is we I

î . .

1 200 3

Will de

Miller

2, 01

En cela les pauvres qui seront proche les eaux minerales vitriolées, comme sont celle de Pougues & des Escharlis, ils en useront avec succés: & s'ils en sont éloignez ; ils se serviront au lieu d'icelles, des eaux minerales artificielles, que nous avons décrites au premier Livre.

Ils se baigneront aussi à cet effet dans l'eau tiede, & boiront le matin du lait clair en forme d'eaux minerales , failant infuser toute la nuit dans ledit lait clair les fleurs de petite Centaurée ou de Chévrefeuil.

Du flux immodere du sang Menstrual.

S'il y a grande plenitude durant le fang immoderé, your terez pour la revultion une grande faignée au bras, & la reitererez : Et si le flux immoderé le fait par un sang bilieux, acre & picquant, vous tirerez du lang au bras, mais en moindre quantité. IIK

224 LE MEDECIN

Il est necessaire d'observer que durant ce slux il ne faut tout d'un coup venir aux remedes astringens; car telle pratique a souvent causé une instammation ou un ulcere à la matrice. CC32:2

UC 18"

MC.t.

Li :

French an

1001: 25

mamm

00 20

DOWN IS

101: C'

2 21

870: 1

0000

" O"

in his

hobib

山湖

Aprés la saignée qui doit moderer la chaleur, vous pourrez purger par une insussion d'une dragme de Rhubarbe dans la décoction de seuilles d'Aigremoine, y mélant une cueillerée de syrop de sleurs de Pescher.

Si le fruit continue aprés cette purgation, vous ferez secher la mesme Rhubarbe qui aura infusé, la mettrez en poudre, & la donne-rez avec un peu de conserve de roses rouges liquide en bol, ou avec l'eau de Plantain.

Quand la debilité des forces causée par la trop grande evacuation du fang, persuadera au Medecin d'arrester ce slux, il preparera diverses formes de remedes, des racines de Bistorte, Tormentille, grande Consolde, de Filipendula, d'écorce de Meurier, Feuilles de Plantain, de Bourse de Pasteur, Chevaline, dite Equisetum, semence de Plantain, fruits de Sumach & Berberis, avec les seurs de roses rouges.

Les fucs de Plantain & d'Ortie at la vertu d'arrester ce sang, si vous donnez donnez demy once de chacun dans un verre de la décoction des Plantes sus fusdites.

La Ptisane ordinaire sera d'une décoction de fruits de Berberis ou

d'écorce de Meurier noir.

Les sleurs de Noyer dessechées & mises en poudre arrestent le sang, & si vous les donnez au poids d'une dragme avec de gros vin chaud.

Vous pourrez appliquer sur les mammelles de grandes ventouses, ou faire de fortes ligatures au bras

pour la revulsion.

er ched

ens i cr

Cash IP

1 1 6.3

de Ran

e feulia

2001.000

ici.

es cent

This is

11 814

ने गुड़े अपन

e Co for

OH SYPE

escalled 1

ation du s rin d'ar-

diento a

ariodi Denos

antight :

ergine i C

de Pao I & Ber 1

:01ges =

A'ONE

1190

Les fomentations sur le ventre font utiles, si vous les faites avec racines de Bistorte, feuilles d'Absynthe, & noix de Cyprés dans le gros vin.

J'ay connu par une longue experience, qu'un cataplasme fait avec deux blancs d'œus & du bol appliqué froid sur la region des reins, arreste promptement le flux immoderé des

menstruës.

Que si le flux d'un sang acre & picquant par sa longueur cause un dessechement de toutes les parties, vous ne trouverez point de remede plus convenable que le lait de vache qui épaississant le sang, l'arreste & repare la maigreur; & pour cet esset il sera bon que la malade en prenne

une écuelée chaque matin un mois durant & plus en y faisant éteindre l'Acier rougy au feu trois ou quatre fois.

#### Des Fleurs blanches.

Ce flux que souffrent les semmes, qu'on appelle Fleurs blanches, doit estre traité d'une autre maniere que celuy des mois immoderé: Car les Fleurs blanches sont des effets d'une cacochymie qui est ordinairement pituiteuse ou sereuse sournie par toutes les parties à la matrice, qui de sa part par son intemperie peut seule donner naissance à ce mal, & l'entretenir lors qu'elle ne peut convertir en sa substance ce qui luy est envoyé par sa nourriture.

La faignée ne doit estre icy pratiquée qu'au cas qu'il y ait plenitude ou intemperie chaude des visceres, car autrement on s'en peut abste-

nir.

La purgation doit estre pratiquée souvent, & si c'est l'humeur sereuse & pituiteuse qui domine, vous purgerez avec deux dragmes de racine d'Asarum ou Cabaret, que serez bouillir avec les seuilles de Calamenthe, y faisant insuser deux dragmes de Sené & demy dragme de Rhubarbe,

100 .

12 JA1:

Vou

10733

1960

119

\* 31'H

11 4

niple.

(lanan

The !

\* 10

Th.

pajoûtant deux cueillerées d'infution de roses pâles ou une cueille-

ree de Syrop desdites roses.

Dans la suite de la maladie, vous purgerez en resserrant par une décoction de racine de l'ormentille, dans laquelle vous ferez infuser une dragme de Rhubarbe, y ajoûtant le Syrop de roses pâles.

La Ptisane ordinaire sera de décoction de racine de Bistorte, teuilles de Plantain, fruit de Berberis ou de

Sumach.

un ene

nt étein.

i tos n

efommee

nes, deir

Dairentent

( Jan 1 ...

pin is

1. 1.

1 11

114 . "

1 t ; "

10 mil.

de 13.

167 DO 3

montale sonies .

hega"

Vous vous servirez pour diverses formes de remedes de la racine de Souchet, des seuilles de Valetiane, Mille teuille, Mente, Veronique, fleurs de roses rouges, & d'Amarante

pourprée.

Plusieurs Medecins se servent avec succés des remedes Sudorisiques, particulierement quand la maladie dépend d'un rheumatisme, ou d'une matiere pituiteuse que toutes les parties sournissent à la matrice. En ce cas vous ferez pratiquer à la malade une diette deue à son temperament, à son âge & à ses forces, & vous employerez les remedes Sudorisiques décrits au premier Livre.

Si les pauvres se trouvent proche les eaux bitumineuses & soulfrées, com-

K 6 me

me l'un & l'autre Bourbon, Baleruc & autres, ils en useront avec utilité.

Dania.

DAT 201

- Jan 19!

PR: 44

etra rai

lon is 91

P. 65 7

10- 1

Mair:

Carne !

tion cut

FE 31

1 7-21

12. 2 12 frame

10.18

1.8210-

1000

1900

10

1300

Vous serez soigneux de distinguer la matiere des sleurs blanches d'avec la purulente, car celle-cy est plus blanche & souvent mêlée de quel-

ques filamens de fang.

L'experience fait connoistre que le vomissement contribuë beaucoup à la guerison de cette maladie; Quelques-uns, selon l'avis de Galien, se servent avec succez des remedes Diuretiques qui excitent l'urine, les formes desquels vous tirerez du Chapitre de la Nephretique.

Si les humeurs sont acres & bilieufes, vous vous servirez des remedes plus temperez; & en ce cas si le corps est maigre & desseché, vous donnerez le lait de vache dans lequel on aura

éteint l'acier.

## De l'inflammation de la Matrice.

Le fang qui s'épanche dans la subfrance de la matrice contre nature, fait l'inflammation de cette partie avec les fignes qui l'accompagnent, comme durété, tension, chaleur, douleur & pulsation, laquelle arrive souvent aux femmes nouvellement accouchées, par l'effusion soudaine de ce sang que les parties voisines sournissent à ladite partie. Si Si la matrice est enslammée en sa partie anterieure, vous la connoîtrez par la difficulté d'uriner; & si c'est en sa partie posterieure, il y aura une suppression & arrest du ventre avec une douleur excessive des reins.

, Bacrec

: Wille

Chinguis

is cavel

di pin

de que

ntie que

treateroup.

ralico, te

remedes ;

19170.189

71.670

PRITACE:

file cords

connerez

on wife

- 20 fait

carecles

comme

ocleur &

, chi aux

1623,

ing office

1318

Pour y remedier, la saignée doit estre faite frequemment au bras selon la grandeur du mal & les forces, & vous ne devez pratiquer celle du pied qu'aprés une suffisante revulsion, lorsque le mouvement de l'humeur à la partie commence à se moderer, pour éviter la grande attraction qui se pourroit faire à la partie par la saignée du pied.

Les frictions & ligatures pourront estre faites aux parties superieures pour la revulsion, & les ventouses appliquées sur les mammelles & sur

la region des lombes. Onç le le

Vous ne devez aucunement penfer à la purgation que lors que l'in-

flammation aura passé.

Vous ferez un liniment sur la partie avec l'huile rosat, & vinaigre rosat. Vous ferez aussi des fomentations avec la décoction de feüilles de Plantain, Morelle, Sommitez de Pavot blanc & roses rouges faites dans le lait clair. Vous en pourrez aussi faire des injections.

La fomentation ou injection faite avec

avec le lait de chevre ou de vache, dans lequel vous aurez fait boüillir les fleurs de boüillon blanc ou de Camomille, sera fort utile.

S'il y a lieu d'esperer la resolution, ce qui se connoist par la diminution des accidens & de la pesanteur; vous ferez sur la partie des fomentations resolutives, & mesme des cataplasmes, avec des farines d'Orge, & de Feve cuittes dans le vin Austere, y ajoûtant l'huile de Camomille.

### De l'ulcere de la matrice.

Si l'inflammation de la matrice ne fe resout point, elle fait un ulcere par la suppuration de la matrice, quoy que l'acrimonie des humeurs puisse aussi produire ledit ulcere, que vous connoistrez par les horreurs & les frissons inégaux, qui ont précedé; par la matiere purulente qui sort de la partie; par la douleur qui est tres-sensible, lorsque l'humeur acre & picquante fait impression sur les membranes.

De quelque cause que naisse l'ulcere, il doit estre desseché & nettoyé par les remedes dessicatifs; & comme la matrice est une sentine où se rendent toutes les superfluitez du corps,

vous

YOUR

free Ja

us m.

ce ier

da rin

5 " 10

Scamm

msha

tip ar

1gn=ne

Maine

1210

1977

le fo

בייתוח

19 9

71170

Ja D.

de i

DES PAUVRES. LIV. VII. 231 vous aurez recours aux saignées selon le degré de plenitude, & aux frequentes purgations pour donner un cours contraire aux humeurs qui coulent sur la partie; une dragme de Sené & demy dragme de cresme de tartre en poudre suffira, si vous n'y voulez ajoûter six grains de Scammonée preparée.

S'il y a fievre & acrimonie, la malade usera de lait clair chaque matin en forme d'eaux minerales, fai-sant par fois tremper dans le premier verre deux dragmes de Sené: Et mesme s'il y a maigreur avec la chaleur qui menace ordinairement de fiévre hectique, elle usera du lait d'ânesse ou de chevre, durant un

mois.

1.3

Cê yacik

M DOJin

HAIRCON ...

irê,

ia reloit.

par la Ge

de la per la r la dantis é

, avec cti ff

eve cuites in

magerier

y sert

Que s'il fort beaucoup de matiere purulente de l'ulcere sans chaleur, qui se fait par le vice de toute l'habitude, vous netrouverez rien de plus propre pour la guerison de cetulcere, que l'usage des remedes Sudorisiques que vous repeterez du chapitre neuvième du premier Livre.

Les pauvres qui seront proche les eaux minerales de sainte Reine ou de Pougues, se serviront en boisson desdites eaux, & mesme en injection: Que s'ils en sont éloignez, ils useront de l'eau minerale vitriolée, que nous

avons

avons décrite au premier Livre au Chapitre huitième, comme aussi de l'eau vegetale & de l'eau minerale tirée de la pierre d'acier décrite au mesme Chapitre.

diff.

00:3

de Sere

13030

1 (1)01

Dent (

200 130

dienes.

Min.

4200

( Th. 17)

100 7 18

( "

w. . . . .

9007

( (g (1)

Vous pourrez aussi faire des injections préparées des décoctions de racines d'Aristoloche ronde, feüilles d'Absynthe, & sleurs de petite Centaurée, faite dans l'eau & le vin

blane.

La malade recevra utilement dans la partie affligée, la fumée qui s'élevera de la gomme de Genévre mise sur le réchaud.

# De l'Hydropisie de matrice.

L'Hydropisse qui travaille la matrice est causée par vents, serositez ou matiere pituiteuse, qui s'amasse dans la cavité de ladite partie ou entre ses membranes.

Vous la connoistrez par la tumeur & le sentiment de pesanteur en la partie la plus basse du ventre, & encore par leson d'une eau stotante dans

la melme partie.

La cause la plus ordinaire est la serosité, que vous guerirez par les remedes que nous appellons Hydragogues, c'est à dire purgeant les eaux, entre lesquels vous choisirez celuy qui prs Pauvres. Liv. VII. 233 qui est fait d'une décoction de racine de Flambes des jardins, dans laquelle vous ferez infuser trois dragmes de Sené avec écorce de citron, delayant une once de Syrop de Nerprun.

Quelques-uns donnent utilement la Gomme-gutte, depuis huit grains jusqu'à quinze en poudre, qu'ils font infuser dans un verre de vin blanc toute la nuit, & le matin don-

nent le vin & la poudre.

ccon i

Cy. Phillips

erite Cer.

à le la

eciseie.

mg "

11/20

la matti-

Ciezón

yatte dan.

thirt il

10 1

n Pn

Ktr

nte dans

gf lafe:

or leste.

iodrago.

er faux.

D'autres excitent le vomissement avec succés, quand la malade y a quelque disposition; & en ce cas je donnerois librement le Crystal de Tartre émetique, depuis huit grains jusqu'à douze dans le vin blanc.

Il n'y a gueres de remedes qui profitent davantage dans cette espece d'hydropisse produite par la serosité, que la diette dans laquelle vous donnerez les remedes Sudorissques, décrits au neuvième Chapitre du premier Livre.

Si l'hydropisse de matrice est un esset de vents ou de phlegmes, vous aurez recours aux remedes décrits au Traité de l'hydropisse causée par vents, serositez ou phlegmes.

Vous ferez des injections preparées avec décoction de racines de Flambes, feuilles d'Absynte, de

Ma -

Marrube blanc , Sabine & fleurs de Sureau, y délayant l'huile, dans laquelle vous aurez fait boüillir lesdites sleurs de Sureau.

avoc i

bi Jain

001 1

C1 16

Deur G

HEAD

1 16.

11:11

\* " 2 '

1885

1: 31

"neh

Vous ferez aussi des décoctions pour les Lavemens, avec feuilles d'Hyeble, de Sureau, Mercuriale, Fenouil, fruits d'Hyeble & de Sureau, y délayant le suc de Mercuriale.

Vous preparerez un pessaire avec une dragme de feuilles d'Esula & de Sabine en poudre, mélez avec une suffisante quantité de miel.

### Du relâchement de la Matrice.

Les ligamens de la matrice relâchez, excitent cette maladic par laquelle la matrice tombe dans son col, qui cause tant d'incommoditez aux pauvres semmes, qu'elles ont peine à marcher, porter des sardeaux

& gagner leur vie.

Si la matrice tombée est ensiée; vous la fomenterez d'une décoction de feuilles de Fenouil; sleurs de Camomille, Melilot, faite dans le vinblanc; & s'il y a inflammation, vous la fomenterez avec du lait dans lequel vous aurez fait bouillirles sleurs de roses rouges, & aprés la fomentation vous remettrez doucement avec

DES PAUVRES. LIV. VII. 235 avec un linge délié la partie en 12 fituation naturelle.

118

it fee-

t boil.

decoccior

ec tenide

le recrisie

Si de Su-

de Merra

Willia day.

的原生

172 pra

.4

terice rea

ill 92.

MOCK

· · · · ·

15.52

medic y

e Cini

11111

Quelques uns sans autre artifice, ont heureusement remis la partie en sa situation naturelle ; par la peur qu'ils ont causée à la femme qui souffroit cette incommodite. la plus grande difficulté retenir & conserver ladite partie en cette situation; & pour y reuffir par un moyen facile & commodeaux pauvres, c'est de prendre une petite orange seche ou une noix avec sa coque enduite de cire, que vous introduirez dans le col de la matrice, qui y sera conservée tant que la femme voudra fans incommodité, faisant de temps à autre des fomentations fur la partie, preparées avec décoction de la racine de grande Consolde & feuilles d'Abfynthe dans le gros vin.

### CHAPITRE II.

Des maladies des Femmes durant leur groffesse.

Es femmes grosses sont travaillées de maladies aiguës & longues, comme sievres continuës, naunausées, degoût, vomissement, perte de sang, diarrhées, douleurs & tranchées de ventre, lesquels accidens sont gueris par les mesmes remedes que nous avons décrits en leurs Chapitres particuliers, sinon que le Medecin doit considerer en ce sujet plus particulierement les deux remedes genéraux, la saignée & la purgation, & les examinant selon l'indication tirée de la grossesse, juger quand, comment, & en quelle dose ils doivent estre pratiquez.

10 B,

167.

21.32

177:308

ienta.

3 77.2

2 ....

12 · "

16:00:3

And "

tagns |

3 1 . . .

13

11:16

310

1.1

4 700

. 07

Ce n'est pas qu'ils ne doivent encore faire quelques observations particulieres dans la cure des maladies des femmes grosses; car il ne doit estre si hardy de donner en cet estat les remedes qui excitent les sueurs, les urines & les purgations menstruales, de peur de causer une trop grande agitation aux humeurs, qui souvent est prejudiciable à la mere & à l'en-

fant.

Mais la grande difficulté regarde fur tout la saignée & la purgation, puisque mesme en ce temps il y a encore des Medecins assez timides de ne vouloir ordonner la saignée aux femmes grosses, de peur, disent-ils, que par ce remede l'enfant soit pri vé de sa nourriture, qui est le sang, le tresor de la nature, & cette raifon est de Galien au Commentaire sur l'aphorisme d'Hippocrate, qui veut que la semme grosse souffre la perte de son fruit par la saignée: A laquelle raison ils ajoûtent que les accidens de vomissemens, foiblesses sur syncopes qui arrivent souvent aux semmes grosses, doivent empescher

la pratique de ce remede.

mort of

almes e

1881/82

on que l

T CE Cuit

121 .066

growale.

1 4 6

To piece

7291 305

110119741-

130/63 024

cost exise

effit is

0110320

project

1001514

regards

mail00.1

1 4 3 60-

nides of

mee alls

ijent-in init pri

Mais à dire vray, ces railons ne sont assez puissantes pour nous empescher de donner par la saignée un si puissant secours aux femmes grosses, qui est appuyé sur la raison & sur l'experience: Car si les femmes grosses souffrent souvent leurs purgations periodiques & reglées, comme aussi le flux hemorrhoïdal & l'hemorragie par le nez sans aucune incommodité, mais souvent avec soulagement: Peut-on dire legitimement qu'on oste la nourriture à l'enfant par une saignée de six ou sept onces de sang ou plus, proportionnée au temperament, à l'âge & à l'habitude de la mere qui dans une bonne constitution, peut avoir jusqu'à vingtcinq ou trente livres de sang?

Je passe outre, & je maintiens par raison, aussi bien que par experience, que les vomissemens, la nausée & les défaillances que souffrent les

femmes

238 LE MEDECIN femmes grosses, sont souvent des effets d'un sang superflu, qui n'estant consumé à nourrir l'enfant, reflue au commencement de la grossesse aux parties superieures; & y excité ces symptômes: Que si Hippocrate & Galien ont eu ce sentiment de la saignée & l'ont jugée perilleuse aux femmes grosses, ils ont entendu parler de celle qui se faisoit en cette quantité qui leur estoit familiere, laquelle ils ne pratiquoient aucunement sur les femmes grosses, non plus que sur les enfans & les vieillards, qui ne pouvoient en cet estat souffrir une grande perte de sang, telle qu'elle se faisoit par les grandes faignées de ce temps-là.

ere ...

1000000

big.

Diffill.

Capel'

tusicu q

tation o

Dar Jin

10 010

letre st

Himpet

tant en

Teneme

A DIRT

1000

4 10

15 227 19

0879 5

Califra

18-7-18-

B land

1 gr.

"Mark

Reje

Mais maintenant la saignée est si prudemment partagée & menagée, que les vieillards de quatre-vingt ans, les enfans de quatre mois, n'en sont exclus, & elle a esté rendue si familiere aux femmes grosses, que non seulement elle est pratiquée au milieu de la grossesse, mais au commencement, & à la fin, & même aux huitième mois sans aucun danger, quoy que ce mois ait esté suspect aux anciens Medecins pour la pratique:

de ce remede.

Je diray davantage, que souvents

la saignée, & que telle femme qui l'a souffert plusieurs fois, en a esté preservée par le benefice de tel remede.

19

nveet 1-

quinteffer-

Mi , Paris !

la proffe le 1

C T CYCLA

ל לפוניי החו

ment de is -

enten w

ler en cerre 31

or anchee.

35 704

1. 11 mda

ing, telle

e grands

ignée est si

ne iget;

ring; alis,

renfint

is all the

Ava : " 8

au mileu

Milville

mine w

a danger,

fulpectally

la pratigio

ige louvent

Ce qui peut arriver ou lorsque la plenitude est si grande au commencement de la grossesse, que le sang superflu opprime & suffoque le fœtus, ou qu'il se fait une si grande agitation dans la masse du sang causée par une subite terreur, une violente colere, ou quelqu'autre caule exterieure, qui donne un mouvement fi impetueux aux humeurs, que l'enfant en reçoit ce dernier dommage: Tellement que la saignée diminuant la plenitude & arrestant cette sedition, empesche tous les fâcheux accidens aufquels elle donne connoilfance.

Ce n'est pas que je pretende prevenir ou guerir toûjours tels accidens par la saignée, puisqu'il y a d'autres causes qui procurent l'avortement, comme le grand frisson, la longue diarrhée, la dyssenterie & la grande quantité d'humeur pituiteuse qui relâche les ligamens de la matrice; car il est du jugement du Medecin de distinguer ces causes & y proportionner les remedes. Mais il y a toujours raison de conclure que dans les maladies aiguës, & mesmes mesmes les longues qui travaillent les semmes grosses, on peut pratiquer en tout le temps de la grossesse la saignée, pourvû qu'elle soit proportionnée par la prudence du sage Medecin, au regime de vivre, à la saison, aux forces du malade, & à la qualité de la maladie; & qu'il y a plus à craindre de la plenitude presente des douleurs, de la fiévre & de la pourriture du sang pour le peril de l'avortement, que de la pratique de la saignée aux conditions sussities.

le enu

gornes

enin:

(1m)

441.1

N. .!

6075 2

E ... (

Part of

i..û. 38

0.11

The at

VIII

·. 14. 72.

. " 074

तिहर ह

Pour ce qui regarde la purgation des femmes grosses, il semble que le Medecin y doit encore apporter plus de précaution, vû que la saignée est en la main de celuy qui la pratique, & qu'on arreste le sang selon la volonté; ce qu'on ne peut dire du purgatif, qui estant une sois donné, doit avoir tout son esset.

Neantmoins il semble qu'Hippocrate air plus volontiers accordé la purgation aux femmes grosses que la saignée, puis qu'il permet le purgatif depuis le quatriéme mois de la grossesse jusqu'au septiéme.

Mais je puis dire que nous avons droit de donner les purgatifs aux femmes grossesplus librement en ce temps, qu'en celuy d'Hippocrate, puisque nous avons des remedes qui luy

E - frite!

luy estoient inconnus, qui purgent si doucement, que nous n'avons aucune dissiculté de les accorder aux enfans, aux vieillards & aux sfemmes grosses. Ainsi nous les accordons avec succés, non seulement aux mois mitoyens de la grossesse, mais aussi au commencement & à la sin, puisque la raison & l'experience nous sont connoistre que par ce benefice tirant les humeurs superflués des premieres voyes, nous soulageons la mere & l'enfant.

R JOSE.

2 101 pm

ace du las.

, & guil

a problems

ioli ie peri

a prailigue

go julillidi e

Ju goi Mi

Thom can

te appositif

que la lais d

15 Min 4

de le lang o

on he jour

nt uneilar

ज हारी -

Linguille.

The sylle of

es Tat 4

ETUIF30

mois de la p

nolls ayons le

174118 AUS

nent en it

PARTITION.

medesqui

Les remedes propres à purger les pauvres femmes groffes sont le Sené, dont vous donnerez deux dragmes en infusion dans le jus de pruneaux doux l'infusion de roses pâles ou fleurs de pescher, ou de Cerisier dans ledit jus. Vous pourrez ajoûter à une infusion de Sené une dragme de Rhubarbe de nos jardins. Vous tirerez d'autres remedes du premier Livre, your lervant seulement de ceux qui sont au premier ou au second degré, & vous abstenant des violens qui sont au troisiéme degré, & sur tout des remedes Chymiques qui souvent mettent la malade en danger de souffrir l'avortement, qui est de telle consequence, que dans les maladies les plus aigues & les plus perilleuses, il ne doit jamais

242 LEMEDECIN jamais estre procuré par un Medecin Chrestien, pour quelque cause que ce soit ; se souvenant de cette belle maxime dont il ne doit jamais s'éloigner, qu'il n'est pas permis de commettre un mal pour en faire naistre un bien. Car la raison fait connoistre que le Medecin qui employe un si vehement remede, oste la vie del'ame & du corps à l'enfant, en causant plus de peril à la mere qu'il pretend soulager par une fausse maxime, puisqu'il est certain que quoy qu'il semble qu'elle doive estre soulagée dans ses extremes maladies par la separation de l'enfant, neanmoins le moyen en est si hazardeux, qu'elle est plus interessée par la violence du remede, que par celle de la fiévre continuë. Vous répondrez par ce: moyen aux libertins, qui suivans le sentiment d'Avicene, conseillent par les remedes abortifs de procurer la perte d'un enfant encore tendrelet dans le ventre de sa mere, de peur qu'estant grossi il ne la mette en danger de perdre la vie.

VI

12001

200 705

100 1

37:

The

( co

A ::

17 -0

ma i

10-11

#### C APITRE III.

a di.

t du tali.

131'01'.

Cheman's

mere at !

auffe maxie. I

too will ?

oire go 4

16ar 11.0 Ca 3

ny and 143

inlance ill li

le la faire

Jan 19

Digap: 3

Des maladies des Femmes durant & aprés l'accouchement.

CI l'accouchement est dissicile & Olaborieux, ou à raison de la foiblesse de la Mere, ou de l'enfant qui est foible ou mort, & par ce moyen ne peut aider sa sortie; la mere sera soulagée dans sa foiblesse, si vous luy donnez une cueillerée d'eau de canelle, ou fi vous luy preparez une potion faite avec une décoction de feuilles d'Armoise, ou de Scordium, y ajoûtant un peu de vin blanc & de sucre. Une demy dragme de racine d'Angelique en poudre avec un peu de vin blanc, est un bontremede, mais c'en sera un meilleur, si vous donnez l'huile de genévre depuis six goutes jusqu'à dix dans un peu de vin blanc.

Si la difficulté de l'accouchement vient de la part de l'enfant mort dans le ventre de sa mere il en faut procurer la sortie; ce que vous connoistrez si le mouvement de l'enfant cesse, & qu'il ne soit apperçu ny de

2

244 LE MEDECIN la mereny des assistans, si la mere se mouvant, l'enfant comme une pierre suit le mouvement de sa mere sans en avoir un particulier, si elle sent une pesanteur en la region hypogastrique avec froideur ausdites parties, s'il y a douleur au nombril avec une continuelle envie d'aceller & de faire de l'eau, & si les mammelles sont extenuées, & si l'arriere-faix sort sans estre suivy de l'enfant : Que s'il demeure long-temps mort dans la matrice, il contracte pourriture pour le long féjour qu'il y fait, & à l'heure la malade souffre des détaillances, froideurs, horreurs, douleur de teste, réveries, pâleur au visage, & quelques irruptions de serositez fœtides par les parties naturelles; & en ce cas il est necessaire de procurer la sortie de l'enfant par les remedes suivans.

Prenez une décoction d'une poignée de feuilles d'Armoife & de Sabine, dans quatre onces de laquelle vous mélerez une demy dragme de Bayes; de Laurier en poudre: Si ce remede: n'est assez puissant, vous y mélerez; une dragme de Borax en poudre.

Vous preparerez aussi deux pessaires avec le suc de Concombre sauvage & de Sabine, que mélerez avec

le miel,

Vous-

paren

1 214

la Vi

E3.1

LUE 0

11. Tu

Lat W

166:

11:57

will f

340, 80.34

.1107

14 L

1 digite

Vous vous servirez des mesines remedes si l'arriere faix est arreste, & particulierement en ce cas vous exciterez l'éternuëment avec la poudre de Lilium Convallium, que vous jetterez dans le nez avec un tuyau de

plume.

יון וי מיון

er figal

18 101 31

e dicera

re-trivion

r Dug ( )

int tans la

\*

Museus)

Bi . Final.

uptions do

misnit.

Billial's

eniani, i

liv.

H = 750 5

e 18 Da 35

ce remêle

T 1121612

noudte.

dolly colo

الالمالية

Que si ces remedes sont inutiles, il sera necessaire d'employer la main du Chirurgien pour tirer l'enfant; mais je vous avertis de ne vous servir de cette operation, que nous appellons section Cefarienne, par laquelle on pretend dans un difficile & laborieux accouchement, tirer l'enfant vivant en faisant l'ouverture & section de la matrice; car celuy qui entreprend cette operation y réuflit si rarement, qu'on peut dire vrayement que par icelle l'esperance n'est pas seulement douteuse, mais le desespoir presque asseuré: Voila pourquoy elle doit estre serieusement examinée avant que d'estre entreprise, puisque souvent elle est fatale & funeste à la mere & à l'enfant par la mort qu'elle cause à l'un & à l'autre.

Je ne veux pas icy condamner cette operation par laquelle le Chirurgien, la mere estant morte, fait l'ouverture pour tirer l'enfant vivant au moment qu'elle a expiré, puisque par ce moyen vous causez la vie spirituelle à un ensant, luy conservant la naturelle qu'il perdroit bientost si vous ne luy donniez la liberté de respirer, n'ayant plus celle de transpirer par les arteres de la mere, dont le mouvement cesse après sa mort.

CE: 00

Bue of

trois c

120 C

Vog

MIL.

Out of

11:31

Of lane

[injernan

Anless

Les maladies qui suivent l'accouchement des pauvres semmes, sont les douleurs & les tranchées de ventre, le flux immoderé de sang, sa suppression des logies ou purgations, la douleur des hanches, l'inflammation des mammelles & le dessigne de lait.

La racine de Persil cuite avec la semence d'Anis ou Fenouil dans un bouillon, sert à moderer la douleur:

du ventre.

Une cueillerée d'huile de noix tirée sans feu, sert merveilleusements à cet effet, en y mélant un peu des vin blanc.

Vous preparerez aussi des Lavemens avec décoction de seuilles d'Armoise, Matricaire, senouil, semence de Lin, sleurs de Camomille & Melilot, que ferez bouillir avec l'eau, y melant deux onces d'huile de noix.

vous ne trouverez point de plus present remede pour appaiser cess douleurs, que de mettre trois on ces ces d'eau ou de décoction de Fenouil, une once de fyrop d'Armoise avec trois grains de Laudanum, pour en user souvent par cueillerées.

Via for

pienton.

liperte e-

e de tras-

ia mere. . .

nt l'accorde a ti

imes, loui d' anchees de la

ra jelika

on - 1903- 1

mi az X Ital

in 178? 30

:: dins un @

H DUFINE

de nois in 34

ין ורחוקון

m 10 4

11 TATES

... 31A

Lind of the

1:00 Per 1:0

Laggin &

्राप्ताः लाग

Vous preparerez des sachets avec les sleurs, semence & seuilles susdites, que serez boüillir dans le vin, & appliquerez chaudement l'un aprés l'autre sur le ventre, & ensuite serez liniment sur la mesme partie avec l'huile dans laquelle vous aurez sait insuser

& bouillir les fleurs de Sureau.

Si ces remedes n'appaisent les douleurs, vous aurez recours à la purgation, que vous preparerez avec la décoction susdite, dans laquelle vous ferezi insuser une dragme de nostre Rhubarbe avec écorce de citron padélayant une once de Syrop de fleurs de Pescher ou de roses pâles. Ou vous pourrez donner une demy once de conserve de roses pâles seule.

## Du Flux de sang.

Si le sang sort avec impetuosité & qu'il abbate tellement les sorces, qu'il oblige le Medecin de l'arrester, vous apporterez beaucoup de prudence à en moderer le slux, depeur que l'arsestant tout à coup, vous ne procuriez de nouveaux accidens à vostre malade.

L 4 Vous

248 LEMEDECIN

bras en reiterant da saignée, s'ils y a necessité qui doit estre legere, de peur d'épuiser les forces.

2.1

Vous appliquerez une grande ventouse ou le pain chaud trempé en eau de vie sur les mammelles, & ferez

de fortes ligatures au bras.

de Plantain, avec un verre de décort ction de racine de Tormentille & fleurs de roses seches.

Vous vous servirez de la Ptisane preparée avec la décoction de la racine de Tormentille & semence de

Plantain.

Vous preparerez des pessaires avec le mucilage de pepins de Coins pilez, tiré l'eau de Plantain avec un peu de terre sigillée. La realiste et annuel en

Si tous ces remedes font inutiles avous vous fervirez avec succés de celuy que vous preparerez avec quatre blancs d'œufs sur des étoupes avec du bol en poudre, que vous appliquerez froidement sur les lombes.

De la suppression des Purgations.

Les accidens qui arrivent ensuite des purgations arrestées, persuadent le Medecin de les exciter au plûtost; ce qui se fait par Lavemens, saignées DES PAUVRES. LIV. VII. 249 saignées du bras & du pied, frictions & ligatures aux jambes, ventouses aux cuisses, & autres remedes qui ont esté poposez au Chapitre de la suppression des purgations menstruales.

#### De la douleur de la Hanche.

Si la douleur de la hanche qui fuit ordinairement l'accouchement laborieux est opiniâtre, à cause de la matiere pituiteuse qui occupe l'articulation ou abbreuve les ligamens, vous purgerez la malade aprés les saignées du bras & du pied par une décoction de seuilles de Betoine, dans laquelle vous ferez intuser deux dragmes de Sené, y mélant une once de Syrop de Nerprun.

Vous ferez un liniment sur la partie malade avec le beurre fondu &

l'eau de vie mélée.

an Plane

as Colum

je 1810.

entire d

1-120

1 1/10

3090:001

in pilez.

inntiles.

2.11.0

range.

Sill !

Le cautere est un remede propre à guerir cette douleur, si vous l'appliquez trois doigts au dessous du genouil du coste de la partie assligée.

La diette sera pratiquée, que vous accompagnerez des remedes sudorifiques durant quinze jours, preparez selon les sormes décrites au neuviéme Chapitre du premier Livre.

# De l'inflammation des Mammelles.

T. .

£75.

1 116

11.70

131

1016

út r

SIIA;

en n

11.16

1011

11.

Souvent l'inflammation des mammelles se fait par la corruption du lait qui est retenu: Vous tirerez du sang au bras au commencement de l'inflammation, & ferez un liniment sur la partie affligée avec l'huile rosat lavée d'eau rose ou de Plantain, mettant sur icelle des linges trempez dans l'oxycrat.

Dans le progrés de l'inflammation, vous ferez une fomentation d'une décoction de feuilles de Violier & Parietaire, fleurs de Camomille & Melilot cuites dans l'eau, y ajoûtant un

peu de vin blanc.

Si l'inflammation tend à suppuration, vous serez un cataplasme avec l'oignon de Lys, & la semence de Lin bouillis & pilez, y ajoûtant la farine d'Orge & l'huile de Lys.

Que si la douleur est tres-grande, vous y appliquerez un cataplasme de mie de pain cuite dans le lait, y

ajoutant Phuile de Lyse 10 inon

Vous pourrez aussi faire bouillir la racine d'Althée ou mauves franches, ou les seuilles de Jusquiame que vous pilerez, & puis ferez bouillir avec du lait, y ajoûtant l'huile rofat ou l'huile de Lys.

Si le lait se caille dans les Mammelles, vous serez une somentation avec racine de Resort & de Guimauves, semence de Fenoüil & sleurs de Camomille avec eau, & un peu de vin blane, ou bien de ces plantes contuses, vous en ferez un cataplasme avec tarine de séves & un peu d'Oximel.

18

ammele:

cesman-

ים מחוומיי

Filher by

priant (

7 15 lini.

· in Plan

1000000

11 14 2 3 44

welle ..

Chilly "

2 11

13. Al. ..

3 13 i.

e die 1;

e joiling

lotenist i

it pour

Si le lait manque aux mammelles, comme il arrive souvent aux pauvres femmes, & que ce soit par le désaut de nourriture, le lait pris en quantité est un merveilleux aliment; si c'est par exces de chaleur, vous tempererez les humeurs par la saignée & l'usage du lait clair: Que si le désaut dépend de la qualité froide ou épaisse du sang, vous donnerez à la malade un bouillon de choux, dans lequel vous mélerez une dragme de semence de Fenouil en poudre.

Ou bien vous luy donnerez à boire un verre de décoction de feuilles de Fenouil avec demy dragme de se-

mence d'Ortie.

Vous ferez une fomentation sur les mammelles, avec une décoction de feuilles de Fenouil, Berle, Cresson, cuites dans le vin blanc.

Des maladies des Jointures.

J'ay erû d'abord n'estre point L 6 obligé

252 LEW MEDDECIN obligé de faire icy ce Traité des maladies des Jointures, puisque la principale qui les affiége est la goutte, qui estant fille des richesses, de la bonne chere, & de l'oissveté, doit estre l'ennemie des pauvres, dont elle ne visite les maisons ny l'araignée celles des riches : Mais comme il y a des gouttes qui arrivent par droit de succeision, qui est presque tout le le bien que les pauvres peuvent avoir, il est necessaire de leur choisir des remedes plus faciles à preparer pour adoucir ces douleurs qui font livehementes, qu'elles reduisent souvent les pauvres à la mendicité, puis qu'elles leur oftent la liberté de travailler.

Si l'humeur qui produit la goutte est chaude, ce que vous connoistrez par la rougeur de la partie, pulsazion & douleur picquante, vous ne craindrez point de tirer du sang de la partie opposée, tant pour arreiter l'ébullition du fang ou de la bile, que pour empescher le transport de l'humeur sur la partie affligée.

Pour ce qui regarde la purgation, quoy que plusieurs ne craignent point la pratiquer au commencement de la fluxion, je ne la puis approuver ence temps, de peur de precipiter davantage l'humeur fur la

partie

16.....

A Time

rett. T

JE. 1 . .

Marie P

de : 01

Il. Th

91 × 12 ×

201 10

9-- --

6: 01

di ing

10 ....

dros 3 (

WIT TE

12 7 429

101 - 1 m

partie affligee, mais seulement quand le mouvement de l'humeur est arresté, que vous connoistrez par la cessation de la douleur. Ainsi ce remede est plus dû pour la precaution de la goutte, que pour la guerison du mal present; mais estant pratiqué & mesme reiteré avec la saignée, pour prevenir le temps auquel le malade a accoûtumé de sentir les atteintes de sa goutte, il est d'un merveilleux esset.

Cars Ma

Diaping.

celabor.

ntele 115

opec colo

10 11 12

so storps

e tout e

77° avol",

nomy aes

יונוסי יושיני

11/60

nr 1060

re. Duis

1 12 1990

la gourte

en la

TOUS THE

2 5 14

i iblo

: 81!On.

edipoint

mênt le

Strous.

111.

Partie

J'en ay vû plusieurs preservez de la goutte, se servans en diverses saisons de l'année au declin de la Lune, d'une insussion de deux dragmes de Sené dans la décoction de Betoine, y mêlant une once de syrop de Nerprun: Si toutesois le corps est sec & bilieux, je preservois le syrop de steur de

Pescher à celuy de Nerprun.

Vous appaiserez la douleur de la goutte dépendante d'une matiere chaude, si vous faites cuire avec le lait les fleurs de roses rouges, de Camomille & de bouillon blanc en poudre jusqu'à la consistence de cataplasme.

Vous pourrez remplirune bouteille de verre de fleurs de bouillon blane, & l'exposer au Soleil, l'eau qui demeure au fond est de grande vertupour adoucir la douleur.

Plusieurs appliquent utilement l'eau distillée du Sperme de Grenouilles

dans

dans la grande douleur & inflammation; mais il faut user avec prudence de ce remede à cause de sa froideur, comme aussi de la décoction de seuilles de Jusquiame, de Morelle & de testes de Pavot, dont ils ne craignent point de somenter la parties

w also

en adon

201677

Q2 .8. A

1 50mg

1911.3 X

2::037

lait ca

119 mgr -

te lont r

en avoir

1079. "Am

Omme

神神

(פורוניוו)

197 1170

fin to

Vil.

Suis (

Dannes!

Mil :

DON 45"

Tanto.

A Jan

5000

Din.

Je me suis servi avec succez de las semence de Lin ou pepins de Coins, pilée & mise sur les cendres chaudes avec l'eau de Plantain ou de roses, & passée. Vous pourrez aussi tirer le mucilage de la poulpe de racines de Guimauves avec le lait, auquel mucilage, quelques uns ne craignent point dans les extremes douleurs, d'ajoûter un peu d'Opiumi

Vous devez dans la pratique vous abstenir au commencement des douleurs causées par matiere chaude, des huiles & graisses par ce qu'elles peuvent causer ou augmenter l'instammation & empescher la transpiration.

Quand la fluxion est arrestée & la douleur diminuée, vous aurez recours aux remedes resolutifs, entre lesquels le Cataplasme fait de farine d'Orge bouillie dans l'Oximel, y mélant les fleurs de Camomille en poudre, est fort utile.

Mettez des limaces entieres dans une manche avec du sel, & suspendez ladite manche dans la cave; prenez

DES PAUVRES. LIV. VII. 255 la liqueur qui en distillera & en faites un liniment tiede sur la partie pour min en adoucir la douleur.

iec druges

de Mores 🕝

don't har: E

er li partie

ingez de la s

in the La

er II am El

11:573

No Paris

t de Mira A

meliys i. R ile en pois

perco dino.

S. John

Vous tremperez aussi utilement des compresses dans la premiere eau de chaux, sur une livre de laquelle vous aurez mis en dissolution une dragme de sel Armoniac.

S'il y a maigreur qui accompagne la goûte, causée par la matiere sereuse & bilieuse, vous ne trouverez aucun remede plus present que le lait de vache, dont l'usage est si connu par l'experience, que beaucoup fe sont preservez de la goute, aprés em avoir senty la tyrannie durant un long-temps ne vivans que de lait, comme d'un aliment propre à nourrir le corps, rafraîchir, adoucir l'acrimonie de l'humeur, & luy procurer une consistence qui la rend moins fluide.

> Si le corps est pituiteux, & que la goute soit causée par le phlegme qui occupe la jointure : ce que vous connoistrez par l'enflure qui accompagne telle goute, vous vous servicez fouvent du purgatif, qui estant pris hors le mouvement de cette humeur, l'épuisera dans sa source, & previendra par ce moyen les douleurs qui en seroient produites. Le vin de Nerprun ou le Syrop, sera pris chaque

mois selon la description qui en a esté faite au premier Livre, au Chapitre des remedes qui purgent les serositez. Vous pourrez aussi employer utilement la diette durant quinze jours, au Printemps & en Automne; & dans cette diette vous vous servitez des remedes Sudorisiques tels qu'ils ont esté décrits au neuvième Chapitre du premier Livre.

Ces Sudorifiques profitent particulierement à la goute sciatique, vous servant aussi du vessicatoire que beaucoup appliquent utilement sur la partie affligée, pourvû que le corps ait estéépuré par la purgation. Vous pourrez au lieu du vessicatoire appliquer un pain chaud coupé par la moitié, trempé dans l'eau de

vie chaude.

L'eau de la Reyne d'Hongrie a servi à beaucoup, soit en prenant une cueillerée de cette eau chaque matin, soit en trempant des compresses dans icelle, & les appliquant sur la partie affligée. D'autres employent avec succez l'esprit de vin seul ou mêlé avec égales parties de la premiere eau de chaux, pour y tremper les compresses.

On peut aussi appliquer la racine de Brionia dite couleuvrée bouillie, dissoute dans l'eau de vie. Le cautere au

dessous

de la

Dan ...

Allays .

Marie.

STUNE O

31.80

g. e.s

Mil tra

la pure

ques, o

Mais o

162 1000

VID arec

and are

tor i

de Tam

ie og engr

or paris

(0: 10)

105 1A 1

: c 16(5

(An 2

T south

- 2h ...

1 清水

DES PAUVRES. LIV. VII. 257 nine dessous du genouil ne sera oublié, non plus que la grappe de Raisin qui aura passé sur le Pressoir, & il la faut mettre sur la partie affligée pour y Automod exciter la sueur.

#### De la foiblesse des Nerfs.

S'il y a une simple foiblesse de nerfs, qui est ordinairement causée par une matiere froide, vous vous fervirez de la purgation & remedes Sudorifiques, décrits au traité de la goute froide. The form to

Mais outre ces remedes, vous ferez souvent des décoctions dans le vin avec les feuilles de Primevere, de Lavande, Sauge, fleurs de Rômarin pour fomenterla partie, y ajoûstant de l'eau de vie.

Vous farcirez un Ove de feiiilles 1. Car. 1 Ide Thim, Serpolet, Romarin, grains de Genévre, & le ferez rostir, la graifose qui en distillera servira à fortifier les nerfs.

).t(.ip. . .

1....

the office

remper ....

378:11:-

1:30

Les feuilles de Sauge cuites, arrofées de vin blanc & mises sur la partie, appliquant sur ladite Sauge une tuile chaude, ont servi à beaucoup.

Quelques uns n'ont pas craint de atremper un linge dans l'eau de vie, & napres y avoir mis le feu l'enfoncer dans la jointure en pressant fortement, & ils l'ont fait avec succez.

258 LE MEDECIN

Si les pauvres se trouvent proche des eaux chaudes, comme Bourbon, Baleruc & autres, ils ne se serviront pas seulement desdites eaux en boisson & somentation, mais ils appliqueront leurs bouës avec soulagement.



1

LE.



LE

10 10 12

# MEDECIN

DES

## PAUVRES.

LIVRE HUITIEME.

#### CHAPITRE PREMIER.

Des Fiévres en general, & premierement des Fiévres simples.

L n'y a point de maladie si commune & si familiere aux pauvres que la sievre, la qualité de leurs alimens, celle de leurs vestemens, & le travail continuel qui les expose souvent à toutes les injures exterieures, leur sont souvent souffrir sesviolences 260 L E M E D E C I N & fa tyrannie, qui leur est d'autant plus satale, qu'ils ont peine à quitter leur travail ordinaire, & à trouver des alimens & remedes convenables à ce fâcheux estat, à cause de leur trop grande indigence; Ainsi le Medecin des pauvres manqueroit à son plus juste devoir s'il ne leur donnoit une methode commode & proportionnée à leur estat, pour leur fournir des remedes faciles à trouver & preparer contre un si violent & si extraordinaire ennemy.

المراوا

les a ime

705, la

prit, 10

tra sam

Me do due

CC.21.03.

Jen Mille

pire ne.

Dera Tian

1. C.

8772)

P. C.

T. Jan

La siévre qui est une chaleur allumée dans le cœur, & communiquée à toutes les parties, est simple, pu-

tride ou pestilentielle.

La sièvre simple est ou Ephemere, ou Synoque simple, ou Hecrique,

#### De la fieure Ephemere.

La fiévre Ephemere est d'un jour seulement, à cause qu'elle consiste dans l'instammation non des humeurs, mais seulement des esprits, & ordinairement elle est produite par l'excés & la violence des causes exterieures, comme d'un air & des alimens trop chauds, d'un travail & des veilles immoderées, comme aussi de la colere & des autres passions d'esprit.

Ainsi

DES PAUVRES LIV. VIII. 261 Ainsi l'air rafraîchissant& humectant les alimens de mesme qualité, le repos, le sommeil & la tranquilité d'esprit; sont les remedes ordinaires contre ce mal, duquel peu de pauvres fe plaignent à cause qu'il n'est ny violent ny de durée, & rarement ont-ils recours aux remedes pour cette confideration.

### De la sièvre Synoque simple.

inet & b.a.

Si les causes exterieures susdites rencontre un corps plein & qui transpire peu, la fiévre Ephemere degemet, pre nere bien tost en sievre Synoque simple, qui ne consiste pas comme l'Ephemere en l'inflammation des efprits, mais du sang qui donne plus de fumée que de feu; car la chaleur n'est pas acre, mais vaporeuse, le poulx grand, égal & plein, l'urine épaisse & un peu plus rouge que la naturelle. Cette fievre souvent est égale & n'a point de mouvement reglé comme les fiévres qui dépendent des autres humeurs : elle dure ordinairement quatre ou sept jours; & si en ce temps elle se termine par sueur ou hemorragie, elle degenere en siévre Synoque putride. s paillouis

Sa guerison dépend de la saignée, laquelle est si necessaire & doit estre si copieuse, que les anciens Medecins avoient accoûtumé de tirer du sang jusqu'à la désaillance; mais cette methode n'est plus en usage, & l'experience nous fait connoistre qu'en nostre âge & nostre climat, la saignée moins copieuse, mais réiterée.

DE: ?

les nume

ture qui

pece, 0

me ion

Maried &

12 13th.E.

Que part

10712 10

tes less

مورم ا

(200 p 11

the dans

10, (00)

- NA

tions :

Les ha

manife!

De "

ne bin

世长.

avan in

313160 3

Mai.

10

est plus avantageuse.

Ils avoient aussi accoûtumé de pratiquer encore un remede fort propre aux pauvres pour la guerison de cette fiévre; c'estoit l'eau froide qu'ils ne craignoient pas de donner au malade jusqu'à la pâleur & au tremblement, afin d'éteindre tout à coup cette chaleur étrangere, en procurant par ce moyen l'urine & la sueur: Mais comme cet excés pouvoit lailfer la convulsion & l'hydropisie à ceux qui avoient l'estomach crud & foible, avec obstruction des visceres par la presence des cruditez, il est plus juste de rafraîchir plus modérement avec la décoction de racines ou teuilles de chicorée sauvage, Treffle aceteux ou Ozeille ronde, que d'exposer le malade à ce peril.

#### De la fiévre Hectique.

La fiévre habituelle ou Hectique: occupe les parties folides, comme: l'Ephemere les esprits, & la Synoque les DES PAUVRES. Liv. VIII. 263 shan e les humeurs: Elle est telle de sa naadding ture qu'elle commence par cette eisame pece, ou fuccede à d'autres maladies: went L'une commence par le cœur comme son principe, l'autre dépend des maladies dufoye, de l'estomach, de plenent, la ratte, des reins, d'un abcés, d'un ulcere, ou de la corruption de quelque partie: La Diarrhée, la dyssenterie, les veilles, l'hemorragie & toutes les causes externes qui dessechent, la peuvent procurer. La fiévre ardente qui assiege une constitution seche dans une saison de pareille nature, conduit ordinairement à l'Hectique.

Le premier degré de la fiévre Hectique se connoist assez difficilement: Les signes du second degré sont plus manifestes, car quoy que le malade ne s'apperçoive point de la fiévre, il ne laisse pas de connoistre la secheresse de sa peau, son poulx dur, petit & plus frequent que d'ordinaire, avec un sentiment d'une chaleur plus grande aprés le repas. Le troisiéme degré n'est connu que lors que la fié-

vre est incurable.

31 (C.

Si la fiévre Hectique dépend de la maladie de quelque partie, la guerison dépend de celle de la partie d'où delle tire son origine: Si elle est jointe à une fiévre putride, vous la guerirez en ostant la pourriture sans negliger la sièvre Hectique; & si elle est
simple, comme celle que nous considerons icy, vous la traiterez par
des remedes rafraschissans & humectans, & les alimens de mesme qualité qui reparent la maigreur & la secheresse.

Mais comme cette nourriture fi necessaire manque ordinairement aux pauvres, ils pourront user de la Ptifane faite avec la décoction d'Orge qui aura bouilly jusqu'à crever. Le Ris bouilly dans le lait est encore un aliment convenable, comme aussi la chair des Limaces, Ecrevisses & Grenouilles, avec les extremitez des animaux; car ces chairs estant visqueuses sont tres propres pour reparer la perte qui se fait continuellement de la substance necessaire à l'entretien, de la vie, si vous en usez particulie4; rement au commencement de la flévre Hectique, avant que la chaleur: naturelle soit affoiblie.

Les remedes purgatifs doivent estre rarement employez dans la siévre. Hectique, si ce n'est que la crudité de l'estomach oblige le malade à se: purger avec le jus de pruneaux, auquel on pourra ajoûter deux cueillerées de suc ou intusion de roses pâles, ou une cueillérée dudit Syrop.

Lec

Mari !

Aria:

Citilian

Qui. 12

Cu igi

d Himil

811 Y 2

tearns a

ten acco

160,000

Mest

Ges inn

Parter 17

\* 4 ...

Le lait de vache peut tenir lieu d'aliment & de remede universel, puisqu'il satisfait à toutes les indications que le Medecin se propose pour guerir, estant propre à rafraîchir, humester, nourrir & adoucir, ne prenant autre aliment que celuy-là; & s'il arrive qu'il y ait un cours de ventre, vous serez éteindre l'acier rougy au seu trois ou quatre sois dans chaque verre de lait.

Vous vous abstiendrez de l'usage du lait si la sièvre putride est jointe à l'hectique, ce que vous connoistrez s'il y a redoublemens en certains temps avec une chaleur acre & autres

tels accidens.

gra imen

Stiele

ricali.

Pentretta

- 31

0117116

10 101

la cross

n12/20t 3 %

postilly and

rolesp. 5

#### CHAPITRE II.

Des Fiévres putrides continues.

Ous appellons fiévres putrides continues, lorsqu'il s'éleve une vapeur putride du foye de pourriture, qui excite dans le cœur une chaleur continue: En quoy les fiévres putrides intermittentes sont differentes des continues, en ce qu'aux intermittentes la vapeur putride n'attaque le cœur que par certains intervalles; ce qui se fait à raison du siege de cette

matiere qui est dans les petits vaisfeaux, ou hors des vaisseaux, d'où la vapeur ne s'éleve pas également pour produire une siévre continuë: Mais la matiere des siévres continuës s'engendre dans les grands vaisseaux, d'où la chaleur se communique continuellement au cœur pour faire la siévre plus ou moins grande, selon que les vaisseaux sont plus proches ou plus éloignez du cœur.

des & e

ilake m

Or frift

prafe t

祖 000

laft too

& for

Bitter

mns-

Br. 1. 19

de neni.

Les fiévres putrides continues sont sans redoublemens & augmentations, ou avec redoublement: les premieres sont appellées Synoques putrides, lesquelles s'engendrent dans la portion la plus temperée de la masse des humeurs qu'on appelle sang, qui contracte pourriture & excite cette espece de siévre par obstruction ou désaut:

Les fiévres putrides continues qui fe font avec redoublement, sont ou quotidiennes causées par un sang pituiteux. & ont chaque jour une foiss leurs redoublemens: ou tierces qui redoublent de deux en deux jours, & sont produites par un sang bilieux; ou quartes qui sont causées par un sang mélancolique qui contracte pourriture dans les grands vaisseaux, & ont leur mouvement de quatre en quatres jours.

DES PAUVRES. LIV. VIII. 267 Nous connoissons les fiévres putrides & les distinguons des simples par manquen une chaleur acre & picquante, le and a poulx non seulement grand, mais metidan inégal: Et si vous voulez une particumi, diere marque, c'est que sa contraction econnuct ou systole est plus pressée & plus viste ina finite que sa dilatation ou diastole: L'urine matt au commencement est cruë ou peu morphic cuite, & les redoublemens reglez: Lesquels fignes ont esté precedez de lassitudes sans travail, de pesanteur agazion & douleur de teste, sommeil interrompu, resveries, difficulté de respirer, inquietudes, secheresse de langue, nausée, vomissement & vertige, tous lesquels accidens sont communs aux fievres putrides, si vous exceptez les synoques qui n'ont point de periodes, ny de temps reglé pour leurs mouvemens.

petits val

Il y a encore, outre ce que nous avons dit, certaines differences accidentelles tirées de leurs symptomes. dont elles empruntent le nom: Car la fiévre ardente, ou autrement Caufus, qui est produite par une matiere bilieuse, acre & mordicante, allumé dans les grands vaisseaux les plus proches du cœur, a trois accidens inseparables, sçavoir la langue aride & noire, la chaleur ardente, & une soif qui a ne se peut éteindre. La siévre horri-

M 2

LE MEDECIN que dans le cours de laquelle le malade sent des horreurs continuelles, se fait par un mélange inégal de matiere bilieuse, pituiteuse & sereuse; dont le mouvement aussi inégal fait l'horreur en picquant les membranes. La fiévre dans laquelle il se fait une consomption subite de toutes les parties du corps, & les urines sont huileuses & grasses, s'appelle colliquante. La fiévre accompagnée d'inquietudes, où le malade ne peut demeurer dans une mesme place, est produite par une matiere bilieuse & acre qui picque l'orifice superieur de l'estomach, est nommée Assodes. S'il y a des sueurs continuelles causées par la grande pourriture des humeurs, on l'appelle Elodes: S'il y a défaillance syncopale; s'il y a sentiment en mesme temps de chaleur & froideur, on la nomme fiévre Epiala & Lypiria; celle-là se fait quand les parties exterieures brûlent, & les interieures sont froides par le mélange d'une pituite vitrée, & d'une matiere bilieuse: Et celle-cy, sçavoir Lypiria, est produite par une inflammation des parties interieures, qui est telle qu'elles brûlent pendant que les exterieures sont froides.

F .. .

(OMIT:

00 6

free :

Bo 3. 11

lean is

n. 60.0

#### DES PAUVRES. LIV. VIII. 269

Des fiévres symptomatiques ou accidentelles.

iauenes, .

s de mar.

Step 13. 40 ar ider Die.

manar are

3.4.7.7.3

Outre ces differences des fiévres, vous pourrez encore observer les fiévres symptomatiques ou accidentelles, lesquelles dépendent ou d'une inflammation de quelque partie, comme de Pleuresie, Peripneumonie & Phrenesie, de playe, ulcere de quelque obstruction rebelle ou pourriture qui assiege les visceres; laquelle pourriture, felon ses conditions, excite ou fiéwres aiguës ou lentes, qui n'ont aucun periode ny regle, lesquelles soumally vent dégenerent en fiévre hectique, à cause que la vapeur qui s'éleve du viscere affecté au cœur, y laisse une semdeur impression de chaleur, & à la fin une spin secheresse immoderée.

Les fiévres symptomatiques ou accidentelles ne demandent point autre methode de guerison que celle de la partie d'où elles dépendent. Ce que vous avez à remarquer, est que toutes les fiévres qui accompagnent les inflammations, ne sont pas toûjours symptomatiques ou accidentelles, mais souvent essentielles, à cause que les fiévres essentielles les precedent, & que par l'agitation des humeurs,

M 3

quelque viscere contracte inflammation, qui succede à ladite siévre essentielle. B11

0: 18:

grans lone of

Culst

Deg g

B. P.

119. 5

acres

Laction (

12 00

ימחון (

1116

Collie .

louven

69:070

160, 1

Toutes les indications des fiévres putrides se tirent de la maladie, de la cause de la maladie & des forces: Celles-cy demandent à estre conservées, & les autres, sçavoir la maladie & cause de maladie, ostées. Ces indications sont communes à toutes less siévres, comme aussi nostre methodes de guerir sera commune à toutes less siévres putrides continuës, laissant au jugement du Medecin de diversisser la guerison selon la cause, les forces, le temperament, l'âge & la saison.

#### Du Regime de vivre.

Le regime de vivre doit estre rafraîchissant & humectant dans toutes
fortes de siévres putrides, quoy qu'il
le doive estre moins dans les siévres
pituiteuses & mélancoliques, que
dans les bilieuses: L'aliment doit estre
liquide & non solide, puisque les
boüillons & les œus peuvent suffire à
la nourriture de toutes les parties.
Les boüillons doivent toujours estre
preferez aux œus, si ce n'est que
l'aversion du malade contre les boüillons, la grande crudité d'estomach
& la tension de tout le ventre vous
oblige

DES PAUVRES. LIV. VIII. 271 oblige de recourir aux œufs plûtost qu'aux bouillons: Que si nous youlens descendre aux indications particilieres tirées du travail excessif & du peu de nourriture, qui souvent donn: naissance aux maladies des pauvres, nous ne contreviendrons point aux ordres de la Medecine, si nous leur accordons quelquefois l'aliment solide que nous refusons tout à fait à ceux qui vivent de viandes, de bon suc & largement, vû que la repletion cause icy les maladies, & l'inanition souvent celles des pauvres: Et c'est encore pour cette raison que souvent nous sommes obligez de donner du vin dans les fiévres des pauvres, qui par l'inanition ou l'abstinence precedente, la crudité d'estomach, l'ob-Aruction de rate jointe à la foiblesse des parties, estant tombez malades, sont plûtost & plus facilement gueris & rétablis par un peu de vin moderement pris & bien trempé d'eau & non fumeux, puisque l'experience fait connoistre que ce vin avec ces conditions, corrigeant la crudité, delopilant, nourrissant & fortifiant, semble tenir lieu aussi bien de remede que d'aliment.

CIN

e ferre

des fiers! I

des 10"0" 1

1 - 20pt - 3

1 41617

f miles : 9

enyte: L

Wirty B

given for C

La Horald

Wir Chan of

Okuy".

venille.

ies 72!

01/02/5

19 14. 4

1 1 . W. J.

d'ejtoli

ven.

Le boire ordinaire dans les siévres putrides, sera la décoction d'Orge & Reguelisse, comme aussi la Ptisane

M 4 faite

faite de racine d'Ozeille, ou feüilles de Treffle aceteux, autrement dit Aleluya, particulierement aux maladies bilieuses; & si le cours de ventre y et joint, vous vous servirez de la décection faite avec fruit d'Espine-vinette ou Berberis: la Ptisane faite avec Pommes de reynette coupées par tranches, est utile aux siévres mélancoliques, & la Ptisane faite avec racines de Chien-dent sert aux siévres pituiteuses.

16-14

Ce 18

\$ ×0:

11

Le plus ordinaire & le plus puissant remede des siévres est la saignée, qui accomplit toutes les indications pour guerir cette maladie; puisqu'en évaeuant le sang contenu dans les grands vaisseaux, qui est la semence de toute pourriture, elle leve les obstructions, fait revulsion; & facilitant la transpiration, rafraschit, arreste la pourriture, & aide la coction des humeurs, qui par leur presence somente la siévre.

Or la saignée, qui est le remede commun des siévres, doit estre pratiquée plus copieusement & plus frequemment aux siévres Synoques, qu'aux autres especes, puis qu'à raison du sang dominant, Galien ya fait la saignée jusqu'à la défaillance, ce que nous ne pratiquons point dans ce temps, mais nous avons égard à l'âge,

DES PAUVRES. LIV. VIII. 27% l'âge, aux forces, à la saison & au temperament, pour regler la faignée non-seulement dans cette espece de fiévre, mais dans toutes les autres. Car par exemple si le malade est d'un temperament bilieux, travaillé d'une fiévre tierce continuë, à qui le travail, l'abstinence & les alimens chauds & secs, & peu succulens, ont donné naissance; il n'y a pas de doute que la saignée ne doit estre en ce sujet ny si frequemment ny si copieusement pratiquée, que dans un autre qui aura des qualitez contraires.

Outre la faignée, de laquelle nous avons remarqué la necessité dans les siévres putrides continuës, nous avons encore besoin des remedes qui alterent & prep rent l'humeur, ou qui l'évacuent & la purgent essant

preparée.

13

Milliante.

1100146

inpine . F

a concee

or lest all

13.44 3

2010 到計 7

... 28

smail à.

1 , mile 2

Sinoque:

pais cul

ilenen

15 0

Les remedes qui preparent & rafraîchissent la bile échaussée, sont la décoction de racines de Chicorée sauvage, seuilles d'Aigremoine, de Laitue, de Tressle aceteux, qui est le citron des pauvres, les sleurs de Nenuphar & de Chicorée, ajoûtant pour chaque verre cinq ou six goutes d'esprit de Vitriol.

Dans les fiévres bilieuses, & celles où il y a beaucoup de secheresse, le M 5 plus

LE MEDECIN plus necessaire & plus familier apozeme pour les pauvres est le lait clair, dont l'usage est tres-utile durant tout le cours de la fiévre, particulierement en celles où la bile aduste & l'humear mélancolique domine: Car le lait clair, qui est la partie la plus sereuse du lait, & qui proprement est un veritable extrait du fuc des herbes, ayant la proprieté de rafraîchir, d'humecter, d'ouvrir les conduits, & procurer particulierement aux premieres pointes des herbes la liberté du ventre, qui est le plus grand avantage que puisse avoir un malade.

Les Lavemens doivent estre frequens durant le cours des siévres putrides, puis qu'ils vuident les premieres voyes de leurs excremens superflus, dégagent l'œconomie naturelle, & previennent par ce moyen ou guerissent les douleurs de teste. Vous les preparerez selon les formules données au Chapitre sixiéme du premier Livre, observant que dans les siévres ardentes vous pourrez vous servir de Lavemens preparez avec l'Oxycrat, puis qu'ils sont tres-utiles

Entre les purgatifs nous comprenons les vomitifs, dont l'usage est plus rare maintenant qu'il n'a esté autrefois, si toutefois dans le commence-

pour rafraîchir les parties.

ment

Mer.

:0.45

1

61

Con !

C113

THA

(1)

Ine 1

170

Me

11/2

ment des fiévres continuës l'inclination de la nature, les nausées & les envies de vomir vous en marquent la necessité, vous aurez recours aux formules des vomitoires décrits au Chapitre septième du premier Livre.

Her andri-

e aft cal

Invante On

Cal- Ph.

ina. Com is

apriore ph

conducts

TETTET!

remens!

001.0131

(Can 9)

5 00 12.

at year.

427).

الدن علا.

11.67.

The win

fleconi.

is compli-

me el più

नेट अपर

· - big

Il est aussi fort rare de purger au commencement des fiévres putrides continuës; car l'ordre de la Medecine fondé sur la raison & sur l'experience, demande qu'au commencement desdites fiévres nous employions seulement la saignée pour arrester l'impetuosité & la violence d'une matiere allumée dans les grands vaisseaux, commeaussi les Lavemens pour vuider les excremens contenus dans le ventre inferieur, afin que la fiévre estant remise, les accidens moderez, & l'humeur mitigée & preparée elle cede plus facilement à nos remedes purgatifs, qui en cet estat produisent plus facilement & plus seurement leurs effets.

Que si l'amertume de la bouche, le flux de ventre & la douleur d'estomach, ou de quelqu'autre partie contenuë dans le ventre inferieur, vous persuade au commencement des siévres continuës la necessité de la purgation (ce que vous ne devez faire qu'avec une grande circonspection) yous aurez recours aux remedes mi-

M 6 noratifs,

noratifs, comme le Sené, le suc, l'infusion ou le Syrop de roses pâles, ou le Syrop de fleurs de Pescher, jusqu'à ce que la remise de la sièvre & des accidens, vous permettent d'en employer de plus forts.

ha ro

X:

14000

C1 972

L'experience fait connoître que l'infusion de Sené peut beaucoup pour la guerison des siévres putrides.

Durant les fiévres bilieuses, vous prendrez trois dragmes de Sené, que ferez infuser à froid dans deux verres de décoction de racines de Chicorée sauvage & d'Ozeille, pour prendre dans la remise à une heure l'un de l'autre.

Dans les fiévres putrides mélancoliques, vous ferez infuler demy once de Sené dans deux grands verres de lait clair, dans lequel vous aurez fait boüillir auparavant deux Pommes de reynette coupées par tranches durant l'Esté; & si c'est l'Hyver, vous ferez infuser le Sené dans pareille quantité de décoction de racine de Polypode, d'Asperges & de Fenouil, pour donner lesdits deux verres dans le temps de la remise à une heure l'un de l'autre. Et si la siévre est quotidienne, vous vous servirez de la mesme dose de Sené dans une décoction de feuilles de Betoine, de Melisse, & sleurs de petite Centaurée,

rée. Que si l'humeur qui produit la siévre ne cede pas facilement à ce remede, vous aurez recours à ceux qui non seulement purgent la seconde region du corps, mais mesme la troisséme, observant toujours de proportionner le remede à la condition de l'humeur dominante, selon les formes décrites au commencement du premier Livre.

18

MC. i.A.

ei paes,

11 11

eerre & tent d'en

equelin.

tiden ere

1188 14 1903

iene cud leny vere ne Chico-

ili, il

12000

9770108

37.07 521:

iches das

ei mane

1 . in

18 3

JES New

nevie ed

wirez de

link s.

120 0

Calla.

#### CHAPITRE III.

Des Fiévres putrides intermittentes.

Es fiévres intermittentes ne different point par leurs causes des fiévres continues; car les fiévres tierces, quotidiennes & quartes intermittentes, dépendent aussi bien de l'humeur bilieuse, pituiteuse & mélancolique dominante, que les putrides continuës; Mais comme celles-cy ont leur siege dans les grands vaisseaux, celles-là dépendent d'une matiere qui est hors des vaisseaux, ou dans les petites veines & capillaires qui sont éloignées du cœur; ce qui fait que la vapeur & la chaleur ne les peuvent attaquer continuellement; d'où vient que les fiévres sont intermit-

278 LE MEDECIN mittentes, lesquelles sont distinguées entr'elles, en ce que le frisson ou la rigueur precede les fiévres tierces, le froid les quotidiennes, & l'horreur les fiévres quartes.

#### De la fiévre tierce.

La fiévre tierce est la plus ordinaire des fiévres, & se fait ou d'une bile pure, sans mélange, & est appellée vraye tierce; où elle est causée par une bile dominante mêlée d'une matiere pituiteuse ou mélancolique, & elle est appellée fausse ou bastarde, & non vraye. La premiere n'est pas ordinairement rebelle, elle a des accés violens, mais courts, & ne passe pas ordinairement le septiéme accés: La fiévre de l'autre espece n'est pas si violente, sa chaleur est plus vaporeuse, sans acrimonie, mais ses accés sont plus longs & plus rebelles aux remedes; & il y a telle fiévre de cette nature qui durant trois mois travaille le malade.

La fiévre tierce qui est vraye, & qui dépend de la domination d'une matiere bilieuse sans mélange, est guerie par les saignées qui sont pratiquées selon le temperament, les forces & l'âge: Vous pouvez commencer la guerison par ceremede, au temps de

l'inter-

Pinte.

CO., TO

D' iê

SE M

(377)

info.

DES PAUVRES. LIV. VIII. 279 l'intermission qui suit le second accés; vous n'oublierez pas les Lavemens ny les décoctions faites avec racines de Chicorée sauvage, feüilles d'Aigremoine, Hepatique, Capillaire & Tresse aceteux.

Wheels he .

Achone:

i lae ola

at appelled

J'ene ma

1 (80 fings

106:101

ge palleps 1

acces: 11 :

L'act v 3

, el g.

planific.

E :0%

124

Si aprés le quatrième ou cinquiéme accés, la violence de la fiévre estant diminuée, il paroist quelque coction dans les urines, vous aurez recours à la purgation, qui est d'autant plus necessaire pour la guerison de cette sièvre, qu'elle oste la cause conjointe qui la produit immediatement, comme la saignée combat la cause antecedente.

Vous preparerez le purgatif avec une décoction susdite, dans laquelle vous ferez insuser trois dragmes de Sené, délayant une once de Syrop de roses pâles: Vous y pourrez ajoûter une dragme de nostre Rhubarbe en insussion.

#### De la siévre tierce fausse.

S'il y a mélange d'humeur pituiteuse ou mélancolique qui produise la fiévre tierce, comme il arrive souvent, particulierement en Automne & durant l'Hyver, vous rendrez la saignée moins frequente, mais la purgation plus ordinaire que dans la vraye vraye tierce, & par des remedes plus forts, à cause de la resistance de l'une ou de l'autre humeur mêlée avec la bile.

31

BOUT

Perior

\*\*\*\*

menn

man.

Bant (

Chini,

(80 0

75 to

67:

0790

Mo 4

1

11.00

Pour preparer cette humeur à la purgation, le pauvre pourra boire de la premiere ou seconde des eaux minerales artificielles décrites au huitiéme Chapitre du premier Livre; & dans le premier verre y infuser trois dragmes de Sené, y mêlant dix grains de Scammonée preparée.

Vous preparerez une poudre avec une demy dragme de Sené, & demy dragme d'Hermodate en poudre, y mêlant huit grains de Scammonée

pour une prise.

Vous pourrez encore preparer une poudre qui ne sera point desagreable avec douze ou quinze grains de Scammonée preparée, & six grains de Cresme de Tartre que vous donnerez au malade dans le temps de son intermission avec un peu de moële de pomme cuite, & sur ladite poudre un boüillon rafraschissant.

La décoction frequente de fleurs de Camomille est fort estimée des anciens, tant pour lever les obstructions, que pour fortisier les parties debilitées; & s'il y a nausée ou vomissement qui travaille le malade au commencement de cette sièvre, vous

pourrez

pourrez aider la nature en ce mouvement par un vomitoire que vous preparerez avec demy once de semence de Reffort, que ferez boüillir avec une pincée de fleurs de Camomille, ajoûtant pour une prise

deux cueillerées d'Oxymel.

imedesp...

ance de it

umeur a :

rra dolre c

es eaux di:

es du hor gibere it

1000 (I). ·

it disigraia:

ridre are

8- Carry

CADIMODE

tenarer val delagreabil

id San

113 M) i

e ist.

fired or

ries de de

Pan 26.

pg. .

Quand cette fiévre est longue & opiniâtre, vous donnerez avec succés dans le commencement de l'accés, depuis sept grains jusqu'à douze de Crystal de Tartre emetique, décrit au Traité des remedes chymiques du premier Livre; & s'il ne suffit pour évacuer l'humeur morbisque, vous ferez infuser trois dragmes de Sené avec écorce de Citron dans un verre d'eau de Scorsonnere, y mêlant deux ou trois onces de vin emetique.

Vous pourrez encore utilement vous servir dans le commencement de l'accés de cette sièvre de Syrop emetique, décrit au Traité Chymique, depuis une once jusqu'à deux, seul, ou avec une infusion de Sené.

Vous trouverez que lesel de Vitriol appellé Gilla, est encore un bon remede si vous le donnez avec du vin blanc dans le commencement de l'accés, depuis deux dragmes jusqu'à une dragme.

#### 682 LE MEDE

#### De la fiévre quotidienne

La fiévre quotidienne, qui est produite par une matiere pituiteuse, est assez rare, & n'attaque ordinairement que les vieillards ou les enfans; elle est souvent prise, ou plûtost elle n'est pas ordinairement distinguée de la fiévre double tierce, ou de la triple quarte, desquelles toutefois il est bon de remarquer les differences, à cause de la diversité des causes qui la produisent : Car la quotidienne a ses accès presque toujours égaux; la double tierce a en deux jours deux accés differens, l'un plus violent que l'autre, & la triple-quarte a trois differens accés en trois jours, avec cette difference que l'accés qui répond à la quarte est toujours le plus fâcheux.

La fiévre quotidienne a besoin de purgations frequentes aprés la saignée pour estre guerie, lesquelles doivent avoir du rapport avec celles qui ont esté proposées pour la guerison de la hévre tierce causée par le mélange de l'humeur pituiteuseavec cette observation, qu'aprés les purgatifs le maladeprendra fouvent foir & matin un verre de décoction de fleurs de petite Centaurée; & si le malade a

quelque

4444

30

J+ 14

nhs.

quelque disposition au vomissement vous luy procurerez par une décoction de racines ou feuilles d'Asarum ou Cabaret, y ajoûtant deux cueillerées d'Oxymel.

(1)

1000

quientano d unerde, et a

ord, sale

ios entans; 3

Ir phance de 3

M 60 11" 3

stefois Left I

नारी न पर्

TS 7411

eiglent gan I

atrois lit. 3

anapapra L

riion de

e illeili

ceelth in

J. 2. . . .

of the

Quelques-uns ne craignent point dans l'opiniatreté de cette fiévre, de donner depuis huit grains jusqu'à quinze de la poudre de Gomme-gutte, avec un verre de vin blanc dans le commencement de l'accés.

De la Fiévre quarte, & du moyen de la guerir.

L'on peut appeller avec justice la siévre quarte, le sleau ou le supplice des pauvres, puisque sa longueur & son opiniatreté les rend incapables de travail, & les reduit par ce moyen à une extréme necessité: Car si vous faites une reslexion sur la qualité de l'humeur dominante dans cette siévre, vous trouverez qu'elle s'irrite souvent par les remedes violens, & qu'elle ne cede point à ceux qui sont doux & moderez.

Je remarque de deux fortes de fiévre quarte, une vraye, causée par l'humeur mélancolique, froide & seche: l'autre fausse excitée par une humeur aduste & brulée, qui commence ordinairement en Esté, & qui suce fuccede le plus fouvent à de longues fiévres, quin'est pas st opiniâtre ny si longue que la vraye, mais plus perilleuse, estant toûjours accompagnée d'une intemperie chaude & seche des entrailles, par laquelle elle dégenere souvent en double & triplequarte, & quelquesois en continuë, qui doit estre traitée avec beaucoup de précaution.

La vraye fiévre quarte, qui est appellée la croix & l'opprobre des Medecins à cause de sa longueur, ne vous obligera pas à pratiquer beaucoup la saignée à l'égard des pauvres, qui ne pechent pas souvent par la plenitude, & comme le siege de cette siévre & son soye est dans la region de la ratte & du mesentere, elle doit plû-

tost ceder à la purgation.

Prenez une verrée de décoction de fleurs de petite Centaurée, dans laquelle vous ferez infuser trois gros de Sené, y délayant une once de syrop de fleurs de Pescher ou de Pommes, composé pour donner au jour de l'intermission de la fiévre.

Vous pourrez ensuite donner au commencement de l'accés de la siévre quarte, le tartre Emetique, depuis six grains jusqu'à dix, dans une cueillerée de vin, aidant le vomissement par une verrée d'eau tiede.

Si

91

70 ---

E. a

1

130

1.73

11.

Si ce remede ne guerit la fiévre, vous tenverez encore un remede qui vous pourra réüffir, en faisant infufer dans une verrée d'eau de fontaine ou de riviere, vingt grains jusqu'à trente, de vitriol de Chypre, pour le donner à l'entrée de l'accés, & aprés luy avoir donné ce remede, vous luy ferez prendre une grande verrée d'eau tiede, avec deux cueillerées de vinaigre, pour faciliter le vomissement.

delangue

& feit

Jan na

.: 11

c. - Jin

COR. 185

2 1 . 100

10101

decodia

of the

es: 'i

p (1), 2

7/1 ha 7

nacer as

والمراب الم

a titis

illemes

Des Remedes specifiques contre la fiévre quarte, & des remarques tres-utiles sur l'usage du Quinquina, pour en éviter l'abus.

TE n'ay osé proposer autresois l'us sage du Quinquina pour la guerison de la siévre quarte, que j'ay toûjours regardée comme un ennemy samilier des pauvres qui en sont les plus ordinaires victimes, à raison de leur mauvaise nourriture; parce que ce remede estant aussi cher que rare, les pauvres n'avoient pas la clef d'or pour leur ouvrir ce precieux tressor.

Durant ce temps-là, je leur ay cherché pour un Equivalent ou substitut du du Quinquina, un gros de l'écorce d'Orange en poudre dans une verrée de vin clairet durant le froid de la fiévre; & j'ay observé ce remede comme un veritable Alcali, qui a du raport avec les qualitez du Quinquina, & que je nommois le veritable Quinquina de France, dont les vertus sont innocentes, qui se rencontre facilement & ne coute rien, en ramassant de la table des riches cette écorce qui leur est inutile.

1 0110

pers .

Ent.

Pre-

V 40

[12 14 .

100 1

Pans :

I Call

11770

Car: 1

tonn:

18 '38C

Ce: 12 !

ויגות צו

quarte.

Vans

וחי יחון

Dall's

a filla

A

ille be

Mais depuis que par les soins de sa Majesté, le Quinquina est rendu commun & à bon marché, il le faut familiariser avec les pauvres, pour combattre non seulement la fiévre quarte qu'il guerit, mais aussi toutes les siévres intermittentes.

Il faut que tous les Medecins avoüent, qu'il n'y a jamais eû de fiecle qui ait trouvé un Febrifuge si assuré contre la fiévre quarte que le Quinquina, lequel étant de sa nature chaud & sec au second degré, combat par sa qualité incisive, diaphoretique & balsamique comme un parsait Alcali, l'acide, qui par la coagulation qu'il excite dans le Chyle aussi bien que dans le Sang, cause la sièvre quarte, en interceptant le commerce de la chaleur naturelle & des épais, lorsque

la circulation empeschée fait une espece d'éclipse en arrêtant leur influence, & par ce moyen donne lieu à l'horreur qui est une espece de frisson qui precede l'accés, à l'oppression, à la dissiculté de respirer, & aux autres accidens inseparables de cette sièvre, jusqu'à-ce que cette matiere mitigée se resolve en sueur, qui donne la fin à l'accés, non sans laisser un certain levain pour en produire un nouveau selon la qualité de l'humeur dominante.

Voilà l'idée de la veritable fiévre quarte, laquelle n'est que l'esset d'un acide qui s'amasse ordinairement dans l'inégalité des jours de l'automne, dans chacun desquels vous trouverez le matin & le soir en hyver, & à midy un printemps, laquelle inégalité jointe à divers fruits que cette saison fournit, donnent lieu à la matiere qui produit cette siévre

quarte.

il

e feconi-

ine vertee

e remen-

11, QUI 1

e hell-

innt let

odie Lieb

D2117821

Maria Tolor

entes.

Manage P. July

till +

Spe B

" lives" =

g Lauluss 3

Olic Win C

1121.41 1

1010 de |:- -!

Vous commencerez sa guerison par une legere saignée, & par une petite purgation décrite cy-devant, l'une & l'autre dans le temps de

l'intermission.

A l'accés qui suivra la purgation. vous donnerez durant son commencement un gros de la poudre de Quinquina, qui aura insusé toute la nuit dans une verrée de vin clairet, en remuant la poudre avant que de

la prendre avec le vin.

Je sçay bien que les personnes commodes prennent seulement l'infusion du Quinquina, mettant deux onces de cette poudre infuser dans deux pintes de vin clairet mesure de Paris, pour en prendre quatre sois par jour, jusqu'à-ce que la siévre ait cessé.

Mais comme les pauvres mercenaires & de travail ne sont si chargez d'humeurs ny d'acide, qui est la cause originaire de cette sièvre, ils se contenteront de prendre le vin & la poudre à l'entrée de chaque accés jusqu'à la guerison qu'ils doivent esperer: Outre que je n'ay jamais trouvé de pauvres qui ait voulu s'esforcer d'en prendre si souvent en se promettant l'entiere guerison dés la premiere prise.

la prise du Quinquina, que j'en souhaitte un pareil aux pauvres, & à tous ceux qui usent de cet excellent; remede. Je sus attaqué d'une sièvre; quarte au mois de Septembre de l'an 1690, que je regardai comme une; messagere de la mort, étant à l'âge; de 79, ans, puis qu'elle est le tourment des jeunes & la mort des vieil-

Tes

Lards.

DES PAUVRES. LIV. VIII. 289 Je n'eus pas plûtost l'atteinte du troisième accès de cette quarte, que dés le lendemain du troisiéme accés j'eus recours à un petit purgatif proportionné à mon temperament & à mon âge. & à l'entrée du quatrié me acces, je ne manquay pas de prendre le Quinquina en substance, avec une verrée de vin clairet comme je l'ordonne pour les pauvres, & la fiévre a cesse, de manière que depuis ce remede, jen'en ay sentiaucune atteinte; J'en ay encore pris deux fois aux jours des accés depuis ce succés pour assurer ma santé.

(1)

ant cha

al Chi

091 1 illa

te gui à

7 . - 13

with gration

echácia d

o ils colte " g 1/25 /21Ear 1

vouid ser p

rentell so

enion acting

mer S.hy

erai (C. 1)

. - or 3/12mm

Williams.

nice de 1331 othine life of

121. 1 13.00

11.11

Je suis convaincu de plusieurs pareilles experiences, qui ont rendu ce merveilleux remede recommandable auprés de sa Majesté, des Princes & des plus considerables personnes du Royaume qui l'employent journellement, non seulement contre les sievres quartes, mais contre toutes sor-

tes de fiévres intermittentes.

Que si je publie les qualitez de ce fameuxspecifique; je dois aussi avoiler que j'ay entendu diverses plaintes des malades des mauvais effets qu'ils en ont senti, mais lors que je les ay pesées à la balance de la medecine, j'ay trouvé que l'abus qu'on fait de ce remede en le donnant lors qu'il ne doit pas être donne dans certaines con-N

jonctures, fait tout le sujet de ces plaintes que je veux arrêter en marquant icy tout ce que j'ay connu par des longues & diverses experiences, afin que les riches ny les pauvres ne souffrent point les mauvais effets d'un remede innocent qui ne les caufe qu'à raison du sujet peu disposé à en recevoir les bonnes qualitez.

1. J'ay donc remarqué que le Quinquina ne se donne pas sans crainte durant les siévres continues, dont la cause ordinaire est une bile de seu & de slâmes, qui assurément sera irritée par ce remede, quoy qu'il y ait beaucoup de Medecins qui osent en donner durant les siévres subintrantes, qui sont distinguées des continues par les frissons qui les precedent, & les sueurs qui les accompagnent sur la sin.

.80

m

durant toutes les inflammations de quelque partie que ce soit, ny dans les maladies de la poitrine où il y aura douleur, toux, chaleur & secheresse: si ce n'est que la difficulté de respirer ne dépende d'un asthme causée par une matiere pituiteuse engagée dans les conduits du poulmon, ou que l'oppression de poitrine nes soit causée par la compression du diaphragme, ou de la grossière vapeur élevée.

de l'obstruction des parties inferieures.

10° 00 00°

er en ens.

CMAUS"

coette los

nagriec n

123 876

rinnip )

interest

nele Onin )

· mil » 1

às dont !

3 de 1911 2

ger panit, l

" 1/68.)

il olene of I

Mintella 3

in copty

is pre-

Propries

1 19 3

1 ... 5

1. 300

M . W. M.

alla ne con B

Filly bun.

I John Co.

3. Il faut encore observer que quoy que ce merveilleux remede convienne à toutes les fiévres intermittentes, qui ont leur siege dans le bas ventre; il demeure neanmoins sans effet lors qu'elles sont accompagnées de schirre & de dureté dans quelques parties; comme sont la ratte, le foye, le pancreas & le mesentere, parce qu'il est dissicile que ce grand remede penetre par sa qualité aperitive la durete de ces parties qui est insurmontable. Quoy que ce remede convienne aux obstructions, & même à la cachexie, qui est un commencement d'hydropisse ou diminution de la chaleur naturelle dans un corps de mauvaise habitude.

4. Ce qui empêche encore l'effet du Quinquina; c'est lors qu'on ne se prepare pas le corps par les saignées & les purgations, en vuidant l'amas d'ordures dans les visceres nourricieres causé ou par la retenuë des mois aux semmes, ou par la suppression des hemorrhoïdes aux hommes; Ce qui arrive encore si le malade use de lait, de laitage, de legumes, & de viandes salées, épicées & de patisserie.

5. Qu'il n'est pas seulement inuti-N 2 le, le, mais pernicieux, lors qu'il est donné aux siévres lentes inveterées quand elles dépendent d'un vice considerable de quelque partie principale, comme dans celles qui sont accompagnées d'un abscés ou d'un cautere interne, car comme telles siévres ont déja resisté à la pratique de beaucoup de remedes, il est croyable qu'elles ne cederont pas à ce specifique febrifuge.

10

£ ...

300

20.

6. Mais sur tout, j'ay remarque que lors que la fiévrequarte est caufée par une melancolie aduste, ou une bile brûlée, comme est celle qui succede aux fiévres double-tierces & continuës, il faut s'abstenir du Quinquina, parce qu'il n'y a aucun acide qu'il puisse combattre, & dans cette conjoncture, il est necessaire de recourir à la faignée, aux bouillons rafraichissans, au lait clair & aux petits purgatifs: Ce qui doit aussi estre pratiqué dans les fiévres tierces ou double-tierces, durant lesquelles on doit donner le Quinquina avec l'eau commune, quand on connoist qu'il est nuisible avec le coin; & même il sera utile de changer quelquefois de methode en donnant un gros de Quinquina en poudre, pour faire un bol avec du Syrop de Capillaires, ou avec du miel épaissi, enveloppé dans du pain à chanter. Je

DES PAUVRES. LIV. VIII. 293 Je souhaitte donc, que ceux qui usent de ce souverain remede, apportent toutes ces précautions pour en tirer un effet salutaire, & qu'ils sauvent l'honneur du Quinquina & des Medecins, qui ne visitoient autrefois les Quartenaires que comme nous regardons les puits deserts, en les laissant au même estat qu'on les rencontre. Et sur cela j'ay fait une reflexion, que dans ce temps où ce noble remede étoit inconnu, les fiévres quartes duroient un an ou deux, & ne quittoient point leurs miserables victimes qu'en leur laissant des duretez à la ratte & au foye, des Schirres, des Cachexies, & enfin des funestes hydropisies qui les conduisoient à la mort. Or je suis persuadé par de longues experiences, que les pauvres & les riches évitant les abus dénommez, s'éloigneront de ces fâcheux Symptomes. J'ay peur seulement que les pauvres qui sont les rebuts parmy les hommes, ne soient condamnez à essuyer le rebut des boutiques; c'est à dire, d'un Quinquina pourri & penetré d'eau, qui se dissipe en poussiere, plus propre à fomenter la fiévre quarte qu'à la dissiper. Ce qui m'oblige à prier les riches d'étendre leur charitéen proourant ce veritable remede aux pau-N 3

יים בחרים יים

. megen

. . .

14.00.pc

wardgenii

541

(Chilia

गुरा हो है

CIB acide

1213 C.L.

nijonsta. Ng canga

ITTE I

1, 1, la 1

17 1 7

m Ju C

411.000 C

C. E.C. II

name: . )

gercis de

profe OF E

refered to

vres, pour finir leur miseres, en terminant leurs fiévres qui les rendoient miserables.

Pm.

. .

eres:

8:01

10

Che.

100

2 30

(2)00

Prop

9.4

100:

### C APITRE IV.

Des Fiévres malignes & pestilen-

posant des remedes pour les pauvres, les siévres malignes & pestilentielles, puis qu'à raison de leur mauvaise nourriture, ils soussrent tous les premiers & leurs atteintes & leurs violences.

Je distingue les siévres malignes & pestilentielles par le plus & le moins, puis qu'il est affeuré que les fiévres malignes ont un degré particulier de pourriture que les simples putrides n'ont pas, & que les pestilentielles en ont aussi davantage que les malignes: de telle sorte qu'on peut dire avec raison que les fiévres malignes sont moyennes entre les putrides simples & les pestilentielles: quoy que si on le veut prendre précisement, on soit obligé d'avouer que les fiévres pestilentielles ont leur fiege particulierement au cœur, non seulement: lement par une pourriture commune, mais venimeule; puis que fouvent dans la violence des fymptomes qui accompagnent ces fiévres, le fang tiré des veines par la faignée, est pur & sans marque de pourriture: ce qui montre assez que c'est une mauvaise & venimeuse qualité qui assiege particulierement ce principe de vie sans se communiquer à la masse des humeurs.

14

es, en tet.

IPP. TI

11 00 5

Dun!

1 dispide

mailgres.

it bisin

185 1181 ... ;

ricing" >

, -11. 1.5. 9

di Min B

اللائلة ع

- maigo- c

s pathw p

נים מרבנות ב

S'il pin

langit b

M. a. d

## De la Rougeole, & petite Verole.

Je comprends dans les fiévres malignes celles qui precedent ou accompagnent la Rougeole ou la petite Verole, comme aussi celles qui sont pourprées, c'est à dire qui paroissent avec ces taches qu'on appelle pourpre; Quoy qu'il y ait bien de la difference entre lesdites fiévres, puis que l'eruption des pustules de verole ou rougeole se fait ordinairement par la voye de crise, & seulement par l'ébullition du sang au troisiéme ou quatriéme jour de la fiévre, qui souvent cesse aprés cette iortie: Et celles des taches pourprées se fait par la voye symptomatique, puis qu'aprés l'eruption desditestaches, qui ne se fait pas souvent devant le septiéme jour, la fiévre s'irrite; ce qui témoigne la malignité de l'humeur dépendante d'une grande pourriture. N 4

206 LE MEDECIN

Vousne devez pas craindre de saigner dans la fiévre qui precede la rougeole ou petite verole, puis que vous suivez par elle le mouvement de la nature, & vous facilitez par ce moyen la sortie de ces pustules : Si estant sorties, la fiévre cesse, yous ne ferez aucune évacuation par la faignée: Si elle continue, vous ne ferez aucune difficulté de tirer du sang pour empêcher Pinflammation des parties interieures & les autres accidens: Si l'eruption des pustules se fait lentement, vous l'exciterez en donnant frequemment une décoction faite avec les Lentilles, feuilles de Scabieuse, Scordium & Ozeille ronde, y mélant un peu de sucre: Vous vous servirez aussi de la Prisane faite avec la racine de Scorsonere & un peu de racine d'Angelique: Si la sortie des pustules se fait trop subitement, vous donnerez souvent la Ptisane preparée avec racine de Tormentille, corne de Cerf, Orge & feuilles de Treffle aceteux, y ajoûtant un peu de sucre. S'il y a grande douleur à la plante des pieds, à la paume des mains & au vifage, vous fomenterez tiedement ces parties avec la décoction de Guimauves & fleurs de Camomille avant l'eruption, faisant aussi un liniment sur les paupieres, avec l'eau de Plantain & un peu de Saffran. Des

F- -

### BES PAUVRES. LIV. VIII. 297

## Des Fiévres pourprées.

?

Agental.

N . 1 ( ) or

en alort. 3

101713, 3

Journe eva- T

e conti- 0

18 41 B

other in I

ATTP 1:83 N. O

mating (R: 1

g + 'AVO's = - 03 &

יים וליוור

App rate

.43

عد عدد مها

101

Timb!

Aux fiévres pourprées, quoy qu'à la Campagne on n'ait pas accoûtumé de pratiquer la saignée, neanmoins vous ne l'oublierez pas, puis qu'elle est necessaire pour corriger la pourriture & faciliter la transpiration des humeurs: Vous donnerez aussi des remedes cordiaux d'une décoction de feuilles de Reine des prez, Scabieuse, Chardon benit & Treffle aceteux, avec quatre goutes d'esprit de Vitriol & un peu de sucre. La Ptisane preparée avec la racine de Scorsonere & de fruit de Berberissera utile: La purgation ne doit estre donnée qu'à la fin de la fiévre.

### Des Fiévres pestilentielles.

Les remedes contre la peste ou siévres pestillentieles, sont préservatifs ou curatifs. Les preservatifs sont la saignée & la purgation: La saignée est necessaire pour corriger la pourriture qui pourroit dégenerer en cette qualité venimeuse qui est le siege de la peste: La purgation ne l'est pas moins en vuidant la cacochymie, & quoy quelle remedepurgatif excite quelque commotion au corps, neanmoins vous

N 5

ne pouvez vous en dispenser s'il y a amertume de bouche, pesanteur aux bras & aux jambes, éblouissement & perte d'appetit: La purgation doit être de remedes benins, comme de Sené, Rhubarbe, Syrop de roses pâles & de Pescher.

Vous preparerez à peu de frais une espece de Theriaque pour les pauvres, dont on prendra chaque matin la grofseur d'une noisette avec un peu de vin.

Prenez racines d'Angelique & des bayes de Genévre de chacune une once, racine de Scorsonere & seuilles de Scordium de chacune démy once, semence de Ruë deux dragmes, faites une poudre & mêlez le tout avec une livre de miel écumé pour faire Opiate.

Le vin est un merveilleux preservatif pour les pauvres, que vous rendrez specifique, si vous prenez racines d'Angelique & Scorsonere, avec l'écorce de Cirron en poudre, que passerez avec de bon vin pour en user chaque jour un demy verre à jeun.

Vous pourrez vous servir de cinq ou fix grains de Genévre concassez, pour les prendre avec un jaune d'œus & un

peu de vin.

Si la fiévre pestilentielle est pressante, comme vous la connoistrez par un visage enslammé & souvent livide, peu de chaleur au dehors & beaucoup ne :

DES PAUVRES. LIV. VIII. 299 au dedans, défaillance de cœur des le commencement, réveries, douleurs de teste & assoupissement, au mesme temps que ces signes paroîtront, vous aurez recours à la saignée du bras, puis du pied, particulierement si la nature pousse quelque tumeur aux aînes. Ensuite vous donnerez à vos pauvres le poids d'une dragme de l'Opiate suivante, dont vous fournirez quantité aux pauvres de vostre climat, & ne les laisserez pas sans secours dans ce besoin, prenant sur elle un verre de Ptisane de racine de Scorfonere.

I mone

16.4 6.2.

ne di li

1811800

( Jul. 24

W. E. ..

es, take.

epretoria:

eg22 "1C"

112. 25th

1.0

ega. 3

- 501 5

1911. Kill 3

VI. 11.

Prenez demy livre de racine de Valeriane, Sauge & d'Aulnée, deux onces d'écorce de citron feche, & une de feüilles de Scordium feches: faites une poudre que mêlerez avec fuffisante quantité de miel écumé. L'extrait de Genévre peut estre appellé le Theriaque des Païsans, & par ces remedes vous pouvez heureusement exciter les sueurs qui pousseront le bubon aux émonctoires, ou le charbon en quelques parties du corps.

#### Du Bubon.

Si le bubon paroît aux aînes ou aisselles, vous l'attirerez par ventou-N 6 ses, fes, ou pain chaud, trempé dans l'eau de vie s'il est sans inflammation; & mesme en ce cas vous y appliquerez le vieux levain avec un oignon cuit sous la cendre: & s'il y a inflammation vous preparerez un cataplasme avec oignon de Lys, Guimauves, seiilles de Scabieuse pilées, passées & mêlées avec graisses de porc.

Du Charbon.

Quand le Charbon sera connu vous preparerez un Cataplasme avec seüilles de Scabieuse, Ruë & Figues seches cuites sous la cendre, que vous incorporerez avec le beurre frais & un jaune d'œuf, ajoûtant sur une once une dragme de racine d'Angelique en poudre.

Si l'une & l'autre tumeur est rebelle aux remedes sussitions, vous y appliquerez quelques grains de Caustic, dont vous ferez tomber l'escarre avec

un peu de beurre.

Vous ne devez penser à aucun purgatif au commencement des siévres pestilentielles, si la nausée, l'amertume de bouche & le dégoust ne vous en persuadent l'usage; & si vous y avez recours, vous donnerez seulement un peu de Sené avec le Syrop de roses pâles. DES PAUVRES. LIV. IX. 301



LE

# MEDECIN

DES

# PAUVRES.

LIVRE NEUVIE'ME.

DU SCORBUT ET DES moyens de le connoître, de le guerir & de s'en preserver.

33091

الدين الم

ji 4015 4

182 ....

377 m

### CHAPITRE PREMIER.

Des signes & des causes du Scorbut.

L est autant juste que raisonnable d'étousser un monstre en son berceau. & de l'arrester avant qu'il soit en estat d'exercer sa fureur, car lors lors qu'il est parvenu à un certain point de grandeur, & qu'il a joint la force à la tyrannie, il fait une desolation universelle, & laisse par tout

Ro:

f1073

pp 111.

18: 4

13 1 -

00 S

1.51. C

Vilen

103 3

If g

0:2: 1

11772

94 3

Ç. . .

CHI!

Pa. . . !

V4.757

Con som

200 1

19 40

pol. :

3:6

les marques de sa violence.

C'est la peinture de cette maladie nouvelle qui travaille la France en cette année 1670. & qui paroist d'abord monstrueuse en ses symptomes, dont la malignité s'augmenteroit fi on ne la combattoit par des remedes, & comme cette maladie en naissant n'attaque que les pauvres, qui sont les objets de sa fureur, j'ay crû que ce Livre fait en leur faveur seroit imparfait, s'il ne proposoit les moyens de découvrir cet ennemy, & de dompter ce monstre: C'est ce qui a servi de motif à ma plume pour leur presenter ce petit essay, en attendant qu'une meilleure écrive & plus exactement & plus doctement fur ce fujet.

Le Scorbut est un nom tiré des Païs Septentrionaux de l'Europe, qui l'appellent Scorbuck, qui est une maladie familiere à ceux qui habitent les côtes de la mer Baltique, comme la Lepre aux Juifs, les Escroüelles aux Espagnols, le Goître ou Bronchocele aux Habitans des Alpes, & la maladie venerienne aux Indiens: Et comme celle-cy a passé des Indes en

Europe

DES PAUVRES. LIV. IX. 202 Europe l'an 1494. Lors que Charles Roy de France avoit guerre avec Alfonce à Naples, quoy que divers Au-Saliceteurs ayent soûtenu que dés l'an 1270. tus Va-lescus, & 1418. on ait remarqué des pustu-Tharanles & autres accidens ayans rapport tanus. avec cette maladie: Le Scorbut a aussi passé ses limites, & s'est étendu de la mer Baltique en Danemarck, Silesie jusqu'au Brabant en 1556. & de là a ravagé quelques côtes maritimes, ayant épargné les nostres, jusqu'à-ce qu'il se soit declaré ouvertement en cette année dans la Capitale Ville de ce Royaume.

in cer

pra le

re malain

... 4 :

M.

mi i in

1 ..

10 1. 54

ieles au

man.i

Bray :

Cette maladie a esté inconnuë à nos celebres & anciens Medecins Hippocrate & Galien, puisque nous ne voyons pas qu'ils l'ayent décrite dans leurs œuvres avec ses circonstances; & quoy qu'Hippocrate, lors qu'il parle de la grosse rate, semble en avoir fait la peinture, & encore quand il écrit de la maladie qu'il appelle Volvulus Sanguineus, & que de Galien en ait donné quelques fignes du man en écrivant de cette maladie, qu'il muse appelle Vitiligo nigra: Neantmoins si Lib. de nous examinons dans la balance de morbis. la Medecine tout ce qu'ils en ont dit, internous y trouverons bien quelques fi. nis. gnes du Scorbut, mais non ce concours de ceux qui l'accompagnent.

Pline

304 LE MEDECIN

qui ta

0001

Mr A

FAR F

19 AS.

pair

is par

me na

maine

Q1 141

C. .

1 10

957

A 100

trat m

£10-

1 1919

ma- 1

(""

(1).

( )

1,--

:

\*\*\*

Lib.25 Pline en a eu quelque connoissance Naturales.
Hist. lotyrbé, qui fut remarqué aux solsap. 3. dats de Cesar, surnommé Germanicus, lors qu'ils camperent au delà du
Rhin non loin de la mer. Celuy qui
appelle le Scorbut Gingipedium, a, ce
me semble, le mieux rencontré, puis
que ce mot comprend les gencives &
les pieds, qui sont les parties sur lesquelles la pourriture du Scorbut laisse

plus d'impression.

Les si- H seroit à souhaiter que nous ne gnes du fussions point dans la necessité de rechercher les signes de cette maladie, non plus que de la combattre par remedes: Mais puis qu'elle a commencé ses attaques sur la fin de Decembre dernier, & au commencement de Janvier de 1670. & qu'elle a continué ses fureurs sur les pauvres dans Paris durant les rigueurs de l'Hyver, il est bon d'observer ses démarches pour la connoistre. Elle fait pressentir sa venue par des lassitudes qui n'ont point esté excitées par le travail, avec débilité aux jambes & sentiment de pesanteur dans la region du ventre: La respiration commence à estre difficile, & la couleur ver-. meille du visage à estre olivastre: Le malade sent un abbattement d'esprit avec une disposition mélancolique qui'

DES PAUVRES. LIV. IX. 305 qui bannit la gayeté ordinaire: Lors que le malis avance, il sent un prurit & demangeaison aux gencives, la face est pâle & devient livide, l'urine fe rend trouble & ne s'éclaircit point, le pouls est petit, foible & inégal, la respiration se rend plus difficile, & 100,000 le malade a peine à garder une mesme posture; il le couche, se leve au mesme instant, & marche avec inmounte quietude; il se plaint d'extrêmes douleurs de ventre, les gencives se ne count tuniefient & s'enslent; & pour peu qu'on les presse, elles rendent du fang, & enfin se corrompent de telminute le sorte, qu'elles expirent une odeur trés puante: La bouche est toûjours phones ouverte & fait une figure ronde par malade de la fermer, ayant aussi celle de bien former sa parole: & ce qui est plus sâcheux, la chair des gencives en pourrissant se consume, & découvre les dents, qui aprés avoir long-temps vacillé & tremblé sortent facilement de leurs alveoles. Il y a une diversité de taches qui paroissent tantost aux cuilses & jambes, tantost au dos & lombes; car elles font rouges, par fois violettes, & quelquefois livides: Les jambes sont dans l'impuissance de soûtenir le poids du corps. Mais outre cette foiblesse elles souffrent des ul-

, en 14 . 5

1. S. R. 28

)ditting

ceres

206 LE MEDECIN ceres secs ou avec sanie: La fiévre n'accompagne pas toûjours cette maladie; mais quand elles'y mêle, elle prend la nature de tierce ou quotidienne, avec cette difference que le Medecin discernera toûjours par son exactitude la qualité scorbutique qui la rendra differente des fiévres ordinaires: Ce qui n'est pas seulement remarqué dans la fiévre qui accompagne le Scorbut, mais aussi dans tous les symptomes qui sont de la suite de cette monstrueuse maladie; car ils ont tous quelque chose particuliere qui fait connoître le commerce & le mêlange de cette malignité. La Colique qui accompagne le Scorbut est de cette nature; car elle ne cede pas aux remedes ordinaires, comme celle qui n'a point d'autre cause que la pituite ou les vents; mais elle s'étend jusqu'à quarante jours par la violence de ses douleurs; le ventre s'abbaisse, & ne s'éleve point dans cette espece de colique.

Mais comme nous devons observer le particulier de cette maladie dans nostre climat pour proportionner les remedes aux indications, il a esté remarqué quelque chose en ce Scorbut qui n'est pas commune à telle maladie: Les dents sont si cou-

vertes

Pertes

ne ies

qui :

C",

dente

F 22. 12

,ec 'n

134 19

200 00

Fp :- n

hd-!

Pinne.

DES PAUVRES, LIV. IX. 307 vertes de la géncive tumefiée, qu'on ne les peut découvrir; mais l'ulcere qui y succede a tant de malignité, qu'il ronge les gencives, gaste les dents & les carie: Cette mauvaise qualité aprés avoir corrompu toutes les chairs de la jambe laisse aux os la noirceur & le sphacele, & mesme j'ay vû un jeune garçon de quatorze ans qui long-temps aprés la guerison du Scorbut souffroit une contraction de jambes, & une tumeur dure & rebelle au genouil, qui estoit le vestige & l'impression de la malignité de cette maladie. La Diarrhée ou la dyssenterie semblent estre les compagnes inseparables du Scorbut aux Pais Septentrionaux; mais en ce Pais durant le cours de la maladie le ventre a toûjours esté resserré sans enflure, aufquels fignes particuliers vous joindrez une échymose ou épanchement de fang sur les yeux qui a travaillé tous les malades en cette année.

is care.

mée,:

e ou que

ence que.

bullque i.

tyres of u

ser en.

101.i d.

fort de :

2 72.1014

1813 Mg

17 : CCT.

erie ma.

ccompagno

gtore, co

redes offit .

29 pc 7 1

oite ou e

1911

i, o 1/10 ;

11-61

on this

and pale

0 (11)

10:10:15

mt il

n. i.

Vous voyez par la diversité de ces signes la tyrannie de cette maladie, qui semble renouveller tout ce que les autres ont d'accidens, & meime encherir sur ceux qu'elles ont accoûtumé de produire: Ce qui nous πολύ-oblige de dire que le Scorbut est un μος-Protée en Medecine. & que celuy φ.

208 LE MEDECIN qui en souffre les atteintes doit porter diverses maladies en une, puisque la Lypotimie, la palpitation, la Convultion, la Paralytie, l'Apoplexie, & tant d'autres que je n'ay point crû devoir rapporter, en sont les funestes productions.

Le Sie- Si nous cherchons la partie affligée

scorbut, dans cette maladie, en consultant ceux qui en ont reconnu l'essence, nous établirons son siege dans le parenchyme de la ratte, tant à cause que la disposition mélancolique sert toûjours de prélude à cette maladie, qu'à cause qu'il a esté remarqué que ceux à qui les Hemorrhoïdes ont esté supprimées, ont tous presque souffert l'atteinte de cette maladie; joint que les accidens qu'Hippocrate attribue à la grosse ratte, ont tous rapport avec ceux qui accompagnent le Scorbut, & que les Dodo- Medecins qui écrivent de cette ma-

nius c. ladie, qui regneaux pais Septentrio-33.0b-naux ont observé, que si quelqu'un servat. a une tension à la ratte, elle est suivie de lascite, du vomissement de

fang, ou du Scorbut.

Neanmoins s'il est vray que la constitution du Ciel, & la differente qualité des eaux & des alimens peut beaucoup pour apporter du changement en une maladie, je ne puis avouer que le Scorbut, duquel j'écris la nature,

g > ^-

1100

Cadan

01110-2

111 pn - 1.

ilia i

1 . . 1772.13

de - +

11116

Biry . 8

Ja spr

101 345 JOI

C: 15

1000

(31.75

Partin

1:30 8 21

Ciny

20000

der :

(A...

S. ..

Pennen

1.

DES PAUVRES. LIV. IX. 200 ait son principal siège dans la ratte, vû qu'il ne s'est pas trouvéaucun vice de cette partie aux corps qui ont été ouverts après la mort; elle a paru toûjours aussi bien que le foye assez entiere, sans aucune lesion de sa substance ny changement de sa couleur. Mais les intestins en tous les sujets aprés la mort ont paru gangrenez & couverts de taches pareilles à celles de la peau des Lezars qui penetroient julqu'à la membrane interne : l'Epiploon a esté trouvé souvent putresié, le Pancreas endurcy, les glandes du Mesentere toutes noires, le Mesentere pourry, & fouvent tout remply d'abcés; de telle sorte que nous ne pouvons point foubconner qu'il y ait d'autres parties dans le corps qui donne naissance à ce funeste mal que l'Epiploon, le Mesentere, le Pancreas & les rameaux de la veine porte, dont l'obstruction & le vice peut aussi bien donner les ulceres & les autres accidens resultans du Scorbut que la ratte, quand elles sont empreintes de cette mauvaise & maligne qualité Scorbutique.

idat.

thing so

00, ia (r

יונ מתחב

412 100

Saular.

gro.ic.12.

teny qui

of Olleina

cette Da

112 1/2 250

16 119 5

per é

nencon.

100 10 11A

PHT 1832

ATT The

जा देश

nature,

Entre les causes que les Medecins Des caus recherchent dans les maladies, les scorbut. unes sont externes, les autres sont Les causes internes. Les causes externes sont ternes divines, celestes ou sublunaires. Par

les

210 LE MEDECIN les causes divines nous entendons ou le pettes Dieu, qui est la cause absoluë & pringcipale, ou les Anges & les Démonas mus qui sont causes instrumentaires, desi- da quels Dieu se sert quelquesois pour ous causer les maladies comme les Dée- lau mons employent parfois les Magiiciens au mesme effet.

Les causes celestes sont celles qual qua dépendent des influences des Astress; mon & les Sublunaires sont les Elemens, preme les saisons de l'année, les alimenss. Dep medicamens, venins & autres caufees and non naturelles, qui alterent & channa inte gent nostre corps, & par ce moyern bind

PA .

Mia

causent les maladies.

Pour ce qui regarde les causes Dilvines, nous pourrions d'abord rece ghe chercher en cette nouvelle maladie co aqu'Hippocrate exige avec tant die to To soin du Medecin, qu'aprés avoir connt ocion in nu la nature des maladies, il obser le mor- we s'il y a quelque chose de divin; c'e ha qui n'a pas peu embarassé les Interra con- pretes. Mercurial renvoye ce divina aux Astres: Fernel aux maladies des des plari, toute la substance; quelques autres to Hip. Medecins aux Démons; Galien 1. pro-l'air; & Duret en son Commentaire sur les Coaques, à Dieu mesme: Est le certes si Homere pour nous fairre connoistre que quelques ma'adiees per viennent de Dieu, a feint que la pestid DES PAUVRES. LIV. IX. 211 mannie peste est envoyée aux hommes par les LOUX MING fléches d'Apollon, pourquoy Hippoals senont crate n'a til pû connoître, que Dieu nemants de la cause de certaines maladies, devetos souts qu'il avouë n'estre pas du ressort de nme les De la nature.

Nous pouvons dire de la nouvelle maladie du Scorbut en nostre climat qu'elle a une cause Divine à parler proprement, quiest Dieu, & improprement la constitution de l'air, que Dieu l'envoye aux hommes pour les châtier, & que l'air revêtu des qualitez & des influences des Astres, a bien contribué à produire cette maladie: Ce vent si froid qui a soufflé durant ce dernier Hyver, qui a glacé extraordinairement la riviere du Rhône, & a gelé jusqu'à la racine les Orangers & les Oliviers des pais les plus meridionaux de la France, a bien pû par l'extremité de sa froideur causer à Paris le Scorbut, qu'il produit par la mesme qualité aux païs les plus Septentrionaux de l'Europe, en débilitant la chaleur naturelle, & empeschant la transpiration des humeurs.

K - 179 

eliques acide

s i Galler

Commercia V.OL . 90

Do's Sir

es masile

1918" C.

Cette cause externe est universelle, qui par consequent n'a pû donner cet effet sans l'aide des autres plus particulieres; La chair de bœuf salé par un frequent usage est trop

LEMEDECIN nuisible à ceax qui ont quelque disposition à ce mal; car quoy que le: sel soit un correctif des humiditeze superfluës qui s'engendrent dans le ventre inferieur, neanmoins comme cette chair est groffiere & renduë? fixe par le sel, elle demeure par ce moyen dans les premieres voyes pour y faire obstruction, & y laisser une: mauvaile impression: Le pain moiss, mal cuit, ou mangé chaud, le vin trouble & gâté, l'eau pesante & de! mauvaise qualité sont tres-préjudiciables, les pois, féves, lait & fromage, sont propres a faire obstruction, comme les fruits, potirons, champignons, concombres & citrouilles à fournir une serosité, qui par le sejour qu'elle fait dans les parties se fermente & donne une qualité Scorbutique.

dage.

A5. 1

loui.

110000

fore q

EALAUN.

eft :

10..x.a

Care: 1

\*\*\* 'n

Scott

12. .

277-

A ],[E

Since

6. 139

gi.

JU . Ja

I'm. K. E

Thin!

teig

17 534

Tain !

सिने दुर

Les caufes ingernes.

Il est facile de juger par la qualité des causes internes, qui font le Scorbut, que la cacochymie qui en est la cause interne doit estre pituiteuse & mélancolique, dont l'amas & la referve se fait de cette maniere.

L'aliment qui est receu dans l'estomach y porte souvent avec soy une mauvaise qualité, où il la reçoit dans cette partie quand elle n'est pas dans son estat naturel; cette qualité vivisiée, qui ne peut estre corrigée par les degrez

DES PAUVRES. LIV. IX. 314 degrez de coction qu'elle doit éprouver aux parties destinées à cette fonction, est souvent une semence de division & de pourriture dans l'œconomie naturelle: & quand bien le Chyle seroit sorti de l'estomach, sans y avoir contracté aucune qualité étrangere, s'il y a desordre dans le foye qui doit ou former le sang, ou separer ce qui y est estranger, ce vice communiqué à cette substance est porté aux parties que la veineporte nourrit, & y est une funeste fource de maladies; mais lors que cette matiere y fait sejour, & que par un nouveau vice des parties, ou par obstruction & defaut de transpimit 498 ration elle atteint un certain degré de malignité, & acquiert la qualité Scorbutique; d'où fortent les ruisfeaux de tant d'accidens que nous avons remarquez.

Advisor ingl

و الله ولالم

: Danida J

eet cars if

10101-2001-3

e i rece g

neure par con

108!h.

Y Islandi Claro

e pain mora 5 ma, ettig

elapte & an

Voilà le principe & la matiere du Scorbut dont la matiere principale est dans les glandes du Mesentere dans le Pancreas & dans l'Epiploon, qui par les vapeurs qui retiennent la nature de leur origine, ou par le ministere de la veine cave ascendante & descendante est communiquée aux parties superieures & inferieures. La veine-cave ascendante portant cette mauvaise qualité, fait les ulceres

314 LE MEDECIN ulceres aux gencives, la carie aux dents, la puanteur à la bouche, & l'échymose aux yeux; jusques là qu'elle n'a pas épargné la poitrine, comme il s'est remarqué en l'ouverture de quelque cadavre, ou la qualité scorbutique avoit laissé un abcés dans la Pleure avec noirceur & Iphacele des costes voisines: Elle ne fait pas moins d'hostilitez par les rameaux de la cave descendante; car si cette qualité est conduite aux muscles. tendons & ligamens des jambes, elle y fait diverses especes de lassitude & de douleur; & s'étendant aux parties externes par les veines capillaires, elle laisse à la peau toutes les taches susdites, & mesme aux os la carie, aprés avoir confumé les chairs par des ulceres qui font autant de relistance aux remedes, qu'ils participent à la malignité de l'humeur,

Flap.

panne.

hon .

1 2

\*\* 1...

1 34.

d'une ;

land!

d. 19.

Mare a

CCI.Si

Will state

CAS : 10

1,0.603

de ao

Progno. 1. Cette maladie est contagieuse stic du par la salive & l'haleine qui est puante & scorburte & scorburte

2. Le Scorbut est une maladie qui devient longue par la negligence des remedes

DES PAUVRES. LIV. IX. 315 remedes qui ne sont pas donnez au commencement, lors qu'ils peuvent empescher l'atteinte de ce mal, qui devient monstrueux & rebelle quand il en outer y s'est saisi des parties par le sejour qu'il y a fait.

1011 4 9

Dienes in O

00 A QAP :

or a light se

Cut de ida ya

esrameau. Th

े पुर होगं न

1. 3.366

17 7/12 19

es (aplich . I. toutes to ca

e lescalati

ATT 1111

3. Ne vous laissez pas tromper par les differences des pouls, si vous le trouvez au commencement petit, languissant & inégal; car en ce temps il ne prognostique pas toûjours la mort, puis que souvent il est plûtost l'effet d'une oppression de forces & d'une nature qui gemit sous le poids d'une cacochymie pituiteuse & mélancolique que la resolution ou extinction de la chaleur naturelle, ou des esprits.

4. Souvent le Scorbut dégenere en Quanta a Cachexie ou Hydropisie qui est incurable; car si une fois la foiblesse du foye est associée à la qualité maligne du Scorbut, elle ne laisse au-

for cun sujet d'esperance.

vale 1 3 5. Les taches qui paroissent aux cuisses & jambes sont d'autant plus dangereuses qu'elles tendent à la lividité; & si avec elles on apperçoit au ventre quelques points iemblables à des picqueures de puces, c'est un signe mortel, si particulierement elles sont accompagnées de douleurs ou tranchées de ven316 LE MEDECIN tre vers la region du nombril.

6. On peut dire dans le prognostic: du Scorbut ce qu'Hippocrate a dit: des maladies de la Ratte, que si le: sang coule de la narine droite, c'est un signe tres mauvais & suneste. 1.1.

हार : "इंद्रि

at c

JH.

32.00

क्षेत्र,

ie Tà

2711

( ich.

12.01

ATTO AT

Edu:

E 3"

Day in

de:

QRas -

612 ju

Sup .

I'sus!

tou:

Mari ..

(A Man

Mar.

Mer.

7. Vous ne devez jamais entreprendre la guerison de la sièvre qui dépend du Scorbut, mais vous devez:
employer tous vos remedes pour
guerir le Scorbut; car par ce moyen
vous guerirez la sièvre, qui est l'ombre qui suit le corps de cette maladie.

### CHAPITRE II.

De la guerison du Scorbut.

L feroit inutile de découvrir la nature, la cause & les essets du Scorbut si nous ne cherchions le moyen de combattre ce monstre par des remedes que nous pouvons appeller legitimement Antiscorbutiques, qui sont dûs particulierement à cette maladie: Car ce n'est pas affez de proposer icy ceux qui alterent & purgent la Cacochymie pituiteuse & mélancolique que nous avons reconnu pour la source & la cause

DES PAUVRES. LIV. IX. 317 mand il cause de cette maladie: Mais comme il y a une effusion d'une qualité maligne qui dépend d'une substance grossiere, qui par le sejour qu'elle a fait dans les parties susdites, a acquis un certain degré d'une tresgrande pourriture, il faut que le remede qui sera opposé, aye un esprit volatil pour digerer & resoudre cette matiere terrestre, ou qualitéscorbutique: Ainsi le Medecin, pour la guerison du Scorbut, se doit proposer quatre intentions, d'alterer, c'est à dire corriger cette qualité, ouvrir, évacuer & fortifier; ce que vous pratiquerez par les remedes suivans.

7.0

d program

9000000

e. one is so"

drolle. ci - 1

Tupelia 18

more anto 30 ול אה מאיני א

150

Il y a necessité de connoistre si au Il 11 commencement de cette maladie nous devons recourir à ces deux grands remedes, la saignée & la purgation qui sont les deux soûtiens du corps de la Medecine, & les deux plus fortes machines sur lesquelles elle roule. Il semble d'abord que la saignée ne doit pas estre pratiquée, puis que tous ceux qui ont écrit du Scorbut & des remedes qui luy sont convenables, ont tous remarqué, & particulierement Dodonée en ses Obser-Dodons vations, qu'ils n'ont jamais employé Obsere ce remede, & que leurs malades ont vat. guery fans secours, alleguant seulement l'exemple d'un qui fut saigné

0 3

318 LE MEDECIN à cause qu'il estoit dans une tresgrande plenitude, & d'un tres-bon remperament: la raison semble soûtenir ce sentiment; puis que nous avons reconnu que cette maladie dépend plutost d'une Cacochymie que de plenitude; & que cette matiere n'a pas son siége dans les grands vaisseaux, mais dans le Mesentere, Pancreas & parties voisines, d'où elle sera plûtost évacuée par le benefice de νούτω, la purgation que de la saignée: Neant-W8. moins je ne voudrois pas tout à-fait e Ess bannir ce grand remede d'une fi aszul- grande maladie: car quoy qu'il ne soit pas pratiqué aux païs Septen-MOS trionaux, qui ont été jusqu'icy les ig. Hipp. dépositaires de cette fâcheuse maladie, puis qu'elle a passé jusqu'à nous, άφό- nous la devons traiter selon ses indications tirées de nostre region, de Pav. nostre climat, & de nostre façon de vivre, lesquelles ne doivent pas estre gorvo- negligées du Medecin qui veut agir onuge avec ordre & methode. 25 010-Nous établirons la necessité de la saignée, si avec la grandeur de cette wn-สนุระ- maladie nous trouvons la vigueur des forces qui sont les deux indica-Hipp. tions, qui au sentiment d'Hippocrade vic- te déclarent la necessité de ce remetione in de, & si vous écoutez Galien, vous το πλέον της ησικοχυμίας. Gal. 5. Method.

1100

Ten'

(1819

met

Hori

1 1.3

Dil.

100

(ili)

7

17.00

100

da no

Din to

fairnn

AT WIT

Tall

Minn

Or fa

00 00

1000

trouverez qu'il ne sera pas inutile, qui veut que la saignée évacuë la plus grande partie de l'impureté des humeurs, que si elle ne satisfait pas entierement à la cause conjointe, qui est l'impureté qui croupit dans les voyes inferieures, elle pourra servir à corriger l'intemperie qui la produit.

Disons donc, que quoy que la saignée doive être rare dans la guerison de cette maladie, neanmoins quand elle est accompagnée de plenitude, de bonnes habitudes, & d'un louable temperament du malade dans une saison favorable, on ne la doit point oublier, si particulierement la siévre

y est jointe.

a und trest in

un (165-009 v

:000 9:000 g

magnens !

chraie que s

rice matiere y

grandordok ji Sreta, Pankija

e penence de s née . Neant

in this s

11/13/11

in whitella!

in c. 110

hense make !

ignanous for fes n. N

region, ne 9

areta 6

j. 1911 2

· la la D

William !

la rigueur eux indica E

12.00

17.00

Quant à ce qui regarde l'autre grand secours de la Medecine, qui est la purgation, personne ne doit douter de sa necessité, puis qu'elle satisfait à toutes les intentions que le Medecin se doit proposer pour la guerison de cette maladie; elle évacue l'humeur par les voyes convenables, leve les obstructions en ouvrant, corrige le venin de la qualité scorbutique, & fortifie même la nature en la déchargeant des superfluitez qui l'oppressent: Mais comme nous avons remarqué que cette maladie travaille particulierement les pauvres, il est 04 nenecessaire pour suivre la methode que je me suis proposée de trouver des remedes de peu de coût & faciles à preparer, sans oublier ce qui pourroit servir à guerir les riches s'ils éprouvoient cette maladie.

Per

not

ET 1

811

f "3

p.o

Vous preparerez le ventre à la purgation par le lavement suivant qui sera résteré toutes les fois qu'il ne sera

pas libre.

Prenez une décoction de feuilles de Mercuriale, Absinthe, Fenouil, Hyeble & fleurs de Sureau, dans laquelle vous dissoudrez deux onces de miel commun, ou celuy dans lequel vous aurez fait bouillir les fleurs de Rômarin, ou Sureau: vous purgerez vos malades fort souvent par les formes suivantes.

Prenez décoction de racines de Polypode de chêne, ou de Scorsonere, autrement Sarcifix d'Espagne avec fleurs de petite Centaurée, dans laquelle vous ferez infuser trois dragmes de Sené avec un peu d'écorce de citron, & une once de Syrop de roses pâles. Si le malade n'est pas suffisamment purgé de ce remede, vous y dissoudrez une demie dragme de poudre d'Hermodate.

Vous purgerez ceux qui sont plus robustes par une décoction de racicines de stammes des Jardins, avec feüilles pes Pauvres. Liv. 1X. 321 feüilles de Scordium & fleurs de Genest; dans laquelle vous ferez infuser trois dragmes de Sené & un peu de Canelle, y délayant depuis dix grains jusqu'à vingt de racines d'Hellebore noir qui aura trempé un jour dans du fort vinaigre tiede, pour estre dessechée & mise en poudre.

Outre les potions, vous pourrez vous servir des poudres & pillules

purgatives fuivantes.

Prenez une dragme de Sené, dix grains de crême de Tartre & pareille quantité de semence de Cresson alenois, faites une poudre pour une prise dans un demy verre de vin blanc.

Vous y pourrez ajoûter pour rendre cette poudre plus forte six grains de Scammonée preparée à la vapeur

du fouffre.

Vous donnerez aussi la poudre suivante à ceux qui sont difficiles à

purger.

18

cenole one }

arouver des-

6 18016: 41

de de boar-

Mones sing

5 1.3 pur- 3

( 100 TET)

Whit his

a taiji les ja I

n. Handle }

arantel 1

- 10 1013 B

S Surgary

ionanth

1912 191

:...1

. ...

(1) ....

) v i ?

nedepoli-

DE FIL

16 71

35, 915

Prenez une dragme de Jalap, vingt grains de crême de tartre, ou tartre Martial, dix grains de semence de Cresson alenois, ou de sel d'Absinthe, faites une poudre pour donner avec du vin blanc, ou

Prenez une demie dragme de poudre d'Hermodate avec dix grains d'écorce de Citron, demie dragme de Sené en poudre pour donner le matin.

O 5 Vous

322 LE MEDECIN

Vous preparerez une masse de pillules pour l'usage ordinaire avant un souper leger qui sera fort commode pour la guerison de ce mal si vous en

usez deux fois la semaine.

Prenez une livre d'Aloës, une demie once de Myrrhe, avec deux dragmes de semence de Cresson alenois, faites une poudre que vous incorporerez avec égales parties du suc de Roses pâles & de Scordium, ou de Cresson aquatique, ou vous ferez infuser cette poudre dans l'infusion de roses pâles, & ferez digerer au Soleil ou à feu lent jusqu'à consistence de pillules, dont vous donnerez une dragme, ou moins, un quartd'heure avant le souper.

Ce n'est pas assez d'évacuer l'humeur dominante, il faut encore corriger sa qualité en fortissant les parties debilitées sans laquelle condition lesdites parties produiroient continuellement une nouvelle matiere, c'est pourquoy vous vous servirez d'eau, syrops, sels, extraits & esprits suivans aux jours ausquels les purgatifs ne se-

ront point donnez.

La Ptisane pour le boire ordinaire sera preparée avec une once d'acier que vous aurez preparé avec le vinaigre, qui sera mis en un nouet pour le faire bouillir avec deuxpinCU

61

\*F 9:

iv:

A1.

MA

2:

\$70

DES PAUVRES. LIV. IX. 323 tes d'eau; cet acier servira plusieurs fois à même usage. Vous preparerez des eaux pour l'usage par l'alembic, ou le bain marie tirées des feuilles de Melisse, Absinthe, Chardon benit, Scordium, Cresson aquatique, Berle, fleurs de petite Centaurée, & autres qui ont beaucoup de sel volatil: Mais comme ce sel s'évanouit par la distillation, je suis persuadé que vous tirerez plus d'effet si vous faites des syrops du suc épuré desdites plantes. en versant du sucre épaissi, & en confistence de sucre rosat sur le suc desdites plantes, afin que par l'ébullition il ne perde sa qualité volatile: Les riches pourront se servir de l'eau In Antiscorbutique, de l'elixir de vie, Pharou du syrop appellé Scelotyrbic, preparé selon les remarques de ZwelAugufer. we want to be a group of

Hice pile.

e avant un

: commode

u il voused

es, une de

avec deux :

10:10:1 8:20

TERCISINO

rties cullic

raium, ou

yous feres

Politica

-74 1244

nover Phis Person

. . . . . . . . . . .

(in) 115.00

ordinativ

C 1200

12.28

A Nous

e,

Vous preparerez aussi le Syrop de Scordium simple d'une livre de suc de Scordium épuré, & detrois quarterons de sucre, où vous ferez une décoction legere avec les seuilles de Scordium pour faire le syrop pour les pauvres.

Vous pourrez aussi vous servir de décoctions de seuilles de Melisse, Berle, Cresson aquatique, Cresson alenois, & de la plante appellée Cochlearia, en François l'Herbe aux cuilléers.

324 LE MEDECIN liers, si on est proche des lieux maritimes où elle croît; & vous mélerez avec ces décoctions legeres un peu de sucre, ou de miel pour en faire des potions, y mêlant parsois un

211 0

2- 2

1.

TP: 1

7)":A

2 7

[0" ·3

1: ::

W. .

P. .

Maria.

0.

41014

10 1

peu de vin blanc.

Quelques Medecins pour conserver cet esprit volatil, si propre à combattre la qualité maligne du Scorbut, preserent la vertu des plantes qui n'ont point sousser la décoction ou distillation à toutes les autres; ainsi ils pilent les seuilles des plantes sufdites & les incorporent avec suffisante quantité de sucre ou de miel en forme d'Opiate, pour en donner le matin la grosseur d'une noisette, avec un peu de vin.

Dans les Hôpitaux où il y a quantité de pauvres, dans les Camps, ou Navires où il y a beaucoup de foldats qui fouffrent la maladie du Scorbut, il seroit necessaire de preparer une grande quantité de tels remedes qui se trouvent facilement & sans coût, ou un vin usuel pour en donner cha-

que matin un verre à jeun.

Prenez suffisante quantité de racines d'Angelique, seuilles de Melisse & d'Absinthe, ou de Cochlearia, seuilles & semences de Cresson alenois avec écorce de Citron, que serez insuser dans le vin blanc derrière le sour chaud pes Pauvres. Liv. IX. 325 chaud ou cendres chaudes, pour en prendre chaque matin demi verre.

On pourroit aussi donner vingt grains, ou plus de sel de Scordium, ou de quelques unes des plantes susdites le matin avec un peu de vin; ou au desaut de sel on prendroit une demie dragme de seiilles sechées au Soleil desdites plantes qui seroient

reduites en poudre.

.CERTE

Pousmele.

eres un peu

all en tand

partois un

or confer.

eronce j

- A 1301 -

ec nantes :

de(ninon

116700, 917 . (

inne fol

30000°

. . .

19 El

C.1:2 00

7,5 11.26

Le sel de bois de Genévre & de l'écorce de Fréne est de tres grand esset, si vous le donnez avec un peu de vin blanc. L'extrait des grains de Genévre n'a pas moins de vertu depuis quinze jusqu'à vingt grains dans la même liqueur; & si vous voulez encore un remede plus essicace, c'est si vous tirez l'esprit de la partie etherée des plantes susdites qui ont beaucoup de sel volatil par le moyen de la digestion & sermentation, comme il a esté enseigné au Traité du Medecin des Pauvres, Livre premier, Chapitre 12.

Il y a à remarquer dans l'usage des remedes susdits, que si la sièvre accompagne le Scorbut, vous employerez les plus temperez, & ne les donnerez pas avec le vin blanc, mais avec décoction de racines de Scorsonere & de Melisse, ou de lait clair, & non avec le lait ou la biere, comme sont 226 LE MEDECIN les Medecins qui écrivent du Scor-

Faite

131

Crei.

dans .

FO.SI

131 7

PI" (

SUNE

Kum

130

De: 0

Figne .

13 ray

10 ho

a Par

but aux païs Septentrionaux:

Que si le Scorbut est opiniâtre, & que les jambes soient tumesiées avec les fignes de Cacochymie pituiteuse & sereuse, je ne craindrois point de recourir aux remedes Sudorifiques suivans, pourvû qu'il n'y ait point de fiévre.

Prenez trois onces de bois de Genévre sec que ferez bouillir dans quatre livres : c'est-à-dire deux pintes mesure de Paris, d'eau de fontaine, que ferez reduire à trois chopines, ajoûtant sur la fin deux poignées de feuilles de cerfeuil, deux dragmes d'ecorce de citron seches, & deux verres de vin blanc: Le malade prendra chaque matin durant quinze jours une verrée de fix onces de cette liqueur, en couvrant le corps plus que de coûtume pour exciter la sueur.

Les sels de Genévre, d'Absinthe, & d'écorce de Frêne peuvent aussi exciter les sueurs, si vous donnez l'un d'eux depuis vingt grains jusqu'à une demie dragme dans un verre de vin blanc le matin.

Mais comme nous avons remarqué que le Scorbut attaque particulierement par ulceres les gencives & les jambes, il ne faut pas oublier les remedes externes propres à guerir tels accidens. Faites

Remedes externes. Faites décoction de feuilles de Plantain, Nicotiane, Prunelle, & de Cresson des jardins, ou Cochlearia, dans une demie livre, de laquelle vous mélerez deux onces de miel rosat, y ajoûtant quelques goutes d'esprit de vitriol pour faire gargarisme, ou

Vous preparerez une décoction de racines de Bistorte, feüilles de Sauge, Rômarin, Hyssope, & quelques noix de Cyprés, ajoûtant le miel rosat, un peu d'Alun, & le Sel de Scordium ou

Cochlearia.

the du Sca T

opiniâtre 17

mendesale:

le pituiteur o

oss polici (\* 1)

badoniaeges n

os de Geno a

r dans qua-

deax pincia

o topraine, 91

ARANITES, 6

image (A)

145753

S. T. 181.2

Side pren &

ant quieze

Colle Cerre D

Day Cur

ĝ. ...

\*011119"

F. 1. 1.

9:1.

Pour ce qui regarde les ulceres des jambes, qui par une qualité maligne pourrissent les chairs, vous les laverez avec une décoction de feüilles de Scordium & de racines d'Aristoloche ronde faite dans le vin blanc: Que si la pourriture est si grande qu'elle ne cede à ce remede, vous aurez recours à l'eau de chaux avec le sublimé corrosif décrite au Traité des Ulceres du Livre du Medecin des Pauvres; ajoûtant sur une livre d'eau deux dragmes de sel de Cresson alenois, ou une once des feiilles sechées dudit Cresson reduites en poudre.

### CHAPITRE III.

Le moyen de se preserver du Scorbut.

L est meilleur de prévenir les mala-dies que de les guerir; car en les prévenant vous vous défendez des douleurs du corps & des gênes de l'esprit qu'elles vous font souffrir, outre que peu de remedes suffisent pour la précaution, au lieu de la diversité qu'il faut employer pour la guerison: Il est vray que ce monstre de maladie semble avoir beaucoup perdu de sa tyrannie & de sa malignité par la douceur de cette faison Printaniere, & par le succés que Dieu a donné aux remedes; puis que pendant le mois de May de l'année 1670. il n'est entré dans l'Hôpital de Saint Louis à Paris, destiné pour les malades du Scorbut, que 508. il n'en est mort durant ledit mois que 35. il en est sorti parfaitement gueris 233. & qu'il n'en est resté audit Hôpital que 240. mais comme il y a lieu d'apprehender que ce soit plûtôt une tréve qu'une paix, il est necessaire, pour prevenir le retour de cette maladie, d'éloigner toutes les causes externes qui y peuvent contribuer.

L'air

12.

Cu. .

103

1606.0

Ch '

27 11

Telen

pirate

terper

003 4

(gno

E 50

Coin.

160

( n.

17 3

6, 30

T. .

10, 1

6.0

Ci.

DES PAUVRES. LIV. IX. 329 L'air qui nous communique tout ce que les autres élemens ont d'impur, & ce que les Astres ont de mauvaises influences, est une des choses que le Medecin doit le plus confiderer: C'est pourquoy durant l'Eté vous ouvrirez les fenêtres exposées à l'Orient & au Septentrion pour y recevoir l'air épuré par les vents & les rayons du Soleil; & l'Hyver vous les ouvrirez au Midy, & les fermerez au vent de bize, qui par sa froideur resserre les pores & empêche la transpiration de la chaleur naturelle; vous fermerez encore les fenêtres du côté des lieux marécageux & cloaques, dont la vapeur est propre à exciter le Scorbut.

re at mak O

17 50 1

و ين سوال

g almas in B

printfix 11

10: ( Fi ! 11

654.9

warre 136

and a

i i nal orra filla 3

1 . b

., .

ying !

illary

i illi.

Marie .

Pour corriger la mauvaise qualité de l'air, le feu est trés-necessaire l'Hyver, non un feu de charbon qui infecte les esprits, mais de bois sec: Dans les Dortoirs où il y a beaucoup de pauvres sains & malades, il seroit bon de brûler chaque matin un peu de bois de Genévre sec; comme cet arbrisseau est particulierement pour les pauvres, croissant par tout, & ne coûtant rien, il porte, estant brûlé, une certaine odeur balsamique qui resiste à la pourriture, & corrige merveilleusement la mauvaise qualité de l'air: Un des grands moyens pour 230 LE MEDECIN preserver les pauvres du Scorbut, c'est de les changer souvent de chemises, & les vêtir contre la rigueur du froid.

(1:1

01001

pile è

ei :

te. 1

Par.

183

l'aum.

daut

وعددا

enfor

temp:

Q2 719

16 E.

10 7

---

1.

Les alimens ne doivent pas estre de moindre consideration que l'air; le pain doit estre bien cuit, non moisi ni chansi, sans yvraye, qui est propre à ulcerer les parties internes & externes. La viande doit estre de bon suc & de facile digestion, évitant les chairs de porc & de bœuf d'un long temps salées, comme aussi l'usage frequent des pois, féves, lait, fromage, & tout ce qui par une substance trop grossiere est propre à faire obstruction.

La meilleure eau dont on puisse user dans les Hôpitaux & lieux où les pauvres sont enfermez, est celle de riviere ou de fontaine, qui est toûjours preferable à celle de puits, dont la qualité trop groffiere doit estre corrigée comme de toute autre eau qui a une qualité étrangere, en y faisant bouillir l'acier preparé avec le vinaigre mis en un noûet: Cet acier peut long-temps servir à cet effet, & empescher les obstructions quelle causeroit sans ce correctif. Vous pourrez au lieu d'acier faire boüillir avec ladite eau la racine de Scorsonere, autrement Sarcifix d'Espagne qui se cultive

eultive dans nos jardins: Ladite racine bouillie est fort saine, & desopile en fortissant estant mangée; l'eau est de telle consequence pour la santé, qu'un tres-celebre Medecin de Paris ayant remarqué quelques ulceres aux gencives que souffroient des petits enfans de Paris entretenus de l'aumône l'an 1622. n'en trouva point d'autre cause que l'eau des Goublins infectée par les teintures dont ces enfans avoient usé.

Ci le Chi

t ia il le. j

or pas elici 3

a one l'air 🥫

, 0.00 mola (

gi eti me c

ments c.

! elire at E

100 - 091102 1

heur dua.

1/1

100, 12.1, 17

121/20

THE THE

or poids

iery of let

A coile of 1

il cit toir.

ale lots

2.74

10.1

21 1 11/4

t, leen-

4.17.3 2

Milere.

Il est trés necessaire d'éviter l'intemperance & la repletion de vin & de viande; estant à craindre que si le Scorbut fait progrés, il attaque les Camps des troupes Françoises, si la débauche & le déreglement dans le vivre continuë, qui donnera les mesmes dispositions au Scorbut que l'air de la mer avec les Salines aux Soldats qui sont dans les navires; de sorte qu'on peut dire que si la sobrieté est la mort du Scorbut, l'intemperance en est la mere.

La vie faineante aux valides, tant soldats qui sont aux Camps, qu'aux pauvres qui sont dans les Hôpitaux generaux, est trés-dangereuse à donner les dispositions du Scorbut, à cause que la chaleur naturelle languit quand elle n'est pas réveillée par le mouvement qu'il faut procurer aux

uns

uns & aux autres par le travail: La manufacture si bien établie entretiendra les pauvres valides, & un autre employ convenable exercera les Soldats, tant pour arrêter la débauche qui facilite les approches de cet ennemy, que pour soûtenir la chaleur naturelle dont la vigueur les éloigne.

10:

Ven:

1.1

10 1

47

175

Les remedes qui preservent du Scorbut, sont ceux qui évacuent, alterent ou fortissent: Ceux qui sont d'un temperament sanguin & dans une si grande plenitude, qu'ils auront quelque sentiment de la situde sans aucun travail precedent, ou ceux à qui les hemorroides sont supprimées, auront recours à la saignée; mais ceux qui auront dégoût, nausée, amertume de bouche, pesanteur d'essonach, ou autres accidens qui témoignent la cacochymie pituiteuse ou mélancolique, seront purgez par les remedes suivans.

Vous ferez une infusion de trois dragmes de Senédans une décoction de feuilles de Scordium & de fleurs de petite Centaurée, y délayant une once de Syrop de Nerprun: ou

Vous prendrez la même décoction, dans laquelle vous ferez infuser une dragme de feuilles de Gratiola, y faisant dissoudre une once de Syrop de roses pâles. Dans DES PAUVRES. LIV. IX. 333
Dans les Hôpitaux generaux on pourroit se servir, pour purger les pauvres, du vin blanc qui seroit mis
dans un petit vaisseau au temps des
vendanges, qu'on auroit remply à
demy d'égales parties de fruit de
Nerprun & d'Hyeble; vous en donnerez depuis un demy verre jusqu'à
un verre pour purger les pauvres durant le cours de l'année.

Vous pourrez faire par même moyen un vin alteratif contre le Scorbut, remplissant un vaisseau à demy de feüilles d'Absinthe, de Cresson alenois & de Melisse, & le reste de vin blanc pour les y faire cuire: Vous en donnerez chaque matin demy verre, & le remplirez à mesure qu'il se-

ra vuide.

gitte . ".

אניינארקס

1 la: (a

dihand

م دوم ه

A Sho in

. ...

. .

12/2

13 ...

10.1

المر الم

J ., 1 .

10.10

van! Luiv

· 0d

P. vin

b. Min

glin i

Les pillules usuelles décrites dans le Chapitre precedent serviront aussi de preservatif pour évacuer les hu-

meurs nuisibles.

Vous pourriez tirer les sels de Scordium & d'Absinthe, pour en donner chaque matin quinze ou vingt grains, avec une cuillerée de Ptisane ou de vin blanc: Ceux qui auroient commodement l'Herbe aux cuilliers, dite Cochlearia, herbe maritime, pourroient employer son sel en même dose & à même effet; mais sur tout le sel de la plante appellée Nasturtium.

en François Nasitort, Cresson alenois, Cresson des jardins, au defaut de sel vous donneriez le matin demy dragme de seuilles de la Plante pulverisée avec un peu de vin. C'est à cet esset que de l'avis de Messieurs les Medecins de Paris il a esté semé trésgrande quantité de Cresson alenois proche de l'Hôpital General de Bicêtres.

ME. i

Eit.

1677,1

1019

8078

(f m

111

10 m

4 1

Vous donnerez aussi fort utilement à vos pauvres un remede qui se trouve facilement, se prend sans difficulté, qui ne coûte rien, & qui est d'un trés-grand esset; sçavoir les grains de Genévre que vous cueillirez au commencement du mois de Septembre, lors qu'ils seront noirs, vous les reserverez pour en donner à chaque pauvre cinq ou six chaque matin à jeun: Ce remede leve les obstructions, consume les humiditez supersues, & fortisse les parties debilitées.

Vous composerez encore une Opiate en trés grande quantité pour divers pauvres, qui leur servira de preservatif.

Prenez égales parties de feüilles seches de Cresson alenois. & bayes ou grains de Genevre; faites une poudre que vous incorporerez avec suffisante quantité de miel bien écumé, jusqu'à consistence d'Opiate, dont vous prendrez prendrez la grosseur d'une noisette chaque matin avec un peu de vin.

1 1/2

lonalanoi 1

demy dra.

ite pilver . Di

Colta Car 3

effic 185 fe Th

forma trat

an sangia .

Mamour E

Z 34 COM-

do do se do companio

e matio 8

es outille

illion"

011 11

120 y.

edilles fe-

Dayes OL

127:50

Millian

me for

116

On pourroit faire en faveur des ri- In apches les extraits de racines d'Angeli pendique, de Scorsonere; ou bien ils se ce ad
serviront utilement de ce noble esprit madv.
appellé par Zwelser Spiritus Alexi- In
pharmacus composé, dont ils useront Pharle matin dans une cuillier, ou de macol'eau Antiscorbutique rapportée par le pea
Anguer
fia.

#### CHAPITRE IV.

Reflexion sur le Scorbut, maladie nouvelle en France.

Ous avons jusques-icy assez exanerales du Scorbut: mais nous pouvons encore douter de celle qui a fait
ce funeste transport de l'Allemagne
en France, de la mer Baltique, qui
est sa nourrice, en une terre étrangere; & de celle-même qui en luy donnant l'être, l'a rendu si monstrueux,
qu'il semble avoir acquis tout d'un
coup la malignité, qu'il n'a eu aux
autres pais qu'au dépens de longues
années. Nous accusons le Ciel, les
Astres, l'Air, la Terre, & tous les
Elemens;

Elemens; mais je ne vois point que nous nous en accusions nous mêmes, & que dans nous, nous cherchions la source de tant de funestes symptomes.

neus

Die:

1216

Cent

Pro .

Minno.

MATIE

Bail

genil

170

Cina

Tor

Ħp :

010

מון מין

Hot.

71 ...

C'est neanmoins dans nous que nous la devons trouver, & croire que ce dangereux hôte, qui est entré si louvent dans nos ames, a ouvert la In iploporte à cet horrible mal pour afflistiam ger nos corps, & que cette sale & scelere hideuse maladie est la fille de nostre sceleris peché, aussi bien que la mere de la mort; qu'étant né de nostre rebellion & de nostre injustice, elle rend obeissance à Dieu en executant ses ordres, puisque par les nouveaux désordres que nous faisons dans le Royaume du souverain Monarque. nous l'obligeons à nous punir par de nouvelles peines.

En effet si l'injustice ne loge point en Dieu, si nostre malice attire sa justice, & s'il ne ruine pas ses ouvrages sans sujet, il faut que nous soyons criminels, si nous sommes punis; il faut quele crime se trouve dans l'homme, si la misere s'y rencontre; & la bonté du Souverain seroit offensée, si la justice affligeoit ceux qui n'ont

point commis l'iniquité.

Nous sommes donc condamnez à porter ce nouveau seau que Dieu nous

DES PAUVRES. LIV. IX. 337 nous envoye dans une faison qui semble arrêter le cours de toutes les maladies: La nature comme une prudente mere, nous avoit disposé aux froideurs de l'Hyver par l'humidité de l'Automne, elle nous avoit fait faire un petit essay de froideur pour ne point souffrir tout d'un coup la rigueur de cette qualité; mais Dieu, pour exercer sa vengeance contre nous, veut que la nature devienne nostre peine & nostre supplice; il nous veut faire connoître qu'il y a une cause qui n'est point de son resfort ny de sa jurisdiction; & qu'e facts eff tant au dessus des Elemens, nous af-nobis flige par des voyes qui nous sont in- Anconnuës; il veut par ce moven trougust. ver dans nous même dequoy satisfai- in Pf. re à sa justice, & punir chaque par-37. tie de nôtre corps par une peine proportionnée à nos demerites.

ipon a g

odinin. -

cheroalis .

ites from .

a grove a a 3

25 6779 17

2 517-11 3 1

DOLL SELECT

ente la e al a

le de nonce d

mere de id

10 7EJ910 F

- e reca

or nearly 12. ns dans ie a

Morarque, 6 יינוי און על ו

> control of

1 -m 170a

19 117003 B · 1

19Me

COLTE; &

13.

Delà vous connoîtrez l'étendue de nostre délit, puis qu'il n'y a point presque de partie en nôtre corps qui cette vilaine maladie ne fasse porter la peine de nôtre iniquité. yeux sont obscurcis & horriblement changez par un épanchement de sang, pour faire des objets d'horreur de ces parties qui ont esté les Idoles de Labie nostre amour & de nostre complai-in corsance; Les gencives sont tumefiées de 8c

228 LEW MEDECIN & ulcerées, les dents vacillent & souvent sont eariées; afin que ces par-11. v. ties qui servent à former des paroles vaines de dol, & de médisance, portent le châtiment dû à leur injustice: Leur bouche est un cloaque. d'infection; l'haleine est si puante, que ceux qui en approchent ne la peuvent supporter; & comme cette puanteur ne dépend pas seulement sepul-de la bouche, mais de la poitrine qui l'exhale, elle nous fait affez coneff gut-noistre qu'elle est un effet de la vengeance de Dieu contre nos affections & nos pensées criminelles, qui abandonnent les delices du Ciel, où doit estre leur conversation, pour se répandre fur la bouche & fur les ordures de la terre: Les jambes qui soûtiennent la masse du corps se trouvent dans l'impuissance de le porter par cette maladie, qui non contente d'affoiblir ces bases du corps, elle y forme des taches & des ulceres, qui aprés avoir souillé la peau & découvert les os, qu'ils carient par leur malignité, nous découvrent en même temps l'empire de la justice de Dieu qui punit ces parties, quoy que viles, & les met à la gêne pour avoir esté complices de nos desirs, & avoir porte nôtre corps aux lieux de débauches, de délices & de prostitutions: Mais

Tr.

1 172

Dark

topo

1100

1. 1.

la ne

lar t

chrum patens rum. Pfal. 13.

kocuti

Pfal.

funr.

DES PAUVRES. LIV. IX. Mais sur tout la fureur de cette maladie s'exerce fur les parties internes du ventre inferieur; car la pourriture, l'abcés & la gangréne sont les productions de sa malignité, ce qui ne vous doit pas étonner, puis qu'étant un ministre de la vengeance Divine, elle châtie par ion ordre ces parties qui ont si souvent esté employées aux impudicitez & aux adulteres, & même laisse aprés la mort, dont elle est la cause, des marques fi sensibles d'un si severe châtiment: Je ne dis rien des défaillances, des palpitations & des paralyfies, qui sont les fâcheux restes du Scorbut, quand il n'a pas eu assez de rigueur pour ravir la vie, aussi bien que les caracteres de nos foiblesses & de nostre paresse au service de nostre Souverain homo à qui nous le devons avec tant de morbus. justice: de sorte que si Hippocrate, le Prince des Medecins, a reconnu en veuë des miseres de l'homme, qu'il n'est autre chose que maladie, Non est on peut dire avec raison que si cette qui famaladie estoit seule dans le monde num : qui affligeat l'homme, on dévroit nonest porter le même sentiment, puisque unum, cette maladie n'épargne aucune par-Psaltie, à cause qu'iln'y en a aucune qui 13. ne soit rebelle à Dieu, & complice d'injustice & d'iniquité. Si

MOLECULE JESS.

12 (8) P.M.

r 163 pare\*

1 1881 17.

ir plaine,

1987 16 A

7.30 200

ian emerc

la politila:

nali FEDo

的一個 17:2) (1) o

ol - 10010

PO 18 15 150 e e of le

to yai fole

is le troll-

e le porter Winter P

7

i. (1,1

) OAA Ja

on memo ie de Dien

de secreta

il and!

161

340 LE MEDECIN

Si donc nos pechez nous attirent fua dolent ho. ces malheurs, si nos crimes nous promines; curent ces châtimens, n'est-il pas juste que cette connoissance éloigne flagelzon do-de nous cette injustice de nous plaindre de ces nouveaux maux, sans faire m Pf. de reflexion sur nos vices; de nous plaindre, dis-je, de tant de douleurs, & 37. de tant de funestes accidens pour conserver les crimes qui leur ont donné la naissance; il faut donc tirer secours de nos ennemis, il faut que dans la source du mal nous trouvions le remede, & qu'une sainte douleur efface les taches de nostre ame dont il fait un si grand reflux sur le corps, & comme l'une & l'autre partie est coupable, il faut qu'un juste repentir chasse de l'une & de l'autre ce qui oblige la justice de Dieu à prendre une si rigoureuse vengeance. A cet effet servez-vous du remede que S.

Sour.

200

( a.

73.

416

£ 36

ici

F 144

Whi:

1100

in) in

ch. 6. Paul proposoit aux Romains, en leur persuadant une nouvelle vie; ne sous-frez donc point que le peché regne dans vostre corps mortel, en luy obeissant pour suivre les desirs déreglez de vostre chair, & n'abandonnez point au peché les membres de vostre corps, pour luy servir d'armes d'iniquité: mais donnez-vous à Dieu comme étans vivans de morts que yous étiez auparavant, & consacrez-luy

DES PAUVRES. LIV. IX. 341 luy les membres de vostre corps pour luy servir d'armes de pieté & de

justice.

: 4

No d'Alla

\$10.5 pt0

161474

i, je gous

Dun Will

iter salous

que dans à lons e l'é

11111

to Oct 1

TM LIVIS

partie co

autre ce qui

a prendie

nce. Acel

rede que di

公 信息

·10.6 ...

The span 3

111

edit care

g'atandon.

nembres de

100

noits que

Miad:

Mais il y a lieu de proposeraux riches un remede qui les preservera infailliblement de ce mal, s'ils pratiquent ce que saint Paul demandoit avec tant de zele aux Hebreux, Benefi-Souvenez vous d'exercer la charité & centia de faire part de vostre bien aux autres: autem car c'est par de semblables hosties qu'on ocomse rend Dieu favorable. Oily riches munioon peut vous donner cette assuran- lite ce aprés saint Paul, que si la cha-oblirité ouvre vos coffres & élargit vos visci, mains, en procurant aux pauvres talibus des alimens convenables & des vê-hostiis temens contre le froid, vous arrê-prometerez les foudres de la justice de retur Dieu, vous ferez succeder le calme Deus. à cette tempête, & une agreable san- Heb.t. té à une si hideuse & monstrueuse maladie.

Pour vous, chers pauvres, qui estes les agreables objets de mes soins, je vous considere icy comme les premieres victimes de cette sâcheuse maladie, les premiers facrifices de sa fureur, & les premiers holocaustes de la mort qui l'a suivie; puisque jusques-icy vous avez esté les seuls contre qui elle a déco-

212 LE MEDECIN

pour

D.M.

1016

1 20

Expedi-ché les traits de sa rage: Mais pour debemus prevenir ses coups, je ne vous veux paslaisser sans remede; faites mourir mentis vos envies, vos impatiences & vos vifæ vitæ. ces; faites mourir cet amour secret Tertul. que vous avez pour les biens de la lib. 4. terre; & si un jour vous étoussez versus le peché qui luy a donné la vie, Mar- vous ne devez plus avoir horreur de ses approches. Au reste si nous l'avons autrefois regardée comme un Huissier impitoyable qui a servy à la justice de Dieu, considerez-là maintenant comme un ministre agreable de sa misericorde, qui vous sevrera heureusement des plaisirs de la vie, qui vous ôtera les defirs de mal faire aussi bien que la

tranchera tout ce qui vous sera nuiUt eis sible: Que si elle obeït au dessein
ntilius
sie fran- de Dieu en vous frappant, vous en
gi languoritirerez cet avantage, que vous chanbus ad
salarem
quam
vous guerissant par ses plus proremaneremanefondes blesseures; & si autretois ellumes
le vous a esté un sleau & une verge
ad dam
natiopour vous châtier, vous la regarmem.
Hug. l. pette pour vous éveiller, une lessianim, ve pour vous nettoyer, une fleur
pour

puissance; & qui faisant une sainte division de l'ame & du corps, re-

pour vous conforter, & un flambeau segriopour vous éclairer, afin que vostre exitur
corps & vostre ame épurez, soient justis
agréables à celuy qui fait sentir les ascenditur flos.
effets de sa misericorde aprés une Orig.
rigoureuse justice.

11

Maispour

Yous yeur

teenpourie

es & vos vi-

nour fectet

hyens de la e econée

as 10mm.

er desplaces des con cue ca con cu con cue ca con cue c

14 \$1/0 24(1)[] 0.0

not bed



LE

# MEDECIN

DES

## PAUVRES.

## LIVRE DIXIE'ME.

LA SANTE' DES AJVRES, ou le moyen de les la gierver en fanté, & les preserver de maladie.

## CHAPITRE PREMIER.

De la necessité de la temperance en toute condition, & particulierement en celle des Pauvres.

Man

TOPE

N peut dire avec justice que la la fanté est la felicité de cette vie, le plus riche trésor du monde, le plus doux de tous les biens, & l'affaire.

faisonnement agreable de toutes chofes, puisqu'elle leur donne la pointe & la vigueur, & que sans elle les plaifirs, les honneurs & les richesses sont des biens inutiles, des charges insupportables, & une source seconde

de chagrins & d'inquietudes.

11

eletter cu

demaiagle

Alegar is

la contestion

78 . S. 11ª

Mais ce qui est déplorable dans la possession de ce bien, c'est le mépris qui s'en fait par ceux-mêmes qui sont remplis de tous les autres, & qui pouvans goûter par la fanté les douceurs de cette vie, les convertissent en amertumes par la privation de ce bien, qui leur laisse en sa place le dégoût, la douleur & les plaintes; Ce qui arrive, ou à cause qu'il n'est pas connu au temps même qu'on le possede, ou qu'il est regardé comme un beau tableau qui attire bien à soy nos desirs par sa beauté, mais qui par son prix les arrête, quand on nous demande ce que nous n'y voulons pas employer.

Il est facile de juger que ce bien de la santé n'est accordé qu'à ceux qui usent de la temperance & de la sobrieté, qui sont les seuls qui possedent cet abregé de tous les biens, qui n'est pas seulement la cause d'une douce & agreable vie, exemte de douleurs, de maladies, & de passions; mais même de la longueur de la vie: Ce qui a

P5 éte

246 LEMEDECIN été si conçu par le Sage, qu'il assure, Escles. Que plusieurs sont morts pour avoir 37.34. trop mangé, mais que celuy qui est sebre prolongera sa vie. Galien au premier Livre des viandes de bon & de mauvais suc est de ce sentiment, & montre que le moyen le plus seur d'éviter les maladies est d'être sobre : Ce qu'il confirme au cinquieme Livre de la Santé, disant que la sobrieté fait que ceux qui sont de foible complexion. dés leur naissance, arrivent neanmoins à une extréme vieillesse sans diminution de leurs sens, sans maladies & sans douleur : Ce qui est assez autorisé par son experience & celles d'Hippocrate, puis qu'il n'y a gueres eu de personnes qui ayent vécu plus long-temps & plus sainement, par le benefice de la temperance & les regles de la Medecine, que ces deux grands

Que si la temperance & la sobrieté est l'ame de nôtre santé, qui la conferve, & prolonge nos jours; Pourquoy est ce que les riches si amoureux de la douceur de la vie, & de sa longueur, méprisent ce bien, & le prossituent à tant de choses qui le détruisent? Mais plûtôt pourquoy est-ce que les pauvres, qui ne peuvent presque avoir que ce bien en ce monde, negligent tant le moyen de le conser-

ver?

190

ver? car si les riches ont tant d'assistance d'ailleurs quand ils sont malades, que peut-on croire des pauvres lors qu'ils sont une sois privez de la santé; car ils ne sont pas seulement abandonnez aux plaintes, aux peines & aux douleurs, mais la famille est entierement désolée; & d'autant plus que n'étant soûtenue que par le travail, elle est éloignée de tout secours & de toute assissance?

johr acer

ansellere

an premier

Side male

t. Emon-

Conirer

P 2 1

11 12123

iert, par le

Sient of the

1 2 - 17

( t is . Une

8 P. J.

nie dann

100: 01: 19

gyrb . . ;

cimoson

13 . OF57 .

Si c'est donc un mal aux riches de vivre sans cette douceur de la santé, c'est un double mal aux pauvres d'en souffrir la perte; & delà vous jugerez que si le Medecin des Pauvres leur a sait justice de chercher les moyens de guerir leurs infirmitez par des remedes faciles à trouver & à preparer, il les oblige encore davantage de leur en sour pour les conserver en santé, & les preserver de maladie.

Si j'écrivois pour les riches & pour les personnes qui ont tout à souhait, j'aurois beaucoup de maximes à leur donner pour les conserver en santé, en parcourant toutes les causes que les Medecins appellent non naturelles, qui sont avantageuses à tous ceux qui en usent, & mauvaises à ceux qui en abusent; je leur persuaderois qu'un vivre simple est le plus utile à p'6

348 LE MEDECIN

Č. . .

Ciro in

(an' 11

G3 " N

Ç ...

die &

100

900 gran

tra "s

10.33

àt 1

8 ....

4.4

0-30

Dan

(6.60.

quie

Tar.

Cra :

git.

Mil

Cure.

100 : (1

DO DE

quid

tidie

mori-

277757 ,

quia

70101 -21815

vivi-

773865.

205

la santé; Qu'en suivant un appetit déreglé par la diversité de tant d'alifigno-mens, ils font de leur estomach le tombeau de leur santé, le surchargeant de cruditez; puis qu'il est bien difficile que la chaleur naturelle agisse également sur des qualitez si inégales: Les ragoûts que le luxe a inventé, y allument une fournaise par le souffre des épiceries, & y élevent une chaleur étrangere aux dépens de la naturelle, qui est la ruine entiere de la santé: Les vins Muscats, ceux d'Espagne, & toutes ces autres liqueurs qui s'acheptent à si grand prix, sont encore les tyrans de la santé des puifsans du fiecle, qui ne servent qu'à épuiser l'humide radical par une chaleur & secheresse immoderée; & par ce moyen donnent une disposition prochaine aux fiévres ardentes, aux inflammations, & aux douleurs universelles.

> Que si je condamne avec la justice de la Medecine tous ces ennemis de la santé, je ne dois pas moins blâmer l'usage de la glace pendant les ardeurs de l'Eté; car il est asseuré que ceux qui l'employent, payeront avec usure le plaisir qu'elle donne à leurs sens en refroidissant par une qualité disproportionnée le corps échauffé, puis que la raison & l'experience nous font con

connoître que le vin ou l'eau refroidie à la glace affoiblit la poitrine, excite la toux, relâche l'estomach, & débilite ses fonctions: d'où vient la diarrhée, la dyssenterie, la colique; & ensin la goutte, qui est le resultat des délices & de la bonne chere, autant qu'elle est l'abregé des incommoditez & des miseres.

un appeti :

iomach is

é aurahar: 11 Meir bien 😸

reile agriae

inegales.

Pic Tife

ane cha-

ie la natile

ijere de la ovydeli

10013

to the

rent quia

uce cha-

e; & par

inclina.

iti, and eliseria

1.4.6

Parish M.

8,115

ne ceux

rec ullo

TO LO

it ila

1025 1025

Mais sur tout, je voudrois dire aux Dames qui obeissent si lâche ment à leurs appetits, qu'elles ne trouveront jamais de plus grands ennemis de leur santé, que les fruits que nous appellons passagers, qui leur failon passée ne sont point de garde, dont l'usage immoderé relâche & refroidit l'estomach, & la patisserie qui le déregle, & sur tout les confitures & toutes ces pâtes seches & sucrées, que la triandise plûtôt que la necessité met en usage, qui détruisent tellement l'œconomie naturelle, qu'elles conduisent à un dessechement universel. Jugez de cet effet fi les Dames si amoureuses de la viene creusent pas leur fosse avec leurs dents; jugez si elles ne ternissent pas l'éclat de leur beauté dont elles sont si curieuses, & n'en effacent pas les traits en se procurant la maigreur: car si la beauté est un esfet de l'embonpoint & d'une vigoureuse santé,

250 LE MEDECIN n'a-t'on pas droit de dire que leur beauté s'évanouit aussi bien que leur santé par leur faute, puis qu'elles; prostituent l'une & l'autre par un dé... reglément qu'une nature dépravée: introduit avec trop d'artifice.

la cha

(OC: .:

1978 :

ti er:

1.0 C killent

que !

10T 7

134"

1 1

Ping!

2011;

Gera:

TA :

1- 12

(8)30

00

Vous ne devez pas croire que ce dereglement soit le seul sleau des Dames, la nudité des bras, de la teste &: de la gorge qu'elles découvrent durant la plus rigoureuse saison de l'an-née, ne le sont pas moins, puis que: le froid qu'elles souffrent étans découvertes, affoiblissant les fonctionss de la chaleur naturelle, cause less fluxions sur les yeux, les larmes involontaires, qui souvent leur laissent des fistules, l'enfleure & la pâleur du visage avec beaucoup d'autres incommoditez qui affiegent cette partie qui est le siege de la beauté, & le miroire de la fanté. Que si le froid qu'elless se procurent par la nudité, leur donne de si mauvaises qualitez, les veilles de la nuit & le sommeil du jours qui leur est si familier; ne font pas moins d'obstacle à leur embonpoint car tres-souvent elles veillent durant la plus grande partie de la nuit, pendant que la nature nous convie acul fommeil, & dorment durant la meilleure partie du jour contre l'ordre de | la même nature, qui de jour appelle a laal

DES PAUVRES. LIV. X. 351 la chaleur naturelle, du centre à la circonference, & de nuit de la circonference au centre pour son avantage: Mais comme ces deux tonctions par ce renveriement, ne sont point aidées de ce mouvement naturel, la nature y est beaucoup interessée; car par ce moyen les veilles leur laissent la pâleur au visage, aussi bien que les cruditez à l'estomach; le sommeil appesantit la teste, & la fait la fource des rheumes & des fluxions, & l'un & l'autre par une fâcheuse vicissitude les livre aux douleurs & aux inquietudes, & même les oblige de recourir souvent au fard qui acheve la laideur & l'horreur du visage par les rides, par la carie des dents, & la pourriture des gencives, que toutes les causes susdites ont commencées.

ire 010 5. 1

ica cuelta al

res qualeo. Esperace s

ne diplane

print )

e20308185

-:! .: )i=3

grijeteki. Agripti diri

ilos de l'19.3

ns. miscut

more in

marij, l

13: 11:11

12:214

\*\*\*\*\* jn 10.79.

is a report of the

1701a Qu' (5)

Voila l'abus que les Dames font des choses dont l'éloignement feroit un fond de santé, de modestie & d'épargne : car si elles chassent les veilles de la nuit & le sommeil du jour, elles établiront une santé solide : Si elles couvrent les nuditez, elles conserveront avec la santé la modestie & la bien-seance; & si une sois par une vigoureuse resolution elles bannissent les consitures, patisseries, & toutes ces pâtes sucrées, qui sont non seu-

lement inutiles, mais prejudiciables & de grand coût, elles feront une épargne confiderable, qui menagée par la charité, suffiroit à fournir tous les alimens & remedes necessaires pour entretenir la vie, & guerir les maladies des pauvres de la campagne; tellement que cette temperance auroit à sa suite la pudeur, la chasteté, la modestie & la charité, qui sont les élemens des Dames Chrétiennes.

Ovier-

mane

gene !

000

\$07 mail

165 1

W. ..

1000

81

160

fil. List

1

(3 mg

1441

p.

Je quitte cette digression qui est: inutile aux pauvres, en faveur defquels je cherche un moyen de les conserver en santé, & les preserver de maladie; & pour y parvenir ce seroit une chose ridicule de leur proposer une exacte observation des six choses non-naturelles, puisque leur pauvreté & leur travail ne le leur permettent point : la difference qu'il y a entre la condition des riches & celle des pauvres en doit mettre beaucoup dans leur regime de vivre : car sila Medecine deffend à ceux qui mangent des alimens bien succulens à dîner, de ne pas manger beaucoup le soir pour éviter la repletion qui est la mere nourrice des maladies; elle ordonne aux gens de travail de faire un bon souper s'ils peuvent, puisque par ce moyen ils reparent la chaleur naturelle

DES PAUVRES. LIV. X. 353 relle & les esprits dissipez par le travail de la journée; si les personnes oyfives & de bonne chere sont incommodées par le sommeil du jour qui les charge de fluxions & de rheumes, ceux - cy en sont soulagez, par ce qu'il est le lenitif de leurs peines, & le restaurateur des forces épuisées par le travail: Les riches ne doivent point adeibum manger sans sentir un desir secret qui accedat les y porte, comme le témoin du be. quodam soin que l'estomach a de nourriture, vitante & les pauvres doivent être avertis de desidemoderer leur travail pendant la faim & la disette : Le travail moderé & continué soûtient les pauvres, & celuy des riches qui est rare & souvent immoderé excite les fluxions & les gouttes en precipitant les humeurs sur les jointures, si particulierement il a esté precedé de la bonne chere & d'un long repos.

tourair tous

necenalis, f

campagos;

li Cille e

mile, Galy

es Chrenen-5

ing all et a

1940 66.4 **0** 43.65.009 **8** 

reformer at

mir ce teroit p

ur propolity

e fix choicing

egr nauvre a

permetted s

0 4 t. -

11 11 T

14 W:100

rest toby

ner, de ne

i-pourer !

Mere not ?

for (OLD)

at Cari

Dans cette diversité de causes externes qui suit les diverses conditions, ce me sera assez pour satisfaire aux pauvres si je leur montre qu'éviter l'excés du boire & du manger, suir l'oissveté & garder la tranquillité d'esprit dans la pauvreté & les afflictions; ce sont les moyens de les conserver en santé, & les preserver de maladies.

CHAP.

## CHAPITRE II.

Que l'intemperance au boire & au manger cause la plus grande partie des maladies des pauvres.

N peut dire d'abord qu'il est fort inutile de prescrire la temperance aux pauvres, fi elle s'employe feulement à regler les plaisirs permis, & ales reduire à une juste moderation; car l'état de ces miserables qui bannit toutes les satisfactions de la vie, & qui proprement est un état de privation de toutes sortes de délices, semble ne fournir aucune matiere sur laquelle cette vertu puisse être exercée, puisque bien loin de se voir obligez à pratiquer la moderation qu'elle ordonne, ils sont souvent contraints de souffrir une disette de toutes choses, & de làilresulte que la temperance ne devroit employer sessoix que sur les ri-Quid-ches & les puissans du fiecle : pour quid a retrancher toutes sortes d'excés, & particulierement au boire & au manvolitat ger, puis qu'ils ensevelissent ce que in aere, l'air a d'oiseaux, ce que la mer a de

Vium gnidpoissons dans leur estomach, sans quid qu'ils puissent satisfaire aux demanpif-

Ci tim

des

len:

27601

nous :

Qui 1

gere:

Die die

full;

Q60+

1000 ·

des de ce creancier importun, & sans natitut que les trois membranes qui compo- in finfint cette partie puissent estre rassassez nosfris de ce que les quatre élemens luy peu- sepetitur
vent fournir.

nome (by chi

and parts

y' of fast is

tempetalle

שווים ופוום

in the

a principal

femole no

in houselle l

rice mile

igez : pra a

ski ir is

ile 70:11

W.31 8

\$ 21 Din

Mill.

en, ian

Neanmoins si nous reconnoissons venavec saint Augustin, qu'il est presque tribus, naturel à tout le monde de sentir que ce n'est pas seulement le besoin que nous avons de soûtenir nôtre vie; qui nous sollicite de manger par exces; mais plûtôt l'enchantement tentu trompeur de la volupté qui nous em-saluris, porte, & que souvent ce plaisir dan-bret negereux paroît d'abord comme un ser-voluptaviteur qui suit son maître; mais qui tis. souvent s'efforce de passer devant, gust. afin de nous porter à faire pour luy ce Conque nous n'avions dessein de faire que fell. pour la necessité; il s'ensuit qu'en lib. 10, toute condition, aussi bien en celle des pauvres que des riches, ce plaisir nous porte à passer ce qui est dû aux necessitez du corps; car je considere en ce traité les pauvres comme des pelerins sur la terre, qui aujourd'huy sont dans l'abondance, demain dans la disette, aujourd'huy le travail les fortifie, la nourriture moderée les soûtient, & demain l'intemperance dans le cabaret avec l'oyfiveté, les détruisent; car l'estomach Sumus chargé de viandes ne pouvant porter perefansgri-

LE MEDECIN 354

manti- sans desordre ce changement si subit; bus si- il se relâche & s'affoiblit de telle sormiles, te, que delà naissent les cruditez,, semper cours de ventre, coliques, enflures, aliquid obstructions du ventre inferieur, &: ant de-presque toutes les maladies qu'ils soufest, aut frent à leurs dépens & à ceux de leur: superfamille: Car il est constant, selon less maximes d'Hippocrate, que l'excés; des viandes indigestes fait une si gran-de reserve d'humeurs, qui par leur! sejour dans les parties acquierent une: mauvaise qualité; que par ce moyens ils affoiblissent les principes de la vie,, & hâtent la vieillesse en un corps infirme, qui est d'autant plus interesse:

eft.

que plus on le nourrit. Et certes, c'est avec justice que l'estomach qui s'oppose souvent par ses : dégoûts à la charge des viandes que nôtre intemperance luy donne, ie vange enfuite de nous par une infinité: de maux qu'il nous fait souffrir: Car si tout ce que nous luy avons donné: hors la necessité n'a pas été une nourriture, mais un poison, il punit par droit les pieds, les mains, & toutes les parties sensibles, par des douleurs: tres-aigues, & ne se contentant pas d'attaquer ces parties, il se revolte contre son maître, qui l'accable de charge, & portant ses atteintes jusqu'à la tête, il assiege la raison & l'affoiblit

de de

queing

Vici, e

Per ...

100 41 F

a coup

bas 9

10000

DES PAUVRES. LIV. X. 357 foiblit, afin que si nous ne sommes point sobres par vertu, nous le soyons

au moins par force.

S Children Que si l'excés des viandes qui cause l'indigestion renverse l'œconomie naturelle, je puis dire que l'excés du vin n'y cause pas moins de dommage: Car si le vin, par un usage moderé, est l'ame & l'esprit du travail des pauvres, s'il est la joye de leur cœur, menganl'assaisonnement de leur santé, le Medecin de leurs maux, & le lenitif de leurs peines; s'il est leur aliment & leur medicament, & qu'il soit propre à les rafraîchir dans leurs ardeurs. 🐃 🖟 & à les échauffer dans leurs froideurs, je puis dire que son excés est d'autant plus dangereux, que la modera-Actual action en est avantageuse; car le vin par net mil fon excés est ennemy du cerveau & indis des nerfs, il produit en les affoiblifdones, 14 fant, le tremblement, la stupeur & la paralysie, rendant ainsi les pauyres inhabiles au travail, & même quoy que la goutte soit ennemie des pauvres, elles ne les épargne pas pour les rendre doublement miserables, quand Your l'intemperance les a reduits à souffrir fes atteintes & sa violence.

Ce qui conduit à cet excés, c'est bemus la coûtume & le plaisir, celle-là n'a homipoint de fondement plus legitime que foli aniaôtre foiblesse, elle emporte le cœur mancium

358 LE MEDECIN

1011101

on legi-

741 it.

14008

C. ..

100 6.05

des as

gialit ?

74: 44 2

Ja un . Ki

Wy Vui

100 P. 110

पुरुष्यान्थरः पुरुष्यारः

Terrain !

Dar Dizz

PO.TE !!

0 wie 23

28, 02

das 13 L

es tecie

16 机二

thentes & l'esprit de la plus grande partie des : bibimus hommes, puis qu'il y en a peu qui luy cap.23. fassent resistance, & quand le démon natur. de la volupté, qui est enfermé dans le vin, a une fois pris nôtre raison, nous cherchons le moyen de satisfaire plutôt à la fenfualité, qu'à la necessité: C'est ce qui fait tout le desordre dans le monde, c'est ce qui fait: gemir les sages, & qui leur a fait si souvent souhaiter que le vin fût in-. terdit aux soldats dans les garnisons,, aux valides mendians qui vivent sans; travail, & à tous les faineans, puis: qu'il leur seroit plus facile de s'abstenir du vin que de garder la mode-

Je ne puis icy recevoir le sentiment de ceux qui s'imaginent que la Medecine ne condamne point l'excés du vin, quand ils alleguent l'authorité du Prince des Medecins Arabes Avicenne qui croit que le vin priss par excés une fois le mois ne nuite point à la santé, pretendant prouver qu'il fortisse les facultez animales, chasse les humeurs superfluës par less voyes de l'urine & de la sueur, & même guerit la sièvre quarte, & quelques autres longues maladies.

Mais, je vous prie, peut-on s'imaginer que des Philosophes & Medecins si sages & si sçavans puissents don-

BES PAUVRES. LIV. X. donner conseil de s'enyvrer au même remps qu'ils condamnent le vin, comme l'ennemy de la fanté? Peuton legitimement écouter un Arabe, qui seul de son party introduit ce paradoxe, que le vin fortifie les facultez animales, car il est asseuré que si son usage moderé les soutient, son excés les affoiblit? Que si par fois il chasse quelques humeurs superfluës par un effort si violent, n'est-il pas de la prudence des Medecins de trouver des moyens plus doux & moins nuisibles pour procurer un pareil effet? & si quelquefois il a guery quelques fiévres Cafus squartes, ne peut-on pas dire que la sapientis temerité ne doit jamais être admise siumno par hazard, mais rarement allal's que admittipar hazard, mais rarement, ellel'em · Quos razi porte sur la raison, & qu'il est toû-tuit, re-Hours dangereux d'employer un reme-meritas de, qui souvent est plus à craindre que la maladie? Il y a plûtôt lieu de dire que cet excés du vin est contre les regles de la Morale, de la Medecine & de la Theologie.

niapria

e via fût i

to line -

ginent que .

jent i dai-

entindidi.

f . 1. 1

11 15 am

at propret

Ages Pal ...

g facult , S

quarre, 3

n1 3 173

The des 1 Il est contre les maximes de la Morale, car si Platon qui a connu que le vin & la jeunesse sont les deux sources criminelles des flammes de la volupté, veut que les jeunes hommes s'en abstiennent, & particulierement ceux qui s'exercent à l'étude de la PhiloPhilosophie: ne peut - on pas direction, la modestie, & la prudence font naufrage, ou comme un levain qui réveille tout ce qui peut être comme des-honnête dans toutes less pensées, & qui fait abandonner un homme à l'extravagance des paroles & des actions, le dépoüille de tout les droit & l'avantage qu'il a sur les brutes pour l'exposer honteusement à la risée de tout le monde.

Il est encore contre les regles de las Medecine, & on peut dire que cettes extravagante maxime choque tous less principes de cette belle Science: Averroës la condamne, & montre évidemment que le vin n'éteint pas moins parr son excés la chaleur naturelle, que l'huile par son abondance la lumiere!

Lib. 5. d'une lampe: Galien le regarde com-

me l'ennemy de la nature, & un ty
quenda- ran qui commande & se fait obeir à 
toutes les puissances de l'ame; & aut
Livre des causes des maladies, il veut:
que l'intemperance du vin soit la cause:
de l'Epilepsie, de l'Apoplexie, & de:
toutes les affections soporeuses, c'est:
à dire le meurtrier de la raison, le tombeau de la memoire, de tous les Arts:
& de toutes les Sciences. Hippocrate au
tant d'horreur de tous les sunesses-

fetsi

Dan.

ceu

11:31

Cen

(pm;

9. 11

21.0

Dir

Tate e

10 P

Del:

pap.

Mia .

Poline

0.1%

Con

fets du vin, qu'il menace de mort (qui arrive au troisième jour) celuy qui est privé de voix étant yvre, si la sièvre ne luy survient, ou s'il ne recouvre la voix: peut-on croire que la Medecine approuve ce qu'elle condamne comme une maladie; ou la cause des plus fâcheuses maladies?

on pis ar t

ans ion ex .a

ule, or a

omneun ei

quineute'id.

ns to ites ex

Te de tou les

a fur les bille

0. 10 19

1010

Chil Aren

atrada idens

oas moins par

Mana, Ca

e la conicte

egarde (17.

. ., ., .,

er, Jew

1017.402.16

reules, c'ift

100, 10 ...

16: 16: 11.

ippocta.

Mais ce qui est le plus déplorable, c'est que cette intemperance est tout opposée aux plus saintes maximes de la Theologie & du Christianisme: Ce Saniers que vous avouerez avec le Soge, qui ma & dit qu'il n'y a rien de plus sain pour le sobriue corps & pour l'ame que la sobriete potes. dans l'usage du vin: & si vous suivez 31. son conseil, vous ne regarderez pas le vin par les charmes de sa couleur, ny par les appas de sa saveur, mais par les Profatales issuës, puis qu'il mord comme verb. leserpent, & répand son venin com-3° me le basilic. En effet si vous considerez les funestes effets de l'yvrognerie, vous jugerez qu'elle est l'ordure ennemie des vertus, qu'elle perd nôtre raison, ennous faisant perdre tout ce qu'il y a de plus saint & de plus auguste dans la Religion, & nous enga-Vinum geant au libertinage, à l'impiete & omne aux blasphêmes, elle nous fait con-virium dixisti. tracter une fatale societé avec tous les vices dont elle est l'abregé, & à proprement parler un monde d'iniquité. C'eff

262 LE MEDECIN

C'est ce desordre qui fait pleurer les na Chri. Saints, qui fait gemir les justes, qui la strin no- fait blasphêmer contre une Religion sii zur op-sainte, calomnier la doctrine de sons brium, Legislateur, & qui nous expose auxi lex Christeproches des Turcs & des Infideles, bis pati-qui s'abstiennent de vin dans une Resur detri-mentum. ligion de chair & de sang. Il est vray Tertull. qu'on nous permet le vin pour nous: donner de la vigueur, & non pour! nous rendre l'opprobre du monde; In que Dieu nous le donne, dit S. Jeans

Mar. cap. 179.

Chrysostome, pour guerir nos maladies, & non pour les attirer, pour! foûtenir la foiblesse de nôtre corps, &: non pour affoiblir nos ames; qu'il nous a honorez de ce don, non pour nous deshonorer par l'abus que nous: en faisons: Aussi est-il vray que ceuxt qui suivent exactement les maximes; Chrétiennes, sentent bien par leur propre experience, que pour peu des vin qu'on accorde à son corps, l'esprits se relâche de la guerre qu'il avoit en-

Dura est trepris contre cet ennemy; & qu'ainsi muttire on fournit des armes à celuy qu'on quem di-doit combattre, & on donne moyen par cette liqueur à nôtre chair de nous; faire sentir les effets de sa revolte. C'est ce sentiment qui les oblige d'ufer du vin comme d'un medicament

Quid o dans leurs foiblesses, autrement que: leum oc'est verser l'huile sur le feu & fomen-

ter

امزما

are J.

lone

DES PAUVRES. LIV. X. 362 ter celuy de nôtre convoitise, en jet-cimus, tant dequoy entretenir cet embrase-quid pifcenment. tiæ foce

Tapitally w

Sjelly Car

Certae de 11.

is chose all

a cour nova

क्ष वाला क्षान an monde,

01 3, 680

ris 008 maia.

in, wit

M. Sallin

me: Call

1, 1107 po 15 is one nous

ret gue ceux S MANUE

an par leur 70C: 180 08

1 11 / 1 mm

for it's i maini

in an'on

ine moren

à 1810/18.

1017 Alla

China majalify

Elineni guy

2. Japan

Mais si ces considérations ne peu-ignem vent rien sur l'esprit des pauvres pour fomente les obliger à quitter cet excés qui leur stramus. est si familier, si l'interest de la famille Hier. qu'ils ruinent par leurs débauches, goch, exposant une femme & des enfans à la mendicité, qui est l'abregé de tous les vices, si l'interest de la santé qu'ils détruisent, de l'honnesteté qu'ils violent, & si ce qu'ils doivent à la sainteté de la Religion Chrêtienne qu'ils profanent par une vie toute sensuelle, n'est pas assez puissant pour servir de digue à cet excés de vin, n'a-t on pas droit de recourir à la severité des Loix pour en arrêter le cours?

Mais pour y parvenir, je voudrois imiter les Medecins, qui pour guerir les malades ne leur parlent point des remedes necessaires; mais seulement à ceux qui contribuent par leur soin à leur guerilon: Je voudrois m'adresser aux Seigneurs & aux Juges des lieux où ces débauches se commettent, qui ont droit de punir de prison ceux qui violant la fainteté des Dimanches, & la solemnité des Fêtes, s'enyvrent dans le Cabaret, & par leur mauvais exemple peuvent rendre l'yvrognerie commune aux habitans du même lieu:

Cette Q 2

264 LE MEDECIN Cette punition seroit un remede salutaire à ceux qui, par une sensualité brutale, ontsi souvent noié leur raison dans le vin, & preservant les autres de cet excés, feroit que l'honnêteté des mœurs seroit gardée, la pieté maintenuë, les familles soûtenuës par le travail, la maladie bannie de ces lieux, & fur tout la fanté si nécessaire au public & au particulier conservée, & ainsi la mendicité, qui est le plus souvent la fille de cette débauche, seroit éloignée, qui est d'autant plus à craindre, qu'étant l'effet de l'yvrognerie, elle est la mere nourrice avec l'oisiveté de toutes sortes de desordres.

11/1

finor L

PORMO

1.1

far ...

(i i)

1

Maria ...

CE TI

Co. At .

WU

- 1

aul!

## CHAPITRE III.

Contre l'oysiveté & la faineantise des valides mendians.

TL semble qu'Hippocrate, le plus Numquam vesci ci. L' celebre de tous les Medecins, ait bis ad voulu renfermer toutes les regles de Tatietarem & la santé en ces deux points; de ne impimanger jamais jusqu'à se rassasser, grum esse ad & à n'être point paresseux au travail: labo-En effet si la sobrieté & le travail mo-Hippoc deré sont les deux principes de la san-Epi- té de l'homme, il s'ensuit que le déregles Am alland

DES PAUVRES. LIV. X. 365 reglement au boire & au manger est la fource des maladies, & que l'oyfiveté & la faineantife n'est pas moins l'ennemie du temperament & des qualitez naturelles qui forment la santé, que le tombeau des facultez de l'ame: Car qui peut douter que le travail moderé ne soutienne toutes les puissances qui regissent nôtre corps? il aide la digestion, facilite la transpiration des humeurs, leve les obstructions, donne vigueur aux facultez vitales, & soulage tellement celles que nous appellons animales, qu'il n'y a personne qui n'éprouve que le sentiment est plus exquis & le mouvement plus libre par le benefice du travail, qui réveillant la chaleur naturelle, & les esprits qui sont les agens communs du corps, anime par ce moyen toutes les fonctions affoupies, & dégage particulierement celles qui gemissent sous le poids des humeurs.

145 de 46 4.2

13:110:3

Tanhy W

cas wall

45 . 10

Luin 1

S Warthi J

18101 C 110

12: IL3

1 to 1 315

: \*2018511;

19: CE 116

e tallane!

11 115 10

. William

1, 19 /2016 B

Pitas

Que si le travail procure tant de bien & de soulagement, quels maux & quels déréglemens dans les humeurs ne doit point produire l'oysiveté? Elle fait que tous les esprits languissent, que la chaleur naturelle est suffoquée par la surcharge des humeurs, comme le seu par un bois vert qui ne fait que de la sumée, le corps s'appesantit, les forces s'affoiblissent, & comme elle ne donne aucune libertéaux humeurs de s'exhaler, les excremens sont arrêtez dans les parties; de là naissent les cruditez, les obstructions, les rheumatismes, les fluxions, & enfin l'hydropisse, & particulierement cette espece appellée leucophlegmatie, qui est celle qui termine ordinairement la vie de tous les faineants.

14.1.1

& en

ge Ce

Out o

1 1

Ceris

("6:

13000

Pap

Villa

(10)

Binn

fon:

() lies

from.

Voila les mauvais fruits de l'oysiveté, qui n'est que trop familiere
aux valides mendians, aux gueuxerrans & vagabons, qui ayant renoncé
au travail, qui devroit être l'ame de
leur vie, traînent par une lâcheté insupportable une vie honteuse dans la
faineantise, qui ouvre la porte à tous
excés de vin, à l'impudicité, au
blasphême, au larcin, à l'impieté,
aux maladies, & à toutes sortes de
débauches.

Cette vie doit être odieuse à tous: les hommes, puis que les valides ne travaillant point; trahissent ce qu'ils doivent à Dieu, qui a imposé à tout: le monde la loy du travail: ce qu'ils doivent à eux-mêmes, se privant par ce defaut de ce qui est necessaire à la vie: & ce qu'ils doivent à autruy, c'est à dire à la republique, dans laquelle ils doivent entrer par une so-cieté de travail avec ceux qui y sub-sistent;

fistent; autrement ils luy feront préjudice, ne faisant ny miel ny cire, & empeschant par leur bruit l'ouvra-

ge des sages abeilles.

11

IL decom- 1

e identalix (

severemens i

135 - ce 18 1

lops, Yenta

en anticela 1

in appropria

ec anara

AND AND THE

is de l'orn.

op familiare

1 -1007 274

11 ... July

al maida

tarla dane a

porte à rous

diote, at

و المالة المالة

11 . May

TO LEGIC

il; it qu'is

eprication for

pere. S. s. a.

1 July 14

iar une foo

AL .....

Mais si la Medecine sçait bien découvrir les maladies & autres maux que l'oysiveté produit, elle est impuissante pour y apporter le remede, qui consiste à éloigner cette cause, & donner un employ raisonnable à ceux à qui la faineantise est si fatale: C'està quoy le Roy a heureusement & sagement pourvû par une maxime autant Chrétienne que politique, en établissant l'Hôpital General dans la Ville Capitale du Royaume, & procurant même l'établissement aux grandes Villes, en leur accordant un fonds tiré des Leproseries & Maladeries possedées auparavant par des Laiques. Dans ces Hôpitaux, par le ioin & la prudence de Messieurs les Directeurs, les pauvres sont receus & appliquez à un travail proportionné à leur force, afin que par cet art qui leur est enseigné, on bannisse l'oysiveté, qui est la peste des Royaumes & des Republiques. C'est en ce lieu où tous les mendians publics sont receus de quelque pais, sexe, âge & qualité qu'ils soient jusqu'à sept mille, hommes, femmes, filles, garçons, & enfans separez, sans

LE MEDECTN aucune communication de sexe, & distinguez par maisons où ils sont logez, chauffez, vêtus, nourris & instruits avec tant d'ordre & de benediction, qu'ils laissent par ce changement l'étonnement à tout le monde. Qu'il y a du plaisir d'entendre à toutes les heures du jour dans les dortoirs & ouvroirs, chanter les louanges de Dieu par les mêmes bouches qui ne les avoient jamais ouvertes qu'aux blasphêmes! Qu'il y a de la joye de voir des hommes & des femmes dans une continence & une modestie si exemplaire, qui n'étoient auparavant que des victimes immolées au Démon d'impudicité! Que de satisfaction aux justes, que les blasphêmes soient changez en louanges. l'impieté en religion, l'impudicité en continence, l'insolence en modestie, l'ignorance criminelle en la science des Saints, & que ceux qui vivoient auparavant sans Sacremens, fans Messe, sans Prieres, sans Roy, & sans Superieur, édifient maintenant le monde Chrétien & le remplifsent de l'odeur de leurs vertus!

Non Il est facile de voir par cet heureux usque ad latie. établissement ce que vaut une vie rerarem se glée pour la santé & la sainteté; & red par il ne sera pas moins dissicile de persuader que souvent les sens l'empor-

tent

6121

1 7 7 10

2

tent sur la raison; puis que tel pauvre qui n'étoit pas rassassé de quatre pintes de vin par jour dans sa débauche, se contente maintenant d'un demysseptier mesure de Paris; & que celuy qui errant valide dans une vie faineante, remplissoit souvent malade les Hôpitaux, trouve sa santé dans une vie laborieuse & reglée, qui exemte de tout reproche, le rend agreable à Dieu, utile au monde, sans

qu'il soit à charge à personne.

e leng &

13:10:10- 1

de bend ?

TOP THE

the motion

-aregue :

n den 100

..... 1

omacally.

MATERIAL DEC

11 - 10 1

11,10

Co Tri-

fiction is

at por

C'est ce qui devroit obliger toutes les Villes à chercher le moyen de procurer aux pauvres valides un bien fi avantageux. Je loue Dieu de ce que dans les bonnes Villes de France . & mêmes dans les mediocres, les pauvres malades trouvent un fecours asseuré dans la Charité des Dames, où elles font-les Meres, les Nourrices, & les Servantes charitables de ces infirmes; mais il y aura encore quelque chose à desirer si les valides mendians ne sont occupez. Je sçay bien qu'il n'y a que les grandes Villes qui puissent soûtenir la dépense de l'Hopital General, où les pauvres enfermez travaillent à la Manufacture : Mais je sçay aussi que les Villes mediocres s'exemteront de la mendicite, faisant un petit fonds pour les pauvres familles honteuses du Q 5

du païs, & tous ceux qui font dans l'impuissance de travailler, & établissant des Bourgeois pour Commissaires, qui animez de la charité, prendront le soin de faire subsister ces pauvres invalides: Et pour ce qui regarde les mendians valides, oysis & faineants, ils seront contraints d'aller aux Hôpitaux Generaux destinez à cet effet, comme ceux du païs conviez à cette vie honnéte du travail qui contribuera autant à leur santé, que l'oysiveté contribuoit autresois aux impietez, aux débauches, & aux maladies.

## CHAPITRE IV.

Que le Medecin entreprendra inutilement de prevenir, ou guerir par les remédes les maladies des pauvres, s'il n'en trouve un contre les passions ou afflictions de leur esprit.

IL y a tant de liaison entre le corps & l'esprit de l'homme, qu'on doit avoüer que les passions de celuy-cy causent tous les desordres & la plus grande partie des incommoditez que celuy - là soussire; & que ce qu'un

DES PAUVRES. LIV. X. 371 Ancien a dit est veritable, que souvent le corps avoit droit d'appeller l'ame en jugement pour les fâcheux changemens qu'elle luy procure par les furieux mouvemens, & les fortes agitations de la passion, qui luy. est aussi honteuse, qu'elle est desavantageuse par son excés à la constitution naturelle. Aussi peut on dire que l'esprit qui est l'hôte du corps, est son ennemy; qu'il altere plus son temperament, que le visage, & que ses violentes impressions en renversant l'œconomie qui le soûtient, font plus mourir d'hommes que les bourreaux de coupables.

Delà il est facile d'inferer que le Medecin ne passera pas les bornes de sa profession, quand pour conserver la santé & prevenir ou guerir les maladies des pauvres, il cherchera le moyen de trouver cette agreable tranquillité d'esprit, qui est la panacée, & le remede universel contretous les

maux du monde.

its palling

caineants,

Man die

a Colombly

TEZ & Chil

Contribuell

indicine.

idra initi-

· 1 14 1

re 16 (01);

Joseph Co.

C'est ce qui autrefois a obligé Ga- De colien, un des Princes de la Medecine, gnosde composer un Livre du moyen de curanconnoître & guerir les passions de dis animi affel'esprit, où aprés avoir confessé que étibusle Sage, selon le sentiment des Philosophes, est semblable à Dieu, il donne pour preceptes d'une belle Cura se- morale que la Philautie nous ôte la dulò, ur connoissance de nous-mémes, qu'il nentius faut acquerir chaque jour quelque viza nouveau degré de sobrieté, qu'il quam faut choisir un certain genre de vie Delige que la coûtume nous rend agreable, puir & sur tout, que si nous pouvons rite ge- une tois éloigner de nous l'insatiabiquod lité, qui est autant la source de nos

0. ..

125 7 15

De :

(:. ,

er.

P. 7 ..

1:72

\*4. 9

confue. maux, que le premier principe des tudo ju convoitises, nous défendons nôtre haud vie de toute affliction d'esprit.

Mais pour dire vray, si nous vouomnem lons examiner tous les preceptes que filam vi-ce sçavant Payen nous donne pour vemus, trouver la tranquillité de l'esprit; nous pourrons dire que par son étude & son industrie, il n'a fait naître que le trouble & l'inquietude dans les esprits; qu'il a ressemblé en ce point aux Empyriques, dont il a combatu avec raison en d'autres livres les principes, qui font montre dans leurs tableaux de plusieurs cures extraordinaires, & qui d'une pratique hazardeuse & incertaine donnent à connoître qu'ils ne peuvent guerir qu'en peinture: Qu'il faut porter le même sentiment de tous les autres Payens qui nous ont proposé des remedes pour guerir les passions de l'ame, qu'ils ont été impuissans; puisque leurs connoissances ont été

fi imparfaites, que dans le chemin où ils nous veulent conduire, ils sont les premiers à s'égarer & à se perdre; & qu'ayans perdu toute leur esperance, ils ont encore perdu tous ceux qui ont eu assez de soiblesse pour

employer leurs remedes.

. 8

is ore 19

C151746

18 je 118

grene,

F 80 FOS

0,000 685

RIT.

en recoglic

UN 12

130 200

1 Tribup

2 57 19

c. 11

1000

Mig.in.

20:21.6

19: 4

1.1200

Car Co

Que si la raison n'a jamais été plus empêchée à regler les passions, que lors qu'elle a été seule; il faut être persuadé que cet ouvrage est au delà de ses atteintes, & que l'honneur d'un fi beau triomphe appartient seul à la Religion Chretienne, que ce grand Maître & ce Sage Nomothéte, homme Dieu, à établie, & nous ainspirée par ces maximes; qu'il ny a que celuy qui est remply de l'esprit de Dieu, qui puisse remplir de joyel'ame abymée dans la tristesse; & qu'on ne peut tirer que du fonds du Christianisme les lumieres & les fortes consolations dans un état où la nature, abandonnée à soy-même, ne trouveroit que le desespoir.

Que si les Medecins Payens n'ont pû porter à l'esprit de leurs malades une consolation parfaite, il semble que Dieu la reserve au Medecin Chrétien, afin qu'animé de l'esprit de charité qu'il répand sur cette profession, il porte cette double assistance dans l'insirmité du corps & de l'esprit,

qui

LE MEDECIN qui sont presque inseparables; puis qu'il l'oblige de visiter ce pauvre dans ses langueurs: qui est le temps où il se trouve presque abandonné de tout le monde: Et si le Medecin n'attend le secours que de celuy qui seul le peut donner, il se doit promettre un heureux succés; avec cet avantage, que si chaque maladie du corps exige un remede particulier, toutes celles de l'ame qui naissent du mal present, ou de la crainte de l'avenir, seront gueries par un seul & unique remede.

1:1

1.1

12 131

que i

· Mil

0

wild.

761

100

Remedes ste sc qui vient de la maladie.

Ce Medecin cherchera inutilement le moyen de procurer la tranquillité la tri- de l'esprit à son malade, s'il ne bannit de son ame un dangereux hôte, & un mortel ennemy qui le tyrannise: Ce monstre est tel qu'il met la division entre Dieu & l'homme, & entre l'homme & soy-même : ce qui fait qu'il n'aura jamais de repos, pendant que le peché regnera dans son ame: Car si vous ne pouvez esperer la cessation de vos douleurs dans une tumeur enflammée pendant qu'une matiere corrompuë l'entretient par sa presence; comment pourrez-vous vous promettre la tranquillité de vôtre ame, pendant qu'elle souffre la violence de ce tyran? Il faut qu'elle soit reconciliée avec son Juge irrité, il

al faut trouver ce calme & ce repos dans l'horreur du vice & la joüissance de Dieu, & que la maladie, qui est la fille du peché, nous fasse detester ce malheureux pere; Mais il faut chercher ce bien & cette reconciliation dans la grace des Sacremens, qui sont les canaux par lesquels Dieu la verse dans une ame, & par laquelle il fait une agreable essus un respect la fautaire sur le corps, qu'l en reçoit la fanté au même temp sque l'ame a le calme & la tranquillité.

ce pany ; el le tem ;

ally waive

ent du mai de lateria

G WHIGHT

· 64, 26 3

Tan GLA VY

The Jahin-

y hore, w

TYPANEL.

net 'g Ilir

ne, a ta

e. Ce yai

and, fill

1. 1.6

- 10616

11.11.11

חול : מ

or ont pa

11769 191

Spire 1:

pinit

Quand le Medecin aura rendu ce premier devoir à son malade, l'avertissant de son salut, & que celuy-cy aura satisfait à sa conscience en recevant les Sacremens, il ne faut pas qu'il se contente de luy donner des remedes pour appaiser ses douleurs, mais qu'il luy inspire des maximes pour luy donner quelques douceurs: il faut qu'il luy fasse concevoir par un discours autant affectif que veritable, que cette maladie, qui est l'horreur des sens, doit être le Paradis denôtre ame; que cette indisposition qui fait mourir toutes les voluptez du corps, nous met dans la difposition de goûter tous les plaisirs du Ciel; que ce mal fi douloureux qui met le corps à la géne, est le Printemps

276 LE MEDECIN temps des années de Dieu, qui procure à l'ame la liberté & la sainteté, que cette maladie originaire du Ciel est un Predicateur affectif qui nous vient instruire des volontez de Dieu, qu'elle nous fait suer & trembler en nous donnant de l'horreur de ses jugemens: mais qu'au méme temps elle nous découvre sa beauté, nous faisant connoître qu'elle est un amoureux effet du pur amour de Dieu; qui punit nos sens rebelles & criminels pour épurer nôtre ame, & luy faire voir au milieu des peines sa volonté toute pure, dans l'accomplissement de laquelle consiste toute sa joye, sa perfection, & sa justification: de telle sorte que luy faisant voir ce bien dans l'esprit de Dieu, qui est son tresor & le fond de sa felicité, elle luy doit faire trouver au milieu de ses peines la tranquillité; lors même que tout le monde la publie miserable.

12 m.

y \*\* . I

C . .

Mais si vous voulez passer à des maximes purement Chrétiennes, vous luy serez concevoir que la maladie est l'unique mal auquel Jesus-Christ vivant & soussirant n'a point pris de part pour vous le laisser tout entier: Qu'il vous en fait un present pour achever de vôtre part, ce qui manque à sa passion, & qu'ainsi la

la maladie est un heureux moyen pour luy satisfaire pleinement, & que proprement c'est une penitence qu'il nous a amoureusement imposée, qui a tant de ressemblance avec celle qui est enfermée dans la Passion du Fils de Dieu, que nous y pouvons heureusement trouver l'éloignement de nous même, la mort de not tre amour propre, & le détachement de toutes les creatures.

1 tal 216

Ar Ja Ciri

1 9.1 905

Olt Tin,

remoter en a

22 FS 11/4

C. HERR

:. 1)W E

tun amonto la

de Dieus I

S Comie

1. 6 CT 8

12 :17) = 1

15 0.3" · 1

21 37,000

: hading

101 18:1101

de Dien.

1 19 19 12.

C. ... 11

10,000

11 112

1'2 "gine

Alie Co

1/4 F. 51

13: , CE

Dans cette pensée le malade entrera amoureusement dans la societé des peines du Fils de Dieu; son lit sera le Calvaire, son cœur sera l'Autel consacré à la penitence, où le coupable en se détruisant se conserve, & son corps sera la victime immolée à cette amoureux Crucissé, qui recevra son siel sur sa langue & son sang dans toutes ses playes, qui guerira comme un baume salutaire toutes ses douleurs, sans laisser aucunes marques de peines & d'inquietudes.

Dans ce sentiment les pauvres doivent dans leurs maladies remercier Dieu de ce qu'il abbat le corps pour élever l'esprit, & que sa bonté par les infirmitez affoiblit l'effort de la concupiscence; de ce que des douleurs les plus aiguës du corps, il fait des remedes salutaires à nôtre ame dont il asseure la fanté par les mala-

278 LE MEDECIN maladies qui travaillent le corps avec plus de cruauté & plus de violence.

Reme- Pour confoler les malades dans leur pauvreté, qui est la plus ordinaire contre affliction de leur esprit, faites leur la pan-concevoir ces salutaires maximes; Que celuy-là est bien riche qui est pauvre de desirs; que ceux qui desirent beaucoup ne sont pas moins pauvres, que ceux qui n'ont rien; que celuy qui veut vivre avec tranquillité, ne doit pas desirer ce qu'il ne peut avoir; & que celuy qui veut avoir ce qu'il desire, ne doit desirer que ce qu'il peut avoir; qu'il n'ya point de pauvre qui ne trouve les richessen bornant ses desirs de ce qu'il possede; & qu'on peut dire des richesses accompagnées de desirs, ce qu'un Ancien disoit du feu & de l'eau, que ce sont de bons serviteurs, mais de mauvais maîtres, qu'en cet état bien loin de nous satisfaire, elles nous livrent aux impatiences, aux ennuis, aux craintes, & à tout ce qui peut bannir d'un esprit la douceur & la tranquillité; de sorte que nous sommes persuadez que ce ne sont pas les richesses qui composent les justes ny les sages; & que la condition des riches, pour être plus éclatante, ne peut-être ny plus aisée, ny plus heureuse.

Que

CHE

lá 1.

Mie.

00000

Gill's

aime

lost

tog

0.00

200

PAI

PMs,

DES PAUVRES. LIV. X. 379 Que les pauvres pour leur confolation admettent encore ces veritez, que les Etats sont si bien reglez par la sagesse de Dieu, qu'il ne s'en trouve aucun si bien assorty à qui il ne manque quelque chose, ny de si miserable qui ne trouve quelque douceur & quelque affaisonnement dans ses amertumes : Que Dieu les aime en cet état de pauvreté, qu'ils sont les objets de ses soins aussi bien que de son amour; & que de cette bonne source il ne peut couler que du bien; qu'il est vray que c'est un bien d'être logé dans une condition qui bannit le luxe, la faineantise, la débauche & la dissolution, qui sont les crimes & les supplices du Christianisme; que cette pauvreté n'est pas un mal en nous ôtant tout, & ne nous laissant que le rien, mais qu'elle est assez heureuse pour nous faire entrer en la possession de tout, puis que Dieu ne se laisse posseder en cette vie que par celuy qui abandonne tout, & dont le cœur est vuide de toutes choses: Et comme Dieu est rose l'unique joye & le seul contentement beus de l'ame, on peut dire que le pau-possesses. vre qui possede Dieu, en aimant sa Dentepauvreté, est heureux de la felicité ron. 2. de Dieu même, & heureux comme Dieu de la joüissance de soy-même.

Ĉ1

Corns av

oleace.

is ordinalis

factes leap "

maximes ;

The null fill

vere doi .

r necessite

Ten: 014

tranoutle &

" do not )

play ma

ce qu'an

mil 15

ful vi

1000 1000

17° p.15.1

jub 4

١. نشا (

1.6. 33

ICS F.CL

380 LEMEDECIN

Ce qui fait toutes les peines des pauvres, & qui souvent les oblige de fe dire malheureux, c'est qu'ils voyent toujours leur pauvreté plus grande dans l'avenir que dans le temps present, quoy que le futur soit une nuit obscure a leur connoissance: Mais pour bannir ces craintes, inspirezleur un vray sentiment de la Providence divine, quileur fera concevoir que celuy qui s'appuye fur ces choses exterieures, qui nous contentent par leurs approches, & nous desesperent par leur éloignement, n'est pas plus asseuré de son repos que de son inquietude; Que souvent Dieu substitue les biens à tous ces maux, dont nôtre fausse prévoyance nous fait sentir les atteintes, & qu'il est plus doux de s'en remettre au decret de Dieu, qui ne peut étre interrompu par nos desirs ny par nos craintes. Dites à ces aimables pauvres que cette pauvreté, qui est l'horreur de leurs sens est un commerce par lequel nous achetons un Royaume, que c'est un contract d'acquisition pour le Paradis, & le titre en vertu duquel nous devons entrer en jouissance de l'éternité: que ce mal de la pauvreté a été le seul bien, le seul patrimoine, & la seule possession de Jesus-Christ; Qu'il est vray qu'ils se-

f ...

100 ·

00

2.

1.

roient malheureux dés cette vie s'ils ne portoient la croix de la pauvreté avec patience, qui est le caractere de leur predestination; que le pauvre ne peut-étre sauvé sans cette vertu, non plus que le riche sans la charité: faites-les souvenir de ce que Tobie disoit à son sils, Ne craignez point, mon fils, nous sommes pauvres, mais nous avons assez de biens, si nous craignons Dieu, si nous nous abstenons de tout peché, é si nous faisons de bonnes œuvres.

out the

. 2. 16

The ren

3 14-1 6

(C 7577

The lin

n Orifi

116,1000,

03 (Line

ACT IN

Trail

1 3

oil tion

William P

a to ll'

3 12.11

in it

Entrez donc solidement, chers pauvres, dans la pratique de toutes ces maximes, & croyez que si vous reconnoissez tant d'avantages dans cet état que l'amour de Dieu vous procure, vous ne vous plaindrez jamais de la pauvreté; mais vous entrerez dans les desseins d'un Dieu homme qui a consacré la pauvreté en sa personne, en la canonisant en celle de tous les pauvres qu'il publie bien-heureux.

Si vous prêtez une oreille charitable aux plaintes des pauvres que vous des
visitez, vous apprendrez qu'il n'y a contra
point de croix qu'ils ne portent, les
point de persecutions ny de rigueur affiqu'ils ne souffrent: comme si la nature, le monde & le Démon décochoient contr'eux tout ce qu'ils ont

282 LE MEDECIN de plus cruel: Mais c'est à vous à leur faire connoître que tous leurs; maux viennent d'une même source, & d'une même main, qui est celle: de Dieu, que toutes leurs plaintes: cesseront si une fois l'esprit est conduit à cette premiere cause, qui permet l'inique sentence du suge, l'exa-ction du Sergent, la violence & l'injustice des hommes qui forment toutes les peines de ces miserables, pour dero non per leur faire respecter dans la malice de: ces causes, l'equité des jugemens de: quo im. Dieu: Que si les bêtes les plus famissa sit rouches souffrent sans bruit les coups; de leurs maîtres, & qu'ils devorent: S. Ber-tous les autres qui semblent les menacer: si on remercie le Medecin aprés: la guerison, quoy que la Medecine: ait été amere, & qu'il ait employé le fer & le feu, n'est-il pas juste de! remercier cette main qui amoureusement nous touche, de sacrifier las moindre partie de l'homme qui est le corps au bien de l'ame, qui est l'am épurée par ce facrifice, & qui par factum les rigueurs apparentes d'une bonté: re sua- amoureuse est sevrée des plaisirs de: 180 la vie, dont les coups sont d'autant: garum. plus agreables, qu'ils nous chatouillent en nous blessant & nous tuent: quand ils nous caressent: Non, si nous aimons le Ciel, nous ne pour-TORS !

fon: v

tt ii a V Con

faile.

: Q.t.6

P. 4 3

9,1 14415

H818 9

9407

YC1;

tige,

les pu

]机北 631 113

(FILE F

J. 82.

CONT.

UNE 1

15.01

dica

107.0

fed à

Quam fuave mihi Subito vitatibus nu-Aug. lib. 9. Con-

fess.

DES PAUVRES. LIV. X. 382 fined rons voir de guide plus seur que cette main qui l'a formé; & si elle nous meloure? y conduit par des sentiers difficiles & sides fâcheux, c'est pour nous persuader que le chemin le plus rude en est le

plus court & le plus battu.

21 %

le, quiper :

1000

amenticu-4

rioles, pour

a malice se

. 14 25

. . . . . . . . . . . . . . . .

· nate of

edecin atres h

a pledesine

aic enviore

130 1.112

11 9DIOUTE:16

F. 1.

PAR OF

Char Ly

Tint Jul

platifi d

nt d'alimi

is colin

1001: 166.1

Mais si vous voulez faire voir aux pauvres par un œil Chrétien, le myi - llayge stere qui est caché sous ces aimables, quoy qu'horribles afflictions, & si vous découvrez la beauté & l'avantage des croix dont ils sont toûjours les plus chargez, ils en feront l'objet de leur joye & de leurs felicitez; car ils concevront les afflictions de cette vie comme les Sacremens de Dieu, puisque sous leur écorce ils cachent une grace divine, & quoy que sensibles & visibles, ils couvrent un esprit invisible, qui donne au fonds du cœur des douceurs & des suavitez au milieu des peines qui nous affligent; de telle sorte que les Saints qui ont connu cette verité ont couru aux rouës, aux gibets & aux supplices comme aux triomphes, & ont soûtenu une verité que les mondains ne peuvent comprendre: Que si les Anges étoient capables d'envie, ce seroit de ce qu'ils ne peuvent souffrir & mourir comme les hommes; & par ce moyen faire non seulement un

384 LE MEDECIN facrifice par leurs souffrances si agreables à Dieu, mais une holocauste par la mort où la victime est entierement consumée: Ouy, il est asseu-ré que les hommes par leurs souffrances ont un avantage iur les Anges; car fi ceux-cy aiment Dieu danss la gloire, c'est necessairement; maiss les hommes entrent en une societée de peines avec un Dieu, & par un effort d'amour ils l'aiment volontairement au milieu des afflictions, nonobstant la resistance de la nature: Si donc vous voulez faire cesser toutess les plaintes des pauvres dans leurs peines, faites-leur connoître qu'ils: les doivent cherir, puis que Jesus-Christ les a consacrées dans la vie, qu'elles sont les fruits de son Incar-

Bane

dina

lipre.

10 %

300

Sini

106 (1

juit.

Paris.

D.:

Pa. ic

1200

1467

and in

F 1 60

SOLIT

10.00

18/10 LW

CH C

paupe fa. nation, de son Sang, & de sa Mort; qu'il a demandé qu'elles passent jusqu'à nous, pour nous faire boire les Tertul. Calice de ses souffrances; qu'il nous les a leguées par son testament de: mort & d'amour, & que par ce: moyen elles doivent faire en cette: vie tous nos desirs, puis qu'en l'au-Reme- tre elles formeront toutes nos cou-

de uni-ronnes.

Iple mi.

pore

versel La Medecine a jusqu'icy travaillé: contre inutilement à trouver un remede: fortes pour soulager les hommes dans toude tes leurs incommoditez : car aprés: l'avoir! MAHX.

DES PAUVRES. LIV. X. 385 l'avoir pesé dans la balance par la rigueur de ses indications, elle est réduite à chercher un remede particulier pour guerir chaque maladie: Mais je puis assûrer que dans le Christianisme il y a un remede universel contre toutes les maladies de l'ame, contre toutes les peines de l'esprit & du corps. les injures, les desolations, les pertes & les persecutions, qui consiste en cette agreable conformité à la volonté de Dieu, cette juste dépendance de sa Souveraineté, & cette sainte soûmission à ces Arrests; laquelle étant une fois connuë, elle persuadera aux plus miserables qu'elle est le remede le plus juste, le plus propre, & le plus universel contre tous les maux qui les peuvent attaquer.

eff cutieres

e in 13 Ans

en. Dieu dans

callery Mals

The confetter

er voloniale

CHORS, DODA

12 12 178: 51

a wites

Qu's leurs

17 to Ci. 118

: gue 10108+1

dans la ilea

le jos In ar-

deta Wort;

palent luis aire boire le

11.10.5

11 11 11 10 1

11- 781 (C)

2. 10.16

71/69 [200]

es nos cours

105 0000 110

andie.

Lins toll

Car apris

Dans cette vûë il n'y aura aucune puissance de leur ame, qui ne soit satisfaite en quelque évenement que ce soit, aussi bien dans la perte que dans l'abondance des biens de la terre, autant dans la pauvreté que dans les richesses: Car si l'entendement est une sois persuadé de la verité & de la sagesfe de Dieu dans sa conduite, elle lui sera toûjours également adorable en toutes choses, & il connoîtra toûjours que la raison suprême & universelle, qui est Dieu, ne fera jamais rien contre la rai-

son qui luy est soûmise.

Si

286 LEMEDECIN

TO DE

An just

Ciù Ci

16160

10:1:36

14, 2

Billa.

de pay

micac

hidely

£: 100

WI.T. Time"

Diel

Der J

willigh.

1:010

] 4...

I)::

O. Mil

. J.

·Vul

13 70

1631

Si la volonté ne se propose aucun bien utile que celui que la volonté du Souverain luy accordera, comme il est trés-juste, elle bannira tout desir étranger; & en même temps se perdant & abîmant amoureusement dans la vo-Ionté de Dieu, elle sera heureusement possedée de cetamour, & ne possedera rien que l'amour de son Dieu, qui luy fera trouver cette agreable possession en toutes choses: Et si sa memoire se souvient qu'il y a un Dieu qui regle tout par sa bonté infinie, elle aura toûjours un bien delectable present, & trouvera son unique plaisir de penser à Dieu, & de le faire continuellement le sujet de sa joye; puis qu'il fait son plaisir de penser autant à nous que si nous étions seuls sur la terre, pour être les uniques objets de ses pensées infinies.

Sicuti eft aligas parest midia puniens. Angust. Epist. 54.

Mais fur tout dans tous les maux, quando dans toutes les privations, & dans la rachar. violence & la tyrannie que les riches cens, ita exercent si souvent sur les pauvres, Tericor- inspirez-leur cette belle maxime de S. Augustin, qu'il y a dans nos peines une justice qui nous épargne, une misericorde qui nous châtie; que Dieu souvent par rigueur pardonne, & souvent par bontépunit, que nous sommes redevables à sa bonté de nous faire souffrir en cette vieles peiges temporelles

relles pour éviter les éternelles, que sa justice nous réserveroit: Et si une sois nos pauvres sont persuadez de cette verité, ils n'oseront jamais se plaindre en quelque état qu'ils soient, car dans leurs souffrances & leurs persecutions, ils porteront leur cœur & leur esprit à l'accomplissement de la volonté de Dieu, qui a établi si justement de toute éternité cette justice pardonnante, & cette misericorde punissante.

13

pore and, 12

1 Polonteus

comm: C

2 tone dalin S

Canappine T

rdarslass.

ran-amana

Mapoli. Minemot

1. 1.

Light was 6.

Mario

Follo Git !

pour a

Chilly min.

les Milion

A plans

125 1. 1864

1/101

or 23 Silver

peines will

ine milers y

Dieniono Di

, 81 lb g

2.5000°

1715 1216

Dans les sentimens de cette conformitéàla volonté de Dieu, il n'y a plus de pauvreté, de douleur, ni d'infamie à craindre, puis que toutes leurs richesses, leur plaisir & leur honneur est logé dans le sein de Dieu, qui est un tresor inalienable: Ils n'ont plus rien ni à desirer ni à perdre, puis qu'ils n'ont aucune prétention au delà de Dieu, & qu'ils se sont avantageusement perdus en Dieu: leur paix & leur tranquilité ne peut être troublée, puis qu'elle est fondée sur un Dieu toutpuissant: & je puis dire même que la mort, quine s'entretient que de la desolation de la nature, ne leur peut faire de peur, caroutre que les pauvres n'ont gueres de liens à rompre pour trouver leur liberté, qu'ils n'ont gueres trouvé de plaisirs dans le siecle pour les charmer, mais beaucoup de mileres pour les ennuyer, & qu'ils re-

R 2

gardent la mort comme le port commun de routes leurs miseres, c'est que lors qu'ils envisagent cette agreable volonté dans la mort, ils la voyent comme celle qui fait un sacrifice, ou plûtôt un holocauste où cette victime doit estre immolée, & amoureusement consumée, & cette vie perduë dans le sein de Dieu heureusement déifiée; Tellement que les pauvres par cette aimable conformité, comme tas, quæ les maîtres du monde, commandent quidquidaux saisons, à la vie, à la nature, à la quia non mort; & on peut dire avec autant de vult nissi justice que de veriré, que Dieu ne fait potest. que ce qu'ils veulent, puis qu'ils veu-Joan. lent tout ce que Dieu fait maintenant,

Beata est illa

volun

LEMEDECIN

201,20

tions,

corri

Aice e

dem a

P: 11

Cereir

necres

par les

Melati

的

20Ath

817

PARMI

1001

per of

8020 A

Mo. 4,

Prate.

F 200

ter 13.

8:30

Enseb. & tout ce qu'il fera dans l'éternité. Voilà, Messieurs les Medecins, les aphorismes de santé & de salut que nous devons inspirer aux pauvres pendant leurs maladies & leurs afflictions; voilà les Oracles de la sagesse, les maximes de la Theologie morale, & les Axiomes de la Philosophie Chretienne, pour leur procurer la tranquilité, sans laquelle la science, les remedes & les visites sont souvent inutiles: Si une fois nous les donnons en temps & lieu, ce seront de precieux elixirs pour leurs ames malades, des colyres salusaires dans leur aveuglement, des épithémes pour leur cœur affoibli; & des antido-

DES PAUVRES. LIV. X. 389 antidotes contre le venin de leurs pasfions, qui intecte & leur ame & leur corps: Mais ne croyez pas que la Justice exige trop de nous, si elle nous demande cette double assistance en faveur des pauvres; car si elle a obligé omni les Medecins Payens de leur rendre ce cui muldevoir au milieu des ombres & des te-tum est, nebres, que ne devons nous pas faire multum par les lumieres & l'amour que nous tar ab recevons de la loy nouvelle? La charité Chrétienne veut que nous portions 12.48. à ces pauvres malades le cœur, l'esprit & la main; le cœur pour les aimer, l'esprit pour les consoler, & la main pour les aider & assister. Parlons en cet esprit à ces pauvres, comme autrefois Saint Paul aux Corinthiens, Mes freres, ma bouche s'ouvre, & mon 2. Cocœur s'étend par l'affection que je vous cap. 6. porte, mes entrailles ne sont point resserrées pour vous: Car si une fois nos visites sont accompagnées de cet amour & de cette charité, je puis dire que nôtre Medecine, qui est originaire du Ciel, retournera à sa source; & que portant cette divine consolation dans ses visites, elle fera trouver aux pauvres la douceur dans la douleur, le repos dans le travail, l'avantage dans les pertes, la tranquilité dans l'inquietude, les richesses dans la pauvreté, l'honneur dans l'infamie, les délices R 3

1 1

e port com

es, cenques

ice agreement

13 10 10VC 13

ecronice, our

ette victime 3 3

smoureulo: 8

vienardren i

sement de 43 f

pagyto: pai se

e, commes

mmande. 5

or 10 10

in netally

... |cuellan

Maireman,

ir parte

decins, less,

ight die

1411 - 4 7070

Salland B 15 MIO

· 7 48

of orions

remides &

ules Siens

mps 3: 'je 5

spir ing \$ 2. 15. -07

(E) 25.11.2 A

1. 8.

iles E

LE MEDECIN dans les supplices, la felicité dans la misere, & enfin dans les maladies du corps & de l'ame un port de santé & de fainteté.

## ABREGE DESREME-DES trés-utiles aux pauvres.

T'Ay crû que la justice & la charité que je dois aux pauvres, m'oblige de faire cet abregé des remedes tant internes qu'externes, en faveur des pauvres de la Campagne, qui sont abandonnez à leurs miseres & à leurs maladies; afin que ceux à qui Dieu ouvrira le cœur pour y former le desir de les assister, trouvent ce moyen commode pour preparer sans coût & sans frais tous les remedes necessaires.

Si mes souhaits ont lieu, les Dames animées de l'esprit de charité par une œconomie, qui jusques-ici a eu grand succés, entreprendront cet ouvrage, & de cinq en cinq lieuës établiront dans une Ville une personne intelligente & charitable, qui conduit par un Medecin des pauvres, distribuëra aux pauvres de deux ou trois lieuës gratuitement, les remedes suivans selon l'ordre gardé en divers lieux depuis quelques années.

for-8

It!

10000

1470

Most

bink

Will (

4.10

167

Wil.

110

121

DES PAUVRES. LIV. X. 391

Un des principaux remedes propo-Pâte sez, est la Pâte medicinale, qui jus-mediqu'icy a été debitée par quelques perfonnes comme un grand secret qu'on ne vouloit découvrir: Pour composer la Pâte medicinale, vous prendrez de la terre grasse, dont on ses environ une once & demie, avec laquelle vous mêlerez demy once d'Antimoine preparé, appellé le Sassran des Métaux, en Latin Crocus Metallorum, que vous mettrez en poudre: Aprés ce mélange vous ferez secher la Pâte au Soleil l'Été, & à un seu lent durant l'Hyver.

x la char. v ga

TERES IN T

(JPC) 188 9

17 161

1 6. 4 Ethis

merleden. E

Ca Moyen .

ions could g

necestalion o

les Dallier 3

West and

17 Sa 3

MITS 25: 5

200 1701 2

ne intelli-

orduit pa t diffikaes y

שוני אותי שותיים

haypir D

Tonk (1: )

Pour en user vous la ferez tremper à froid enveloppée d'un linge en double, dans un petit pot de terre remply d'un demy septier de vin blanc ou clairet, mesure de Paris, durant vingtquatre heures. Vous en donnerez à chacun selon ses forces, sçavoir aux enfans depuis un an jusqu'à deux ans une cueillerée, depuis trois ans jusqu'à cinq ans deux cueillerées; & ainsi à proportion jusqu'à sept ans, auquel âge vous en donnerez quatre cueilierées, & augmentant vous en donnerez sept cueillerées à ceux qui ont atteint l'âge de quinze ans: Et delà vous en donnerez au plus fort jusqu'à dix cueillerées, qui font environ moitié du demi-septier de Paris qui pese huit onces, à condition que vous en donnerez encore à ces derniers deux cueillerées dans le premier bouillon, qui fera toûjours donné une heure aprés la prise: vous pourrez ajoûter un peu de sucre pour le faciliter aux enfans.

Ce vin qui purge par le vomissement & par les selles, sera donné utilement deux heures avant l'accés des fievres quotidiennes, tierces, double-tierces & quartes; mais il ne doit être donné durant les fiévres continuës, qu'au temps de la diminution, & non du redoublement. Si vous voulez vous en servir avec succés, vous ferez pratiquer autant que vous pourrez la saignée pour diminuer la chaleur, particulierement aux fiévres continuës avec l'usage de ce remede, & mesme voustiendrez le ventre libre par bouillons aux herbes, suppositoires ou lavemens.

Outre les maladies susdites, ce vin est encore trés-utile pour guerir les douleurs de teste, éblouissemens, convulsions, apoplexies, assoupissemens & mal caduc. Mais il guerit particulierement les maladies qui ont leur siège dans le ventre inferieur, comme colique pituiteuse & venteuse, jaunisse & oppilation de soye & de ratte: ll chasse les vers des intestins & de l'estomach, & il excite les mois aux fem-

mes, comme aussi les purgations qui doivent suivre l'accouchement. Au reste vous pouvez laisser tremper cette Pâte tant qu'il vous plaira dans le demy septier de vin, & elle empeschera de s'aigrir: Elle pourra vous servir un an, & par ce moyen sussire à purger jusqu'à trois cens pauvres: Vous la tirerez par sois du pot où elle insuse pour le soire secher à l'ombre.

pour la faire secher à l'ombre.

ute apres

e vonther r

Militian C

ally its

Cal, Cour C

ries conti-

gituliok, k Kanas F

verous E

TIBLE 1 E

AUX PERIOR D

eremede. T

earrelibre Z

, . 0. 0

1 200

ilde de

r, compact

ule, jest

PIN COL

Nucios

in tem

ENCE do:

Vous tiendrez encore pour l'usage Pouare des pauvres une poudre purgative, purga; dont la prise est de six ou sept grains tive, d'orge, pelant pour les enfans depuis quatre ans jusqu'à sept; & pour ceux depuis lept ans julqu'à quinze, elle est de dix à douze grains; & pour tous les autres depuis quinze jusqu'à vingtcinq ans, elle se donne depuis vingt grains jusqu'à trente. Elle sert à la guerison des maladies susdites, & particulierement de l'enflure pour laquelle elle est specifique, vous la donnerez avec un peu de vin blanc ou avec la moële de pomme cuitte. Vous vous abstiendrez de l'usage de cette poudre, aussi bien que du vin susdit dans toutes les affections de poirrine, comme toux, plurelie & fluxions chaudes, & dans toutes les maladies où il yainflammation. Les femmes groffes n'en useront qu'avec une grande précaution, & vous les éviterez du-

LE MEDECIN rant le cours de ventre & toute dyssen. terie.

·Cette poudre sera preparée avec une once de Jalap, & demy once de gomme gutte, vous mettrez le tout en poudre, le mélerez & garderez pour l'usage. Si vous voulez vous servir de cette poudre plus communement & avec plus d'assûrance, vous ferez une infusion de deux gros de Sené dans un verre d'eau, & y dissoudrez huit ou dix grains de cette poudre.

Pondre Vous employerez aussi utilement la poudre somnifere dans le cours de ventre immoderé, la dyssenterie, les veilles & la toux; car elle suspend le rheume, appaile la douleur & excite

doucement le sommeil.

Somni-

pondre

d' An-

geli-

gue.

fere.

Vous préparerez la poudre somnifere avec trois grains de poudre de racine de Souchet, & un grain d'Opium ou Laudanum. Vous pourrez donner deux ou trois grains de Lauda-

num, si un grain ne sussit. La

La poudre d'Angelique se fait de la racine de cette plante dessechée & pulveritée, elle corrige l'intemperie froide du cerveau & de l'estomach, distipe les vents & fortifie les parties debilitées, chaque prise est depuis huit grains jusqu'à dix dans une cueillerée de vin. Vous la pourrez donner à la fin de l'accés des fiévres intermittentes

pour

7075

phoni

dans

DES PAUVRES. LIV. X. 395 pour exciter la sueur, comme aussi au commencement de l'accés pour moderer le frisson.

Le vin d'Absynthe est de mesme faculté, il se fait par l'infusion des feuilles d'Abiynthe dans le vin blanc iur les

cendres chaudes.

Cili .

Meajan

10 tout 14 -

11e: 02 76 ... ,e

DESIGNATION OF

, Kodia 9

510.42 line 5

ene gans ha 🤊

r paget d mit. Ct 1

4.413 1333 4177101

urk more

tre force:

preson for.

1. 1 Mil

部門

in the milia

A. 04.0%

المال المال

Tries deble

March

La poudre ou Grabot de Senéscra employée pour purger ceux qui sont de complexion délicate, comme les enfans, les vieillards & les femmes grosses dans les legeres maladies.

La Rhubarbe domestique sera cultivée dans nos jardins, & sa racine sera reservée à l'usage des pauvres. Vous connoîtrez sa faculté comme celle du Sené, par le Chapitre des remedes

purgatifs du premier Livre.

## Des Remedes externes.

Il est necessaire que celuy qui veut par charité fournir les remedes aux pauvres, tienne toujours dans la cave ou autre lieu un petit barilde bois qui dera remply au tiers de chaux vive, sur laquelle il sera versé trente pintes ou environ d'eau de riviere ou de fontaine pour le remplir, afin que de cette eau dessicatoire on lave les ulceres & toutes les infections de la peau, qui sont gueries par cette application,

R 6

Que

396 LE MEDECIN

Que s'il y a des ulceres rebelles qui ne cedent à ce remede, vous prendrez une pinte de l'eau de chaux susdite, dans laquelle vous mélerez une dragme de sublimé corrosif en poudre pour garder cette eau dans une bouteille de terre, qui non seulement guerit les ulceres les plus opiniâtres, mais même la gangrene, comme vous verrez au Traité du Chirurgien des Pauvres.

5 10

23 M

Ja: n

hor

reer &

100-30

279:07

184 10

: - A

(f ::

30.3

far.

fr [ .

Vous tiendrez encore une autre poudre préparée avec deux gros de Couperose blanche, & un gros de Ver de gris pilez & passez par le tamis, & sur cette matiere mise dans un pot de terre, vous verserez trois pintes d'eau boüillante en remuant l'eau avec un bâton jusqu'à ce qu'elle soit froide, vous la remuerez encore avec un bâton, lors que vous voudrez vous en servir.

Cette eau guerit les vieilles playes & ulceres, la brûlure, la démangeaison, les dartres, l'erysipele & la teigne.

Vous tremperez des linges déliez dans cette eau, & les appliquerez sur la partie affligée, & par dessus un linge plus gros en trois ou quatre doubles aussi moüillé pour les changer quand ils sont secs: Que si le linge délié est attaché à l'ulcere, avant le relever vous le moüillerez avec un autre linge

linge trempé dans cette eau, & vous le détacherez sans douleur. Cette eau est encore trés-utile à la guerison des inflammations & des taches des yeux en les lavant par dehors, & en faisant couler quelques gouttes avec le bout du doigt dans le coin de l'œil. Si cette eau est trop picquante aux yeux & aux ulceres, vous en pourrez separer & la temperer avec un peu d'eau commune.

836.864. A

ov icome a

unedrage s

oddre poer

guern ies d

male me-

OWNERS S

Pauries, ye une autro o

gros et

regsje Ves s

1 1 115

19 4, 1

the season st

IN A UT

ec no de l

Serve vacily

1 11.

Chia in

jatri doc

Chillist .

iligion.

1,0.00

17 .7.79

Eprengre.

Pour ce qui regarde les playes, vous nettoyerez celles qui sont nouvelles avec égales parties de gros vin & d'huile d'Olive tiede, & ensuite vous vous servirez d'un digestif avec deux cueillerées de miel, deux cueillerées de farine de froment, & deux jaunes d'œuss que mélerez pour guerir les ulceres. Ce remede servira aussi de cataplasme pour moderer la douleur des tumeurs, & pour les resoudre, particulierement celle des mammelles.

Si ces remedes proposez ne suffisent, vous en choisirez d'autres dans ce Livre pour les fournir aux pauvres

en temps & lieu convenable.

Enfin pour animer à la charité ceux qui s'employent à fournir les alimens & les medicamens aux pauvres, je les prie d'être perfuadez de ces veritez. Qu'un Dieu-homme a substitué les pauvres en saplace, & que c'est le ser-

LE MEBECIN vir & luy faire du bien que d'en faire à ses pauvres. Que Dieu a étably les riches, afin qu'ils reçoivent la récompense d'une fidelle administration & d'une liberale dispensation de leur bien envers les pauvres, qui doivent un jour sauver ou condamner les riches Pauperis au jugement de Dieu. Que si le paugare, di-vre prie, le riche doit donner, & que vitis erogare, c'est à Dieu de couronner l'un & l'au-Dei est tre, le pauvre pour sa patience, le rique co- che pour la milericorde, qui est l'imaronare. ge d'un Dieu bien-faisant, & le parta-A15ge de ses enfans legitimes. gust.

Euc ;

il un

PMC :

Mind

Pery:

i di

1:10

165.14

· ...

Patit.

St 79

141:

at he

00:

619

18/1

000

Fire 3

It?

## REMEDES AUX PAUVRES contre la crainte de la Mort.

S'Il est vray qu'il n'y a rien de si amer a aux riches & à tous ceux qui sont a charmez des plaisirs de la vie, que le souvenir de la mort, puisque selon S. Augustin, il est naturel à nôtre ames de vouloir se reposer en ce qu'elle aime: Il est vray aussi de dire que la mort n'a rien d'amer pour les pauvres, puisque la vie n'a rien qui leur soit agreable: De sorte que l'on peut assûrer que si les pauvres n'ont rien qui les puisse arrêter en cette vie, il n'y a rien aussi qu'ils puissent craindre à la mort, & que

Requiefcero amat in his que amat. Confess. lib.6.4.

DES PAUVRES. LIV. X. 299 que par consequent la pauvreté leur donne cet avantage de les faire vivre & mourir, selon la peinture que fait saint Augustin, du juste qui vit avec patien-patience dans les miseres de la vie, & qui vir, & meurt non seulement sans crainte, biliter mais même avec desir & une joye moritum nompareille.

מון שון שונים

iltarion

de .eur but

Colson.

9 00 11 51.

eux et 1.

11. 9º

10 P. M.

19 (1. .

192 Men 1

grates for

171011 ag: 10

19:3000 4.3

11.15 Jun 8

19 than e

mail.

En effet qu'est-ce que les pauvres peuvent aimer en ce monde, qui n'ont pour principe, pour moyen, & pour fin de leur vie que la misere? car si dans les autres états la prosperité est si riante, que saint Augustin avoue qu'il en apprehendoit les approches, craignant que ses desirs n'y fussent attachez, & qu'il n'eût pas l'adresse de l'abeille qui passe sur le miel sans y engluer ses aîlerons; la condition des pauvres en bannit la prosperité qui n'est que l'appanage des riches, & qui par consequent ne charme jamais les pauvres dans le lieu de leur misere.

Ne croyez pas aussi que les honneurs les puissent arrêter, puisqu'ils ne brillent icy que pour les riches, & que les pauvres ne les doivent regarder que comme des échelons pourris, fur lesquels ils ne peuvent mettre le pied sans danger de souffeir une trés-horrible chûte; étant persuadez qu'on soûpire aussi bien sur le Trône que dans les ters, & qu'àla lueur du flambeau qui 400 LE MEDECIN

11

afin Ci

1E10.

ien o

me u

10000

144

61:0

INCHO!

me ger

Foir ai

per y

aux J

par a

& Cofin

ne per

Money

とうで

Pigini

[ Pinge

dist.

117736

was I

---

1000

0000

10.

Que ho-les éclairera au lit de la mort, ils n'aunorant ront point de plus grande confolation
que de s'être vûs éloignez des honneurs qui conduisent toûjours ceux
qui les suivent dans de sunesses précipices.

Quant aux biens de la terre les pauvres les regardent comme des Isles floVix jam tantes qui s'éloignent d'eux à mesure habet
mundus qu'ils s'en approchent, & ce monde ut fallat. qui n'a pas dequoy contenter ses particher. sans, devient une terre étrangere & sterile pour eux, où ils ne trouvent que des chemins difficiles avec une difette continuelle. Mais s'ils sont vrais pauvres, ils verront les biens de la terre comme des maux veritables, qui

fouvent rendent l'homme méchant & Væ vobis divi-ne l'empêchent point d'être malheutibus, quia hapetis chesses ne doivent point avoir d'atconsolationem traits pour eux, puisque le malheur vestram fulminé par l'Evangile est adressé aux Luc. 6. Beati riches, que le bonheur & la felicité

Pauperes est promise aux pauvres, & que la spiritu.

Matth. mort des riches finit les plaisers du fort de la spiritu.

6.5.v. temps, pour commencer les peines de l'éternité.

Si donc le monde n'a point de plaifirs, d'honneurs ni de biens pour les pauvres, n'est-il pas juste que les pauvres n'ayent que du mépris pour la vanité des plaisirs & des biens du monde?

DES PAUVRES. LIV. X. 401 afin qu'ils entrent heureusement dans le sort avantageux de saint Paul, à qui le monde étoit mort & crucifié, comme il étoit mort & crucifié pour le crucifimonde; & par ce moyen lespauvres & ego regarderont une double mort entr'eux mundo. & le monde, étant morts & crucifiez Epist. reciproquement l'un à l'autre, com-adGal. me deux morts qui ne peuvent plus se v. 14. voir nise souffrir: Et delà les pauvres par une heureuse necessité aspireront aux biens éternels qu'ils doivent voir par la foy, attendre par l'esperance, & desirer par la charité: Et comme ils ne peuvent posseder ces biens sans mourir, il faut que la mort soit leur assurance en bannissant toutes les eraintes qui ont accoûtumé d'affieger l'esprit des riches, lors que la mort les prive des biens qu'ils ont aimé avec tant de passion: Car au contraire cette douce mort met les pauvres en possesfion des biens invisibles qu'ils ont desiré, & termine heureusement les maux que le monde leur a fait souffrir. Ce sentiment & cette pensée rend les pauvres bien redevables à la mort

150

110/31/1

US CC. - 1

tespre:

10:10 34

men 4

emona D

stratte a

maller 25

e lecti in

. 1,

1112 8

TAL C

qui leur fait connoître que Dieu n'a pas voulu que leurs peines fussent ni longues ni extrêmes, qu'une vie si courte ne pût rendre l'hommelongtemps malheureux, & que la peine étant finie parla mort, l'homme pût

402 LE MEDECIN gouter un plaisir qui ne finit jamais. Que si les pauvres entrent dans un sentiment si juste & si raisonnable, que peuvent-ils, je vous prie, craindre à l'heure de la mort? Craindront-ils de quitter ce nid de paille & de mortier, de quitter ce corps qui est la dépouille des élemens, étant exposé aux injures & à la rigueur de toutes les saisons? Craindront-ils de quitter la vie, qui est une vie plus cruelle que la mort, & qui passeroit pour le plus fâcheux de nos supplices, si Dieu par sa bonté n'avoit donné un arrêt de mort pour l'abreger & le finir.

then.

61 W.

1000

Oute (

6312

64:11

61;

441 5

1

1.62:

الم المال

Lings

الله و

THIS!

16 1

1660

Il est vray que ce seroit aux pauvres à craindre la mort, s'ils n'esperoient: rien de meilleur que la vie presente: aprés la mort, s'ils ne regardoient la . vie comme un fardeau qui les accable, & la mort comme l'unique secours qui les peut décharger. Mais s'il est difficile de croire qu'un Geolier puisse persuader de rester en prison à celui qui a obtenu son arrest de liberté, peut on ! s'imaginer qu'une ame se laisse seduire: par fon corps qui est son geolier, quand Dieu l'aura appellée à la liberté! de ses enfans par la mort, pour la retenir encore dans les liens & dans l'efclavage.

C'est donc aux pauvres, au lieu de : craindre la mort, de louer Dieu avec

DES PAUVRES. LIV. X. 402 remerciement d'avoir fait du plus terrible de tous les maux, un remede si salutaire & si universel qui les délivre des incommoditez de la pauvreté, des infirmitez & des douleurs du corps qui sont les tyrans de leur vie, qui les délivre des injures des saisons, de la persecution des hommes & de leurs plus violentes passions, & qui même les exempte du peché, comme du plus grand meurtrier qui soit au monde. Si donc les pauvres doivent pleurer, c'est de ce que leur pelerinage est trop long, de ce que leur exil ne finit point, ou de ce que cette maison de bouë & d'argille n'est pas assez-tôt ruinée pour donner une entiere liberté à leur ame d'aller habiter cette maison Celeste qui leur est préparée de toute éternité.

action of the same of the same

mo::,

-905

7.5

lowred 5

121 G 184 .

preien.

10000

10:19:14 3

011111

5" | (10 E

12 Jun 1

octa c

capil.

16117 T

En verité je craindrois que si les pauvres n'entrent dans cette pratique, ils donnassent lieu de douter de leur soy, s'ils vivoient parmy les Payens: Car s'ils craignent encore la mort, ceux-ci n'auront-ils pas sujet de dire que leur soy est soible ou vaine, puisque la mort est celle qui leur peut faire voir le Dieu qu'ils adorent, & les mettre en possession de ce bien supréme qui est le principe & la fin de tous les biens. Studens Qu'ils laissent donc aux Payens la mus vivere vira crainte de la mort qui ne peut les met-justo-

tre en possession d'une meilleure vie, morte

404 LE MEDECIN worum & qu'aprés s'être employez durant muito leur vie à éviter la perte de leur sadesidere-lut, qui est le plus terrible de tous les maux, ils desirent de mourir de Serm.2 la mort des justes, qui est le com-

mencement de leur felicité.

Melior

Consolez-vous donc, chers Pauvres, dans l'attente de la mort qui doit réveiller toutes vos esperances, & dans l'excés de vôtre joye, dites avec le Psalmiste: Que ves Palais sont aimables, o Dun des vertus, mon ame languit & se consume de desir dans l'impatience qu'elle a d'y entrer. Que vous aimez mieux être le moindre anain dans sa maison, que de demeurer ruis su- dans celle des pecheurs, & qu'un per mil-jour dans cet aimable sejour vaut Ps. 83. mieux que mille par tout ailleurs. V. II. Souvenez vous encore que vous avez si souvent demandé à Dieu dans l'Oraison Dominicale, Que son Royaume vous avienne. C'est par la mort que vous le devez posseder, vous ayant été promis sous la qualité de pauvres, & soyez persuadez que vôtre soumisfion & vôtre douceur dans vos fouffrances avec la patience dans vôtre pauvreté, seront autant d'Anges tutelaires pour vous conduire à la pos-

> Consolez-vous encore, chers pauvres, regardant la mort comme le

session de ce Royaume.

plus

10

D' 3.

Q .:

Duit.

tre 11

Mt ()

12 233

COL

11 191

12., C

paria;

940 1

YOUS :

C: 13:

\$7.85. W

Mals 3

le (0)

DOF-

Milia

Magn

Mail o

feine

fra. No

DES PAUVRES. LIV. X. 405 plus doux lenitif de vos blessures; & le plus salutaire remede de vos douleurs, & soyez asseurez que votre fort de mourir est si heureux & ir digne d'envie, qu'il donneroit de la jalousie aux Anges, s'ils en étoient capables, de ce qu'ils ne peuvent souffrir de mourir pour Dieu comme vous, & par les souffrances de la pauvrete & de la morr lui faire comme vous un sacrifice qui luy est si agreable: Mais pour le rendre par- stude sie fait, commencez-le de bonne heure vivere, par la douceur de vôtre patience, afin ra morque si la mort redouble vos douleurs, tis vavous ayez en cet état plus de sujet gis gaude joye que de tristesse: Ainsi vous quam tifortirez de la vie non comme des ef-mere.
De Im claves rebelles qui se laissent traîner, Christa, mais comme des enfans de Dieu qui le suivent, quand ils sont appellez pour posseder l'heritage éternel.

10181

12/17

in Page B

Palaj. 00

2 100 8

1 13

of the st

olissis. A

R : 1949/

1+0

05 101. 9

i vôt.

1295 1. 90

Consolez vous ensin, chers & aimables pauvres, & ne regardez plus
la mort comme l'horreur de la nature,
mais comme le fruit de la mort de
Jesus-Christ, qui ôtant l'amertume
de la mort, l'a renduë belle & agreable: Elle n'est plus le châtiment du Mories
peche, mais celle qui nous fait mourir au peché, pour ne pas mourir
éternellement par les peines dûës au
peché; elle n'est plus une peine,

mais

406 LE MEDECIN mais une grace qui est d'autant plus grande qu'on l'obtient plûtôt: Allez donc à la mort, chers pauvres, mais allez-y avec joye comme les Martyrs qui achetoient le Paradis au prix de leur sang par mille & mille tourmens, & qui en même temps remercioient Dieu de ce que sa gloire leur coûtoit si peu de peine: Allez à la mort avec le même esprit, & réjouilsez-vous de ce qu'elle prépare le Triomphe & la Couronne à vôtre pauvreté, qui a été le martyre de vôtre vie: Allez enfin à la mort, & pour n'être point effrayez, regardez là comme une sage femme qui vous prête sa main pour vous faire entrer dans la veritable vie: Regardez la mort comme celle qui vous fait agreablement passer de la pauvreté aux richesses, de l'infamie aux honneurs, du mépris aux grandeurs, des pleurs à la joye, des persecutions aux consolations, de la servitude à la liberté, de la mort à la vie, de l'hôtellerie à la maison, de l'exil à

Satiabor la patrie, de la guerre à la paix, de cum apparuerit la terre au Ciel, des momens fâcheux storia aux plaisirs de l'éternité, & des oragua.

Pf. 16. ges du monde & de ses miseres au 2. 15. port de la veritable felicité.

Avis

FOS MA

Der:

Pa. ?!

fin a

de a ;

942 18

Becker.

gii ?

all'uit

Caesia

9 ....

17 4

वैश्व विश

Ciene

(0,00

Walie?

1,001

de 218

Dial 6

Mana

de la challe

### Avis falutaire aux Pauvres qui sont malades.

i is in It.

.c tob - =

NO E IN O

E ne puis m'empêcher de vous donner souvent des avis qui soient conformes à vôtre état, afin que dans vos maladies & dans cet abandon general que vous souffrez dans vôtre pauvreté vous receviez quelque lenitif à vos maux, & quelque consolation dans vos miseres par le secours de la medecine, dont les remedes que je produis dans ce Livre sont proportionnez à vôtre pauvreté, quoi que les riches en puissent user sans aucune crainte dans leur abondance.

Il est vrai que si je parlois aux riches & aux puissans du siecle, j'attaquerois particulierement ceux d'entr'eux qui ne sont pas assez persuadez de la veritable existence de la fcience de la Medecine, & qui ne e. 4 11 connoissent pas assez sa noblesse, son utilité & sa necessité, soit à cause qu'ils n'ont jamais souffert aucune atteinte de maladie, soit que par une opinion erronée ils s'imaginent que la Medecine ne les peut assez secourir dans leurs maladies, quoi que seule selle le puisse faire, puisque les riuchesses, les honneurs & la puissance du 403 LEMEDECIN du siécle dans ce temps semblent less abandonner pour leur être souvente

CUI

ame

Moi

1010

DO:

(a. 1)

(0:3

Phy

14.

1226

COTA

10:51

103.

C(1)

110

CLO

fort inutiles.

Je leur ferois connoître qu'il n'y 21 point de science qui ait des fondemenss fi fermes que la Medecine; car fi la Lo-gique & la Morale sont appuyées sur las raiton humaine qui nous trompe &: qui nous égare, la Medecine ne see contente pas de cet appui, mais elles veut affurer ses fondemens sur la fermeté de l'experience, étant persuadée que si elle n'avoit point d'autres guide que la raison sans la recherches du vrai, elle ieroit souvent contrainte à la vûe de l'experience de condamner les faux préjugez qu'elle auroit formez pour s'être écartée des sa conduite; de sorte qu'il faut renoncer au bon sens pour balancer sur la certitude des témoignages de la raison & de l'experience, quand elles concourent à l'établissement de la science de la Medecine, qui étant: aussi ancienne que le monde, a employé ses premiers soins à combattres la maladie & la mort, qui sont less plus anciens & les plus redoutables ennemis de l'homme: Que si cettes science a commencé avec le monde, l'on doit avouer que ses lumieres se: sont augmentées de jour en jour, & qu'elles ont pris un nouvel éclat par: Pexl'experience de plus de cinquante siecles qui lui a été conservé malgré la jalousie des sçavans, la delicatesse des puissans, & l'aversion ou l'ignorance

du commun peuple.

phlen

11/1/10

Oud alle

2051118

-----

10 gg

25/10 4/1

101/2/2/

1: 101

11.0

31.22

fall :

A 100 .

ges ús

الم الم

J. 1 7

1000

doutionly

# thing

Je ferois encore avouer à ces riches, ou sçavans delicats, que la Medecine possede tous les avantages qu'une science peut avoir de la noblesse de son objet, en s'appliquant particulierement à la connoissance de ce chef-d'œuvre que Dieu a formé de ses propres mains pour penetrer les merveilleuses puissances de son ame, & porter ses atteintes jusqu'aux moindres ressorts de cette admirable machine.

Mais sur tout je leur ferois connoître l'utilité de cette science si necessaire, qui ne se contente pas de connoître pour connoître comme la Physique, mais qui rapporte toutes ses lumieres à la pratique & à l'avantage de l'homme: car elle ne lui procure pas les biens inconstans de la fortune comme la Jurisprudence, mais la fanté du corps qui est le plus doux de tous les biens & l'assaisonnement agreable de toutes choses: En quoi la Medecine imite de plus prés qu'il est possible l'Auteur de la nature, qui seul donne la vie aux hommes & de toutes les sciences la Me410 LE MEDECIN decine seule la peut conserver & défendre contre la maladie: d'où vient que les Anciens, convaincus de son merite, ont divinisé ses auteurs, à cause que les hommes n'approchent jamais plus de la divinité que lorfqu'ils conservent la vie aux autres dans le sentiment de Ciceron.

Orat. pro Milo-28 C.

Mais pour vous, chers Pauvres, qui étes les plus particuliers objets de mes soins, je suis obligé de vous avertir par charité de deux desordres que j'ai remarqué dans vôtre conduite au commencement & à la fin de vos maladies. Le premier est que vous laissez tellement vieillir vos maux, qu'ils sont souvent incapables de remedes lorsque vous appellez les Medecins à vôtre secours, ce qui arrive souvent par la crainte que vous avez qu'ils ne se veuillent donner la peine de vous affister de leurs remedes: Le second desordre est que souvent vous manquez de confiance en Dieu en vous confiant trop aux remedes, & qu'étant gueris vous oubliez facilement, que c'est à la bonté de ce souverain Medecin que vous devez legitimement vos remerciemens & vos reconnoissances.

Pour ce qui regarde la premiere faute que vous commetrez en n'appellant point le Medecin avant le fu-

nefte

neste progrés de la maladie, je puis dire que ce delai est sans fondement, puisque vous devez être persuadez que la justice & la charité le solliciteront en vôtre faveur: car si vous le regardez comme Medecin Chrétien, il sera obligé de vous soulager par les principes d'une Religion sainte, qui nous faisant connoître que son divin Auteur a substitué les pauvres en sa place, elle exige de nous par cette invention d'amour à rendre à nôtre prochain toutes sortes d'assi-stances charitables.

i 186.

LV 1/16

6.2; 6

Hintis.

ilu j

autit.

...

apiel.

e vous

7, 63

16

( 303)

3:03.0

gri, (t)

trout ;

e leuro d

.t.e !

South T

e di l

relate p

MIAN DE

Ainsi, chers Pauvres, vousne devez point craindre que les visites que votre Medecin rend aux riches dans leurs maladies, l'éloignent de celles qu'il vous doit, puisque par une sainte œconomie il se rend vôtre tuteur & vôtre curateur auprés des riches pour vous procurer la double affistance que merite vôtre pauvreté & vôtre maladie; esperez-donc que ce Medecin charitable vous aidera du cœur, de l'esprit & de la main; du cœur pour vous témoigner sa tendresse, de l'esprit pour consoler le vôtre abbatu de misere & de douleur, & encore de la main pour l'étendre à tous vos besoins & les faire connoître à ceux qui ont assez de bien pour y latisfaire.

412 LE MEDECIN

Si donc vous étes persuadez de la charité du Medecin Chrétien, pourquoi n'avez-vous pas recours à ses remedes, puisque le Souverain a créé du Ciel la Medecine que l'homme sage ne doit pas mépriser, & que l'E-Dalomedico criture sainte aprés avoir commandé aifcedat d'honorer le Medecin, reconnoît telà re, quia lement la necessité de son ministere, ejus funt qu'elle ne veut pas qu'il s'éloigne du necessa- malade, condamnant toutes les ma-Eccles. ximes d'une pratique contraire, aussi doit-on avoiier par la conduite de la medici- raison & de l'experience, que la scienna qui opus sest ce de la Medecine est celle dont tous omni- les hommes ont besoin, & que l'on Quin- court à pas de geant à la mort, si dans les maladies l'on n'a pas recours à ses remedes.

500

Man

100

2.

4.12

10 1 m

i.

1

1

Mais, chers Pauvres, puisqu'il faut remedier à tous vos desordres, & que le Medecin doit tâcher de guerir vôtre ame en guerissant vôtre corps, je suis d'avis que lorsque vous sentirez les premières atteintes de vôtre maladie, vous ayez recours aux missericordes de Dieu par la penitence, par les prieres, & par une profonde soûmission de vôtre volonté à la sienne, vous souvenant que ce souverain Medecin homme & Dieu voulant guerir le malade paralytique, lui dit: Tes pechez te sont remis, avant que

DES PAUVRES. LIV. X. 413 que de guerir la maladie de son corps, pour nous enseigner que le premier appareil doit être appliqué par les Sacremens de l'Eglise aux maladies de nôtre ame avant que le Medecintravaille par son art à guerir les maladies du corps; car il est assûré que ces saintes dispositions attireront du Ciel la santé si elle vous est necessaire, & que vôtre Medecin aidé des lumieres qu'il doit demander continuellement à Dieu pour le succés de ses remedes, aura celui qu'il peut legiti-

mement esperer.

7611

Will.

meia.

J. L.

ं हिंदिन

11:18,

75000 es ma

e, audi

200 13

1187 - 1

1.00

1:02

101 . 11

recours !

41 fagt 3

8013 .

rir 50a 3

小門。

一角門為

month.

Arande 3

- mila

in july

31. 13

18

Aussi devez vous être persuadez que c'est Dieu qui vous guerit, que le Medecin est un foible instrument dont il se sert pour communiquer aux hommes le bien de la fanté qu'ils doivent tirer du sein de sa bonté, sans laquelle tous les soins des Medecins seront inutiles, malgré toutes leurs connoissances & leurs plus justes raisonnemens: Ceux qui ont la prudence & la sagesse que cette profession exige, entreront facilement dans ce sentiment, en faisant restexion sur l'incertitude de leurs remedes, sur l'obscurité de leurs connoissances, & le peril pressant de quelques maladies, ce qui les doit obliger de lever les yeux au Ciel & écou-

ter le conseil du Sage, que les Me-Eccles. decins 38. S 3

decins pressez de la maladie invoqueront le nom du Seigneur, asin qu'il prenne soin de leur repos & de la santé de leurs malades; car par ce moyen ils sentiront les effets d'une lumiere divine, qui les conduira surement sans les égarer.

(07

1.16

1 211

P.n

12

Ne croyez pas que ces sentimens soient au dessus de ceux qu'un Medecin Chrétien doit avoir, puisque de toutes les sciences naturelles il n'y en a point qui éleve plus l'homme à la connoissance de Dieu que la Medecine, d'où vient que nos anciens Medecins comme Hypocrate & Galien, quoi qu'ensevelis dans les tenebres du Paganisme, ont découvert à la lueur de cette science la souveraineté d'un Dieu pour en admirer la puissance, la justice, la bonté & la sagesse; de sorte que si vous examinez leurs écrits vous y trouverez les effets d'une belle cause, & comme les principes d'une Theologie naturelle: Que si à la faveur de cette science naissante les Payens ont eu de si grandes lumieres qui leur ont inspiré le secours qu'ils ont rendu aux pauvres malades, que ne peuvent-ils esperer d'un Medecin Chrétien, qui animé de l'esprit de la nouvelle Loi, qui n'est qu'amour & charité, ne se contentera pas de lui donner des remedes pour le recouvrement de fa santé mais agissant par un motif plus élevé, il portera ce cher malade à la pratique de la constance dans ces maux, & de la constance qu'il doit chercher en Dieu seul, afin que dans cette tempête il trouve un port assuré pour son salut.

voque:

in qu'i.

08 1

per ce

s d'un.

Tall.

189.8

11-180

rne da

مينا

no th

Horra &

in d'un

In the L

1.14

H np

1111

Au reste, chers Pauvres, si vous étes affez heureux pour trouver la guerison de vôtre maladie par l'application que le Medecin a fait de ses remedes, vous devez l'un & l'autre témoigner à Dieu vos justes reconnoissances: le Medecin y est obligé pour les lumieres qu'il lui a données, qui sont toutes des emprunts du Ciel & des écoulemens de la bonté, sans laquelle la science humaine trouve autant d'égarement que d'obicurité dans la conduite: Et vous; chers Pauvres, vous ne devez pas moins reconnoître le pouvoir de ce louverain Medecin, & marquer à tout le monde que sa droite vous a gueri, & que la confiance que vous avez eu en sa bonté vous a procuré la santé, & par ce moyen vouséviterez la condamnation que souffrit un méchant Roi dans le vieux Testament, pour s'être imaginé que les seuls Medecins le pou- Asa voient guerir sans la main de Dieu ; ral. quine le frappoit que pour l'attirer à la penitence. Usez si bien de vôtre santé que vous fassiez connoître à tout le monde, que par ce don vous avez

S 4

trouvé une nouvelle vie, & que même vous avez tiré cet avantage de la maladie, qui est le plus ancien ennemi de la nature.

#### AVERTISSEMENT.

Ous ne pouvez trouver un remede plus universel que les trois Pâtes qui ont été universellement estimées, non seulement dans le Royaume de France, mais dans tous les Royaumes voisins, & même dans toutes les Indes Orientales & Occidentales qui ont reçû les effets merveilleux de ces remedes pour la guerison des maladies.

Ces trois Pâtes sont purgatives pour vuider les humeurs dans les trois degrez observez par les Medecins, selon les trois regions qu'ils trouvent dans le corps humain: & si nous les examinons dans la balance de la Medecine, elles seules égalent tant de differentes compositions inventées par les Medecins de plusieurs siécles pour purger toutes les humeurs qui séjournent dans ces trois differentes parties.

La premiere de ces Pâtes est la blanche, qui sans provoquer le vomissement purge doucement les humeurs de cette premiere region, & elle est si

inno-

innocente en ces effets, qu'elle convient aux enfans, aux vieillards & aux femmes grosses sans causer ni douleur ni violence.

La seconde est la Pâte jaune qui est du second degré, & purge plus sortement les humeurs que la Pâte blanche, car elle ne purge pas seulement par les selles, mais excite le vomissement à ceux

qui y ont quelque disposition.

( 6.71,

Share

gan

. 1122

160

es polli

015000

1035

8 1ª

(, D)

10.

TPS:ES

is troll

1/3P

الميارات

agli.

La troisième Pâte est la noire, qu'on peut dire du troisième degré, qui ne purge pas seulement l'estomac, le soye, la ratte, & les parties inferieures, mais aussi le cerveau & toute l'habitude du corps, & celle-ci ne convient qu'à ceux qui sont forts & robustes, ou à ceux qui ont éprouvé inutilement les autres remedes dans des maladies opiniâtres & rebelles.

Mais comme il n'y a rien si avantageux aux pauvres pour la guerison de
leurs maladies que la composition de
ces remedes, aussi n'y a-t'il rien de plus
dangereux que l'abus qui s'est glissé
parmi le vulgaire; ce qui a obligé une
illustre societé charitable de Paris à solliciter quelques Medecins, qui animez
du même esprit de charité pûssent découvrir cet abus, & en empêcher les
funestes esfets: Ce qu'ils ont fait par un
Livre intitule, l'Abregé de la Medecine
en faveur des pauvres, qui est debité

418 L E M E D E C I N, &c. avec les remedes chez Edme Couterot, ruë saint Jacques, au bon Pasteur, afin que ces remedes donnez avec la justice de la Medecine ayent le succés que les malades peuvent esperer.

Entrez, mon cher Lecteur, entrez dans les sentimens & pratiques de pieté de ces personnes charitables; & soyez persuadé que Dieu vous tiendra compte des services que vous aurez rendus aux pauvres. Si vous les soulagez dans leurs maladies, il éloignera de vous les supplices éternels que vos pechez meritent; si vous guerissez les playes de leur corps; il guerira celles de vôtre ame: & si vous souffrez de les voir souffrir, soulagez vos souffrances & celles des pauvres par le lenitif de vôtre misericorde, de vôtre douceur & de vôtre patience.

Je demande à Dieu de tout mon cœur, qu'il répande cet esprit dans tout le monde Chrêtien, dans un temps où les pauvres trouvent peu de riches qui les assistent de l'esprit, de la langue & de la main dans leurs pressantes necessitez.

Fin du Medecin des Pauvres.

CHIRURGIEN
DES
PAUVRES.

ra du Cian





## L'AUTEUR

# AUX DAMES

RICHES ET CHARITABLES.

En'apprehendepoint, MESDAMES, de me presenter à vous, quoy que ce soit en intention de vous demander pour les Pauvres, puis que je ne vousregarde pas seulement comme celles à qui la Nature donne une tendresse & une compassion pour les secourir dans leurs necessitez, mais comme des images des premieres Dames Chrétiennes, dont la charité par ses riches effusions, & ses heureux deluges, remptissoit le vuide de tous les miserables, ou comme des ames genereuses, qui par une vertu mâle vous éloignez de la mollesse du siécle, és aimez mieux entretenir le feu de vôire charité 422 L'AUTEUR

charité par des actions animées de zele: & de foy, que de nourrir celui de l'a.. varice sous les cendres froides d'une prudence menagere. Non, je ne crains: point, MESDAMES, envous offrant ce Traité fait en faveur des Pauvres, de vous demander que vous vous approchiez d'eux, quoique puans d'apostumes, de playes & d'ulceres, puis que je suis per suadé que suivant les démarches d'un Dieu-Homme, qui avisité les lepreux & les malades vivant sur laterre, vous voulez encore imiter les Reines & Princesses Chrétiennes, qui ont preparé les remedes des Pauvres avec les mêmes mains qui portoient le Sceptre, & n'ont point estimé indigne de leur Grandeur, d'appliquer les appareils aux playes & aux ulceres, sans que l'odeur cadavereuse ait pû arrêter cette divine ferveur qui les portoit à un si saint ministere.

Ce n'est pas, MESDAMES, que j'exige toujours de vôtre pieté, que vous traitiez vous-mêmes les ulceres

de

Or :

8 . . y Jul.

100

1:1,"

107

1:17

AUX DAMES.

de ces pauvres malades, mais seulement que demeurant dans les Villes, vous étendiez vos charitables mains sur la Campagne où ils languissent, & que favorisant le dessein de ce Livre, qui leur propose des remedes faciles à trouver & a preparer, vous leur procuriez par vos aumônes quelque personne intelligente & charitable, qui leur fournisse le secours des alimens & medicamens, afin que par cette double charité ils soient tirez de l'extremité de leurs maladies, aussi bien que du danger du desespoir.

5.75

1900

Mi:

11.124

1 1/1/2 )

in he s

4, 1

13/8

1,018

# 8

Fe ne crains pas aussi, MESDA-MES, en vous faisant cette proposition, que vous m'alleguiez vôtre impuissance, puis que je suispersuadé que la Pieté & la Charité, qui sont les saintes aconomes de vôtre famille, sont si ingenieuses, qu'elles éloignent le superflu de vos tables, le luxe de vos habits, la vanité de vôtre train, le nombre des domestiques inutiles, & le tout en faveur des Pauvres, par une si sa-

## 424 L'AUTEUR

ge conduite, que l'épargne d'une juppe, d'une collation ou d'un festin (dont les Dames du siécle sont si prodiques) peut suffire à assister plus d'un an tous les pauvres malades d'une Province, par les moyens & les remedes proposez. Ainsi, MESDAMES, le retranchement d'une vanité, le sacrifice du superflu, fera tout le fond que je vous demande, & fournira aux pauvres malades de merveilleuses assistances, qui seront comme de magnifiques ambassades que vous envoyerez vers Dieu, ou plûtôt des gages de vôtre foy vive qui luy offre ces fleurs, comme la Charité ces fruits, qui sont les semences d'une beureuse éternité.

8011

Vez. 1

10.604

I'm

h isn!

Pinz.

D.Es G

162 0

Timb

716 )

111 1

6800

100,00

Lap.

Mir.

1/4

147

Mais, MESDAMES, si vous voulez employer d'autres motifs pour vous animer à ce divin employ; souvenez-vous que par ces steurs & ces fruits que vous presentez aux Pauvres, vous ne faites pas moins que ces saintes Dames qui ont nourry IESUS-

AUX DAMES. 425

MEC il

JESUS-CHRIST pendant qu'il vivoit sur la Terre; puis que vous devez moins croire vos yeux que ses paroles, qui assurent qu'il tient fait à sa Personne, ce que vous faites pour luy à celle du pauvre: Souvenez-vous eninmara. core que ces remedes que vous distribuez si largement à ses membres vi-16 3 vans, ne luy seront pas moins agreale in the bles que les onguens qui furent portez par des femmes devotes à son Tombeau, qui leur meriterent tant de faveurs. Que si vous craignez de ne pouvoir suffire à tant de Pauvres qui vous demandent, cherchez un fond dans la confiance que vous devez avoir en la providence de Dien, & sçachez que ce fonds ne s'épuise jamais, quoy qu'il semble que la charité épuise quelquefois celuy de vos biens & de vos richesses. Dans cette sainte confiance vous donnerez à tous sans interesser vôtre famille qui sera bien riche, si vous lui laissez la charité pour partage, & cette charité ani-

# 426 L' A U T E U R, &c. animée de cette heureuse confiance, servira de port commun à tous les Pauvres, qui ne manquera de vous ouvrire le Ciel, à cause que vous avez ouvert t vôtre ame, vôtre cœur & vos mains t à toutes ses influences, pour assister tant:

d'infirmes & de miserables.



AVIS

AU.



# AVIS

TRES NECESSAIRE

## AUX CHIRURGIENS

QUI PRATIQUENT leur Art à la Campagne.

Que j'adresse ce Traité, puis que vous exercez vôtre Profession à la Campagne, qui étant presque de tous côtez desolée ne peut exposer pour sujet de vos emplois que des Pauvres, qui chargez comme des herissons des pointes de leurs miseres, & tous hydeux d'ulceres, de playes, de tumeurs & d'apostumes, ne peuvent esperer le secours que de vous, qu'ils vous de mandent avec autant de bouches qu'ils ont de peines & d'incommoditez.

Mais comme je suis obligé par le devoir de ma profession de contribuer à leur soulagement, je crois leur faire justice & à vous aussi de produire des remedes pour leurs maladies externes, qui les guerissent seurement, promptement 428 AVIS NECESSAIRE

tement & avec peu de coût, en vous proposant une matiere qui se trouvant : facilement en tous lieux, est preparée: sans grande difficulté, afin que le tout : s'accorde avec le sujet que vous traitez, & que par cette methode évitans: les longueurs & les langueurs qui foûlevent tant de plaintes, vous entrepreniez sans crainte la guerison de leurs maladies, puis que j'éloigne tous les : remedes dont la matiere est rare & de ! difficile preparation, étant persuadé que la condition des pauvres que vous traitez, ne peut souffrir l'appareil de tant de remedes composez qui sont dans l'usage ordinaire.

Au reste, je ne me contente pas en ce Traité de vous proposer des remedes faciles à trouver & à preparer pour le soulagement des pauvres, mais je vous donne autant que je puis les connoissances & les maximes pour éviter l'erreur en la pratique de vôtre Art, & même je découvre celles que j'ay remarquées en quelques Chirurgiens de Campagne, lors que j'y ay fait quelques visites depuis quarante ans que je me suis appliqué à la science de la Medecine, afin que si je n'erre point, & prasti- que je sois assez heureux pour vous ti, co-empêcher d'errer, nous rendions cetin lan-te justice vous & moy aux pauvres, de n'avoir rien oublié pour leur procurer

Quod artis eft,

eventus:

fans

,ans e...

1. 4

DIL .41.

afry.

il ivil

paurica

Junilis :

CAPLTY

POLITE

(03:6:3

avecto:

Auteurs

PD: 1. 2 .

TOWE ST

CHUIP

E11012

1:69:

10050

2 300

11/01/8

Dra care

0.7

I'm

Proder

AUX CHIRURGIENS. 429

fans erreur le foulagement qu'ils at-ex previden:

المرابعة

THAT.

it.

(160

1. La première maxime que vous observerez est que vous devez cherir fiod. autant que vôtre vie, le dépôt qui vous est fait de celle d'autrui par l'ordre de la Providence divine, qui vous confic le soin de la fanté des malades, tant pauvres que riches: Mais pour rendre justice à Dieu & à ces malades, vous devez vous employer autant que vous pourrez à la pratique de vôtre Art, conferant souvent de ces principes avec vos Confreres, & lisant les bons Auteurs qui en traitent pour faire Nullus réuffir cet employ au bien de ceux quijusus vous appellent, & éviter l'erreur, la-lege quelle étant une production de vôtre huma. ignorance, vous rendra toujours cou-nà sapables d'un double homicide, puis lute qu'en ôtant la vie à vôtre malade, elle tractati vous ôte la vie civile, qui consiste en siod. la reputation que vous étes obligez d'acquerir, ou de conserver par une application continuelle à vôtre profestion.

2. Vous avez d'abord à éviter deux Homiécueils, dans vôtre exercice, la timi-cidii dité & la temerité; celle-là fera que eff, in l'occasion, qui est l'ame de la gueri-vita son, qui devroitêtre employée aux re-homimedes, passera sans esset; & la teme-nis peccare. xité vous fera legerement entrepren-Casdre sod,

430 AVIS NECESSAIRE dre des operations perilleuses où les succés sera toûjours desavantageux; Insci+ & j'ai peur que les Pauvres en portent: la peine, puis que souvent telles expe-thesau-riences se font à leurs dépens: Maiss rus est, comme l'une & l'autre est fille de l'i--& ma-guorance, qui est un mauvais meuble,, comme dit Hypocrate pour en éviter: pellex. la suite, vous ne devez entreprendre: deLeg. aucune operation de consequence sans s l'avis de Messieurs les Medecins, puis! Ad que vous leur devez cette justice de 80n/2leur témoigner vôtre dépendance, qui. lium de leur côté ne manqueront pas de safus vous faire la grace & la charité de vous NO.72 admit-conduire dans les operations considetitur. rables, qui ne demandent pas seulement votre main, mais la science d'un habile Medecin. Vous pourrez aussi employer en telle occation la main d'un experimenté Chirurgien des Villes prochaines, qui par un motif de charité pour son prochain & de bonté pour vous, ne vous déniera pas son se-

Be"?

Brand.

0.00

1.2.

MPIT A

14 15 -

7001,

12 - 14.

dir.

1605.

Wu E

4 .

Histi 1

17:01

14 , 11

المانة

to la U

9-411

M. 1913

107 H

Petia. Conone

Die: 30

الالمان

Di 197

1331

10000

क्षा (स्था

1279

101/4

3. Dans l'exercice de vôtre Art & l'administration des remedes, je souhaite que vous vous souveniez de cette belle maxime qui doit être pratiquée aussi bien dans la Medecine que dans la Melius Morale: Qu'il vaut mieux demeurer est incourt que d'aller jusqu'à l'excés dans substitute operations, & qu'en ce rencontre des.

les erreurs de l'omission ne sont pas si quame grandes que celles de commission; ultra Que si la violence de la maladie iemble pro exiger des remedes extrêmes, vous devez si bien consulter la science de Messieurs vos Directeurs, que par les lumieres qu'ils vous communique-ront, vous connoissiez cette extremi-

té pour y proportionner la grandeur du remede, & qu'ainsi vous éloigniez

le peril du malade, & le blâme qui suit souvent telles operations.

nord.

10.00

(1401 16

france

(P.).

tillo 31

13/19 (1

4. Vous ne prenez pas garde que l'erreur a mis dans la Campagne plusieurs remedes en usage, que vous employez comme innocens, mais que la prudence des Medecins condamne avec justice; car nous avons observé tant d'acrimonie & de feu dans les qualitez du lait de Thitimale, & du pignon d'Inde, qui sont vos plus familiers purgatifs, que vous ne pouvez legitimement vous en servir sans peril. Je remarque aussi que vous commencez à vous approcher de si prés du feu des Chymistes, qu'il y a lieu d'apprehender qu'il vous brûle: Je Fidenne veux pas condamner leurs remedes, rememais je crains qu'entre vos mains ils dis soient ce que le coûteau & l'épée sont quorum en celles de l'enfant & du furieux. majo-Employez plûtôt selon l'ordre qui res no vous sera preserit, les remedes autori-lere pelezricula,

422 AVIS NECESSAIRE

fez de l'experience de nos Anciens, &

6 8

(01-

Payi.

mh

Par de la

Ja. 6

College.

Ci i

Paring States

indica

idill?

GE THE 12:10

P.C.

Hacin

6.30 1000

elle

longa dont ils ont porté le peril. at as

MRE

rect a

vit.

Phle-

boto-

miam

seam

habet

homi-

generi

cui seapsim

debet.

9221772

22072

Ebi

5. Si la saignée est dûë à l'homme, ratio je puis dire que l'homme se doit tantil occula- pour la preservation que pour la gueri-ita ex- son de ses maladies à la saignée, à la-perien-tia ap-quelle vôtre Art destine la plus grandee proba- partie de ses préceptes, comme étant: le moyen le plus familier & le plus fa-.cile qu'elle employe à cette fin: Carr elle guerit toutes les maladies que las saluta- plenitude produit, elle dompte toutes fortes de fiévres, & même celless pana- qui nous donnent si souvent la mort: en reprimant la malignité des pestilentielles. Elle leve les obstructions les plus rebelles, arrête le mouvements medi- impetueux des fluxions, & la violencus, sed ce des inflammations: Elle contribue: beaucoup à la guerison des grandes playes, contusions, tumeurs, ulce-+ res & de tous les accidens qui les accompagnent : Elle est si necessaire: qu'elle modere la plus sensible douleur, qui est le tyran des hommes: Elle procure heureusement le sommeil, qui est le charme de la vie, & le plus officieux ami de la nature, & comme un des plus puissans anodins du monde: Elle appaise souvent les plus sâcheux symptomes de la dissenterie & des hemorrhoides, qui n'ont aucunement cedé à d'autres remedes, Que si

AUX CHIRURGIENS. 438 elle n'a assez de puissance pour guerir la goutte, elle en a assez pour en préserver ceux qui l'employent, laissant cette maladie seule à guerir comme un fruit de l'oisiveté & une production de la luxure. Mais ce qui est encore plus considerable; elle est un remede plus present & plus assuré contre l'apoplexie que le vin émetique; elle guerit la Squinancie, & donne liberté aux poulmons dans leur oppression, & si l'hydropisie confirmée, qui souvent n'a point d'autres causes que la chaleur des visceres, ne cede point à ce remede; elle a pû être prévenuë par son secours: Elle préserve de la petite verole ou rougeole, & si l'éruption de l'un ou de l'autre ne décharge affez la nature. & n'arrête les accidens qui en naissent, je puis assurer, contre les sentimens des Anciens, que la pratique de la saignée satisfait à toutes les indications curatives, en appellant les humeurs du centre à la circonference, diminuant la plenitude, & corrigeant la qualité maligne par la transpiration qu'elle procure.

mi ign

2021, 2.

P. William

hiple :

(CO)

des qui

ompleto.

POST PLAN

of all fig

, tólo są poremilij

\$ 3410/cm

contribuit es granució

W. Wich

ogi les it

mera: 111

mes aleg

e one

dumori

ner 12

mostle &

Ouril Ouril 6. Que si la saignée est un remede presque universel, & un salutaire panacée, je puis assurer que si elle n'est menagée par une prudente direction, elle peut être desavantageuse à beaucoup de malades: La grandeur de la

mala-

434 AVIS NECESSAIRE maladie, un âge vigoureux & les forces en doivent marquer la necessité, comme le regime de vivre precedent, l'habitude, le temperament & la saison doivent montrer la quantité de sang que vous devez tirer: Mais pour vous ouvrir librement mon sentiment, il est bien difficile qu'un homme qui n'a pas les principes de la science de Medecine, puisse regler l'un & l'autre: puis que c'est à cette science à distinguer par le pouls & les autres fignes, les forces oppressées, de celles qui sont relâchées & épuitées; car les forces oppressées demandent la saignée, & les Mulautres ne la peuvent souffrir. Or il est tum trés-assuré que souvent les Medecins interest oppres- remarquent des fautes faites contre ce principe par les Chirurgiens de Camfas à langui-pagne, qui tombent encore dans une aussi grande, quand ils n'osent ni ne dis di veulent saigner au commencement, Ctinoppres- ni même dans la vigueur des fiévres, sæ enim lors qu'il est survenu un cours de ventre, quoique souvent il ne soit qu'un sopioeffet d'une extrême chaleur ou d'une Sam phle irritation d'un humeur bilieux: Car botomiam, en ce rencontre la saignée ne doit être retardée, puis qu'elle modere l'impegnida, tuosité de l'humeur & en adoucit l'acrimonie, qui fait le cours de ventre, indimais seulement elle doit être empêcant. chée quand les longues maladies ont épui-

COL

100

tivil

111. (

传节

AUX CHIRURGIENS. 435 épuisé les forces, & que par une grande crudité d'estomach ou un relâchement des parties, la diarrhée est excitée, ou qu'elle arrive au jour que la nature ménage par un mouvement de crise.

Asine

ithin.

· phane

( ) 1

ntito is

is pr

1900

"ACHÉ

11378

1 . 11 he.

Carre

0011811

de Cau

020010

E. f. ..

cerje.

177.

1: 24.7

h ..

1 , 111

14. Vis

IMP

July 18

PARTIC

ente

7. La saignée qui guerit les maladies causées par la plenitude des humeurs conçûs dans les grands vaisseaux, doit presque toûjours être accompagnée de la Medecine purgative, puis qu'il n'y a point de maladie qui ne demande l'un & l'autre secours. Or cette purgation qui n'est autre chose qu'une évacuation par les voyes convenables d'un humeur vicieux & nuisible par sa qualité, est indiquée par la cacochymie qui est proprement le vice de la qualité des humeurs, comme la plenitude celui de la quantité; & si la saignée vuide les humeurs contenus dans les grands vaisseaux, la purgation évacue particulierement ceux qui croupissent dans le ventre inferieur & hors des vaisfeaux: Ainsi la purgation separe l'impur & le superflu du necessaire, elle guerit les fiévres, & sur tout les intermittentes, elle leve les obstructions, qui sont les sources & les meres des maladies, elle corrige toutes fortes d'intemperies que la presence des humeurs produisoit, & épurant toutes les parties par le dégagement qu'elle

des humeurs vicieux, elle les perfectionne & les fortifie, ôtant l'impure-

té qui les debilitoit.

8. Mais si la saignée pour être dûëment pratiquée demande de grandes circonspections, la purgation semble en demander encore davantage; car vous avez la saignée entre vos mains, je veux dire que vous tirez du sang tant & si peu que vous voulez selon les forces de vôtre malade: Mais le purgatif étant donné, il faut qu'il agisse selon sa puissance, sans que vous ayez celle de le retenir. C'est pourquoi je souhaiterois vous pouvoir conduire dans cettevoye si dissicile, quoi qu'à proprement parler il ne soit devôtre profession de donner aucuns remedes purgatifs, ni même les alteratifs internes, puis qu'elle est bornée à des remedes externes qui conviennent à la guerison des tumeurs, playes, ulceres, fractures & dislocations. Mais comme vous exercez vôtre Art à la Campagne, & que les pauvres qui font la plus grande partie de ses habitans étant malades, n'ont point d'autre assistance que de vous, je tâcherai de vous donner des maximes generales pour vous empêcher d'errer en la pratique de la faignée & de la purgation, à condition que dans les choses difficiles, vous consulterez autant que vous pourrez Messieurs les Mede-

100

AUX CHIRURGIENS. 437 Medecins, qui seront assez genereux pour ne vous dénier en faveur des Pauvres une charitable conduite.

randel

iendi

P, 131

(Site)

i, tiliş

:00 183

is bill.

iagilic

13/2

10, 13

1112 14

150:

encire

meder

des re-

ct als

10 10

10174

uits.

12 96

er des l

emple.

0 1971

1, DEPT

175 167

11600

9. Vous deveztenir pour maximes génerales que dans une égale necessité de saigner & de purger, il faut toûjours commencer par la saignée: Que rarement vous devez penser aux purgatifs au commencement des maladies aiguës & violentes, si ce n'est dans le mouvement d'apoplexie: Que vous interessez autant vôtre malade si vous le purgez au commencement, au progrés & en la vigueur de toutes sortes d'inflammations, que si vous lui donniez le poison & le venin. Qu'en chacun de ses états la saignée est le grand remede, qui arrêtant le mouvement impetueux de l'humeur & adoucissant la chaleur, procure un heureux declin de la maladie qui laisse la liberté de purger: Que dans les fiévres continuës vous ne pouvez purger que dans la remise, aux intermittentes que dans l'intermission, & en l'un & l'autre état vous ne le devez faire qu'aprés que les saignées ont precedé, & qu'il y a coction dans les humeurs, vous fouvenant en toute rencontre de cette bel-

le maxime, que la saignée est dûë à un Humehumeur qui est dans le mouve-ri comment, & la purgation à un humeur qui est dans le repos & hors de tur ve-

T 3 l'agita-na se-

428 AVIS NECESSAIRE

Hio,

100

gnief-

210.

l'agitation, & par cette maxime si jusommo-dicieuse fondée sur la raison & l'experience, vous ne tomberez dans l'errenti, reur que j'ai vû commettre à beaupurga- coup de vos Confreres à la Campagne qui ne craignent point de purger au commencement des fluxions, même sur la poitrine, lors qu'ils devroient seulement saigner: car c'est proprement égorger le malade par cette pratique, puis que par la purgation vous précipitez davantage l'humeur sur la partie affligée, qui par sa chaleur, douleur ou foiblesse, l'attire ou la reçoit à son dommage; ainsi vous devez legitimement attendre durant les fluxions & les tumeurs qui en naissent. le temps de la confissance & de l'épaise fissement des humeurs, ou la moderation du mouvement & de la chaleur avant que de proceder à la purgation.

10. Mais outre ces maximes génerales de la saignée & de la purgation, qui sont les deux grandes machines de la Medecine: Je vous en veux donner une particuliere, qui regarde principalement les Pauvres de la Campagne, desquels si vous considerez l'habitude, le travail continuel, & la qualité des alimens, vous trouverez que la saignée que vous pratiquez dans leurs maladies, doit être moins frequente & moins copieuse; qu'en ceux qui usent

d'al!-

2....

Way I

FACTED .

Ma:

120° 22

P - 75

Ce 18

211111

Dor

Tiere

10:01

all S

(3)

(All! 2

d'alimens plus succulens, & menent une vie moins laborieuse: & au contraire la purgation dans les maladies des Pauvres doit être frequente, puis que la mauvaise qualité des alimens leur fournit beaucoup d'obstructions, & une cacochymie opiniâtre, qui souvent par sa résistance, & le defaut des purgatifs, les conduit à l'hydropisie: Et c'est une des erreurs qui se commettent à la Campagne, où la saignée est affez frequente, & la purgation trés-rare.

11. Je me persuade qu'il n'est pas

pinto fing

(- Johns

. . . . .

1121.161.

a modera

isgation.

17 201

11:71080

habituder

in Els

ciefite"

necessaire de vous défendre de donner des remedes abortifs, qui par leur violence précipitent l'enfant, lui faiiant trouver le tombeau dans le ventre de sa mere contre l'ordre de nature, avant qu'il ait vû la lumiere: Car il suffit que je parle à des Chirurgiens Chrétiens, à qui la seule pensée en doit donner de l'horreur, puis que dans la pureté de la Religion, c'est un homicide avancé, non seulement de donner la Festimortà l'enfant conçû dans le sein de sa natio mere, mais même de procurer le flux homi-& la perte de la semence, qui doit don est proner l'être à ce noble fruit. Ce que je hibere dois maintenant, c'est de vous avertir homide ne donner aucuns remedes violens nem aux femmes groffes dans leurs mala- &c. dies, au commencement ni à la fin de homo leur grossesse, puis que la vehemence est &

T 4

de qui est.

440 AVIS NECESSAIRE

105 18

6:00

TIA M

( mg

291 50

to ger

13.40

1 aga

Charle.

1.21

ים וניים!

Conno

(A:T

Cum.

ching.

711

4) Pie

faturus de leur mouvement peut causer de fâ-& fru-cheux accidens & particulierement dans leurs maladies aiguës, pendant jam in lesquelles cette ridicule proposition semine vous sera sans doute faite par les Paisans & les ignorans, qu'il faut perdre Tert. l'enfant pour sauver la mere; laquelle in Aproposition vous devez rejetter comme contraire aux Loix de la Religion & de la Medecine: Celles-là défendent de faire le mal, quoi qu'il en arrive du bien; & celles-ci condamnent telles procedures; car il est assuré que les remedes abortifs, comme violens, ne peuvent point précipiter l'enfant, sans en même temps laisser une impression de leur violence sur le corps de la mere: ainsi par une criminelle imprudence vous causerez un double mal, ou plûtôt un double homicide, en violant l'ordre de Dieu & de la na-

Neque Milius preces apud me a-

lida

est.

poll.

futura piam Tiene -73 24773 fim natu-7765 ; neque ad

banc

deo va-12. Mais si Hypocrate assure en son serment, qu'il ne cedera aux prieres sunt ut de personne pour donner des remedes abortifs, ni aucun conseil pour des poisons qu'il déteste comme une chose execrable; il ne se contente pas de s'abstenir du mal, comme de toutes sorpropi- tes d'impudicitez, & même des apparences, il promet d'imposer des loix à sa langue, pour taire ce qu'il aura ouy, & garder exactement tous

AUX CHIRURGIENS. 441 les secrets des familles qui lui auront rem été confiez; & ce qui m'étonne davan-confitage, c'est qu'il proteste de mener une lium vie pure, chaste, & sainte, & d'ac-neque compagner des mêmes qualitez de pu-mulieri reté & sainteté l'Art qu'il professe.glan-Cette pureté de vie qui a passé d'Hyp-dem pocrate à Galien, qui l'a suivi en ces titiam belles démarches, quoi qu'il ne soit ad corvenu que six cens ans aprés lui, il s'é. rumtonne de ce que les hommes em-penployent tant de temps à se rendre par fætum. l'étude ou Grammairiens ou excellens Jus-Medecins, & qu'il y en ait si peu quijur. cherissent la vertu, pour la conquête Hype de laquelle il produit tant de si agrea-autem, bles maximes.

toler ne is-

, pendae:

topolice"

paries yai autperdr

· lacue .

35. 164.

al(phager la deter-

m'il en af-

odomoeri

11 × 11

ar grant

the ille IT IR COTTE

ceimine.

מונות לפונה

ne wife

· fr

1 . 10

. 10

144 170

OVIGI

je des -

Min J.

CF 72

negi.ic

Que si les Medecins Payens, par les & Sanseules lumieres de la nature, sans la ctam connoissance de Dieu, s'obligent à des meam maximes si raisonnables de s'abstenir & ardes remedes susdits, & des apparences tem du mai; que doit-on attendre de vous prasta. qui étes heureusement élevez dans la conserpureté de la Religion Chrétienne, qui vabo. condamne même les pensées, & qui Jusexige tant de justice de vous, que si elle Jur. ne surpasse celle qu'ils ont pratiquée Hyp. envers le prochain, vous ne pouvez attendre qu'une grande severité de la Justice de Dieu. Et si Galien, aprés avoir donné des maximes de vertu, a cû tant de compassion pour les Pau-TS

Vres 2

442 AVIS NECESSAIRE

vres, qu'il a fait en leur faveur un Traité des remedes faciles à preparer, pourrez-vous legitimement vous difpenser de la charité, qui est le caractere de la nouvelle Loi, & d'assister par ce motif ce pauvre abandonné & delaissé par les remedes que je vous propose, dont la matiere qui se trouve facilement en nôtre climat, ne coûte presque rien, en la forme si facile à donner, que pour un peu de vôtre soin, & l'aide de vôtre main, le malade tirera un secours de vous, qu'il ne pouvoit attendre d'aucun autre? Souvenez-vous, je vous prie, de ce pauvre blessé de Jerico, qui ne reçût aucune assistance ni du Prêtre ni du Levite passant, mais d'un inconnu, qui ne se contenta pas de faire un appareil à ses playes avec l'huile & le vin, que nous appellons le baûme de Christ, mais lui procura la nourriture, & tout ce qui pouvoit avancer sa guerison. L'Ecriture en fait un si grandéloge, qu'à son imitation elle nous inspire de traiter l'inconnu aussi bien que l'ami, le pauvre aussi-bien que le riche comme nôtre prochain, par les nobles motifs de nôtre Religion, qui nous obligeant de rendre aux membres ce que nous devons à ce divin Chef, & àla copie ce que nous devons à ce grand original, nous fait regarder ce pauvre dans

AUX CHIRURGIENS. 442 dans le grand Hôpital du monde, pour rendre à sa personne ce que nous devons à celui qu'il nous represente: Vous me direz peut être que l'état de vôtre famillene vous permet pas d'affister de vôtre Art tous les pauvres qui se presentent: Mais commencez, & agissant par l'esprit de charité, qui donnera le merite à toutes vos actions, assurez-vous que la divine Providence, dont le fond ne s'épuise jamais, ne laissera pas long-temps vôtre travail sans récompense, & qu'elle suscitera dans vos pauvres Villages quelques personnes charitables qui toûtiendront cette main pour le bien de vôtre famille, qui s'est si souvent étenduë pour guerir les infirmitez des Pauvres.

Jackin Ali

וקאחתאפו

houly !

e carrie

ine Si de.

11: 1:00

1901118

Q: 1.17

n. hosh

12.11

. . . .

ine,

. - ??

ing on.

r2( 5 1"

15.73

C 6 LF



LE

# **CHIRURGIEN**

DES

# PAUVRES.

PREMIER TRAITE'.

#### CHAPITRE PREMIER.

Des Tumeurs & Apostemes en general, & particulierement de la guerison du Phlegmon ou Instammation.

Ous ne craignons point de confondre icy la tumeur avec l'apofteme, quoi que précisément parlant, l'aposteme doive être entendu des tumeurs qui peuvent venir à suppuration, & que la tumeur proprement soit prise pour une disposition contre nature. nature, en laquelle une matiere sortie Désnide son lieu naturel est assemblée, y fai-tion sant repletion & distention. Cette des tudéfinition me semble bien parfaite, puis qu'il n'y a point de tumeur à qui elle ne puisse convenir.

## Causes des Tumeurs.

Entre les causes generales des tumeurs, je m'arrête particulierement aux materielles & efficientes; car si la forme interieure des choses nous est inconnuë, la forme exterieure des tumeurs est leur groffeur & l'excessive plenitude de la partie; & si la cause sinale est celle qui donne l'inclination aux agens necessaires, on peut dire que les tumeurs sont des germes d'une nature irritée, & des productions d'une mauvaise disposition interieure, quoi que nous remarquions quelquefois des tumeurs critiques, qui sont des separations ou des transports d'une matiere impure d'une partie noble sur une moins considerable, par l'œconomie d'une nature dominante.

ILL

de late

April de

13 400

vec. 100

Les causes materielles des tumeurs, sont ou les parties du corps, qui sortans de leur lieu naturel en occupent un autre contre l'ordre de nature où elles sont tumeur, comme l'intestin dans le Scrotum, & l'os hors de sa cavite

446 LE CHIRURGIEN par la luxation: ou les corps étrangers engendrez contre nature qui font distension, comme là mole dans la matrice: ou les humeurs contenus au corps, qui dans leur état naturel par la feule abondance produisent quatre sortes de tumeurs, sqavoir le Phlegmon, lors que le sang naturel par son ébulition sort de ses vaisseaux, & s'épanche sur quelque partie. L'Erysi-L'Ery-pelle est excité par la bile; l'Ædeme Sipelle. par la pituite, & le Schirre par l'hu-L'Æ-meur mélancolique. Nous pouvons ajoûter à ces tumeurs vrayes & legitimes, les deux tumeurs aqueuses & venteuses remplies d'eau & de vents, qui ne reçoivent aucun mélange d'autre matiere, quoi que souvent on les confonde avec la tumeur edemateuse.

> Il y a encore une espece de tumeurs vrayes, naissantes de la complication des humeurs, qui tirent leur nom de l'humeur dominante: D'où vient que fila tumeurest produite par le sang & la bile, elle est appellée Phlegmon erylipelateux; si par la bile & la pituite, Erysipelle edemateux, & ainsi des autres.

> Il y a une autre difference de tumeurs, qui se font d'un humeur non naturel, où la mauvaise qualité est plus apparente que la tumeur, & cet humeur non naturel se forme d'un

humeur

13900

FARME

fe diris

70 1 11

Cardina

13 ...

fr. ..

I'me ion

Jan . C.

for fetales

Maria O

Care:

11

SOUL S

4

HILL

Le Phle-

deme. Schirre.

pes Pauvres. Trair. I. 447 humeur naturel, qui dégenerant de sa propre nature, & se revêtant d'une forme étrangere, est separé de la masse du sang, & porte avec soi le caractere d'une mauvaise qualité sur une partie où se forment les pustules, boutons & exitures, qui sont diverses selon la condition de l'humeur; car si le sang naturel est aduste, il produit le charbon, si l'humeur bilieux dégenere en une serosité nitreuse, il excite les dartres; l'humeur pituiteux corrompu, les escroüelles, & l'humeur mélancolique brûlé, le cancer.

94:10:114

Jan ig Dis

ontenti a

naturdly a

ient qual 3

1 & File 3

of the o

111,000

Ling

; i'A leur pe

ge par ilie y geogle (155

nappolija Nappolija

C-8175 85 .

'anoe ('3'" 3

demoted the

10 th Mill 3

maigin a

p.anomil I

ับสกเลีย วันกรี **0** 

101 5/2 J

. 10 1 D

nic lon

Les causes efficientes des tumeurs sont fluxion & congestion. La sluxion se fait lors que l'humeur molestant la partie par sa quantité ou sa qualité, l'oblige à se décharger sur une autre, se se fait ordinairement par des humeurs bouillans & chauds: Par congestion la tumeur se fait par l'impuissance de la faculté qui doit cuire l'humeur en la partie ou la soiblesse de celle qui le doit chasser, si ce n'est que le vice de l'aliment envoyé à ladite partie, cause petit à petit & lentement cette réserve & cet amas pour ne pouvoir être convertien la substance de cette partie.

Les tumeurs ont des issues salutaires ou mauvaises: Les salutaires sont la résolution & la suppuration: La résolution est une évacuation insensible de la matiere des tumeurs subtilisées par la chaleur: La suppuration est un changement de la matiere des tumeurs en pus par la nature aidée des remedes. La résolution doit être la premiere intention du Chirurgien, s'il y a de la disposition de la nature, car en icelle la matiere ne laisse aucune impression de son sejour sur la partie, mais dans la suppuration, il demeure un abscés & un ulcere.

10A 1

PAR-

100

MAL TE

Moura

ton co

Ch- -1

if on

Carron.

Colorision of the same

137.60

On at

2000

P. 1 .

Ma :

יון בעוף

\$ AY A .

18: ..

र यादेशी

"igis

P. Still

Il y a deux mauvaises issues des tumeurs opposées aux salutaires, sçavoir l'exsiccation ou endurcissement opposéà la résolution, & la Gangrene opposée à la suppuration. L'endurcissement se fait ou par la negligence du Chirurgien qui n'ouvre pas en son temps la tumeur suppurée, ou par les remedes trop chauds qui ont évaporé la matiere la plus humide de la tumeur.

Il y a une autre issuë des tumeurs qui est funeste par le reslux d'une matiere contenuë dans la tumeur, qui le plus souvent est bilieuse ou maligne.

De la guerison generale des Tumeurs.

Pour parvenir à la generale guerison des tumeurs, il faut observer leurs mouvemens ou temps, qui sont quatre.

tre, le commencement, l'accroissement, ou progrés, l'état & le declin. Le commencement est marqué par la crudité de l'humeur; le progrés par une maturité commençante, l'état par l'entiere maturité, & le declin par l'entiere reduction de la matiere au mouvement de la nature.

116

Thinks a

it dist.

10 diles in a

Constra -

angigi.

in Mairi

in datum 2

เมลิโส

1. doffice . -

The death of

B. Karul. C

ier chio. I

ALMEND De

ena roma: d Pigence 10 p

ou paries al

ontevanot. 3

2 to 11 11 11

no it Affe 1

Part Mile Di

Mais pour faciliter la guerison des tumeurs, je les veux seulement regarder en deux temps, sçavoir celui de leur mouvement, & celui auquel les humeurs sont fixez. De ces deux considerations naîtront deux indications. La premiere d'arrêter le cours du mal commençant; la seconde d'ôter celui qui est deja fait. Le mouvement & l'impetuosité des tumeurs qui excitent les tumeurs, dépendent ou des causes exterieures, comme contulion & autres qui sont l'épanchement des humeurs: ou interieures, qui font la plenitude & la cacochymie. Les exterieures peuvent être quelquefois prévenuës par la prudence; & les interieures les peuvent être souvent par les remedes; scavoir la plenitude, par la saignée; & la cacochymie qui est le vice de la qualité de l'humeur, par la purgation.

Mais pour empêcher que ces humeurs qui sont déja dans le mouvement s'assemblent, vous devez em-

ployer

40 LE CHIRURGIEN ployer deux moyens convenables, l'un pour divertir & retenir l'impetuosité des humeurs appellé revulsion, par laquelle vous donnez un cours de l'humeur à la partie opposée: L'autre pour arrêter & repousser, appellé repercussion, qui renvoye l'humeur à sa source. La saignée est le grand revulfif, & si necessaire en toutes tumeurs qui demandent la revulsion, que vous ne la devez oublier, meime aux tumeurs malignes, quelque sentiment qu'en ayent eu les Anciens, puis que l'experience fait connoître qu'elle tire le sang du centre à la circonference: Vous observerez soigneusement de faire toûjours la saignée revulsive en ligne droite, & autant que vous pourrez par la partie la plus éloignée. Les ventouses, ligatures, frictions & fomentations servent aussi à la revulsion. Les repercussifs ne sont mis en usage pour toutes sortes de tumeurs; car si elles occupent les emonctoires, si la matiere est visqueuse, venimeuse, proche des parties nobles, & poussée par mouvement critique, il s'en faut abstenir.

Quand l'humeur qui fait les tumeurs est fixé, il faut employer les remedes resolutifs ou supuratifs selon la disposition de la matiere, aux tumeurs qui se sont par fluxion. Mais si les tu-

meurs

Manual .

Vou: 1

Penpani

وداماء

(65 Tail

CHATT!

meurs sont faites par congestion, vous n'employerez les revultifs ni les repercussifs, mais seulement les deux resolutifs & les suppuratifs par degrez; car souvent la foiblesse de la partie, & la qualité froide de la matiere, rend tels remedes inutiles.

di in

e: L'aux

nei ered.

to with

(19630)

Jen Ti

111111

argett de

ett 2": ( · )

earthlas sp. .

POUS POLI -

once. Lis.

inchiji c

a cerulien.

1007 1120

W 18 3 8

·ml c

Shar 3

fait lat 12 in

M. 4. 7.

Apple 193

ingly as

:33

De la guerison du Phlegmon ou Inflammation.

Il est facile de connoître par la désinition de la nature du Phlegmon, qui est une tumeur contre nature, accompagnée de chaleur, rougeur, douleur, tention & pulsation causée par l'amas d'un sang naturel. Mais comme l'ébullition du sang naturel le fait sortir des vaisseaux & épancher sur la partie où il fait le phlegmon ou inslammation, de là naissent les indications, d'arrêter la fluxion en diminiant la plenitude du sang, & de vuider l'humeur qui est sixé en corrigeant les accidens.

La saignée est ici si necessaire, qu'elle semble satisfaire à toutes les intentions, n'y ayant point de tumeur qui ait tant de besoin de ce secours: vous le ferez selon les forces, l'âge & le temperament, & vous l'assisserez d'un regime de vivre rafraîchissant & hu-

mectant.

Vous

452 LE CHIRURGIEN

Phlegmon appliquer sur la partie les repercussifs, comme l'Oxycrat, dans lequel vous tremperez des compresses, vous y appliquerez aussi le blanc d'œuf avec l'huile rosat, observant les conditions que nous avons prescrites ci-devant touchant les repercussifs.

po THE

Cim

1201671

fraisial.

WEAT

PR. ....

& .e Car.

000:100

144.19

Qui eu.

centers a

teimine"

mailis, p

de is : 10

000

18 LE 1901

300 849

1001 183

Lin. ra

Widney

18: (8:19

(A) 12"

EREN! 1

quille i

(Jay B)

Solder .

167 July 181

Vous pourrez vous servir des feüilles de Joubarde ou Ombilic de Venus, Pourpier & Laituës, comme aussi du fromage frais ou de la moüelle de pommes avec l'eau rose appliquée sur la partie, avec cette précaution de ne jamais laisser secher les repercussis sur ladite partie, & pour ce que vous les couvrirez de linges trempez dans

l'Oxycrat.

Dans le temps de l'accroissement, où la tumeur se grossit évidemment, & même dans celui de l'état ou vigueur dans laquelle la tumeur a toute son étenduë, vous employerez les moindres resolutifs mêlez avec les repercussifs; comme l'huile rosat, seüilles de Sureau, d'Hyeble, sleurs de Camomille & Melilot, que vous broyerez & ferez cuire en Oxycrat pour appliquer sur la partie: Vous y pourrez ajoûter l'huile de Camomille. le suin de laine & l'huile de Lin.

dre le remede plus resolutif, saire bouil-

DES PAUVRES. TRAIT. I. 452 bouillir la farine de Féve dans l'urine, y ajoûtant un peu de miel & l'huile de Camomille. Garder vous par la pesanteur des remedes ou par l'acreté d'irriter la chaleur & augmenter l'inflammation.

Memeria C

Herran:

me ailb

#14 21

empez wan

roissemen

demmas.

'elat ou

360 L3 107

10 00.5

7. 1 ..

OLO VOLUE

DAVO .

e: 1/30: 18

1

Si par l'usage de ce Cataplame ou autre resolutif la tumeur paroît abaissée, & le Cataplâme humide, vous devez continuer l'usage des resolutifs, mais si la tumeur s'éleve davantage, & si la douleur de l'inflammation & les élancemens augmentent, vous vous déterminerez aux suppuratifs & maturatifs, par l'aide desquels la matiere de la tumeur est convertie en pusou bouë.

Les Oignons communs ou de Lys cuits sous la braise, & mêlez avec graisse de Porcou jaunes d'œufs, servent à cet effet, comme aussi les racines & feuilles de Guimauves, semences de Lin, beurre frais, dont vous ferez des Cataplâmes; en faisant bouillir & passer des racines de Guimauves deux onces, feuilles de Mauves une poignée, demi douzaine de Limaçons en coquille jusqu'à ce qu'ils soient en bouillie, y ajoûtant suffisamment du sein doux pour faire Cataplâme. Quelquefois pour avancer la suppuration 🖟 📧 vous pourrez ajoûter aux Cataplâmes le Levain de Segle.

454 LE CHIRURGIEN

Si la matiere du Phlegmon est si rebelle qu'elle ne soit capable de suppuration ni de resolution, vous vous servirez pour empêcher l'endurcissement du mucilage de racine de Guimauves & de semence de Lin, tirées de la décoction de sleurs de Camo-

11: 1

retide ou it

Ce Ce 21

916 64

Manra

و عملاً إ

Daturi-

Call .

Deies de

mille. Quand la suppuration est faite, &c que vous la connoissez par la tumeur. qui s'étant élevée en pointe est amollie, blanchie, avec un sentiment de flectuation lors qu'on la touche, vous devez ouvrir la tumeur avec la Lancette à la partie la plus élevée & la plus: penchante selon la grandeur de l'aocés! & la quantité de la matiere: Que s'il arrive qu'un enfant ou une personne delicate apprehende l'incision, vous pourrez en faciliter l'ouverture si las matiere est superficielle avec du vieux Levain, auquel vous aurez mêlé dess Limaçons broyez avec leurs coquilles; ou si cela ne suffit, vous prendrez le Savon noir avec égales parties de chaux vive, & l'appliquerez sur la tumeur, & ne manquera de l'ouvrir Ce remede pourra servir de cautere potentiel aux Pauvresdans leurs necef fitez, se trouvant en touslieux & facilement pour les foulager, selon l'avis que leur donnera le Medecin dei

Pauvres.

## DES PAUVRES. TRAIT. I. 455

## Des Tumeurs impures.

renduic.

cine de la - 7

ie Lin, îr 😙

de Canvo

erite ab

til Caper, C nte atamiens

fentiment Ma

ny ine. "Little

est Lulia 1 . Dish

. ers ': (10) 3

mp. (172 SES

ne 201/01-10

cifon, v.c.

rotife is the 1. day 13

To Male Jr.

of the

· 17:18:5

1 - 11 130

..; 121 1 p .

J. 12 77

Sied States

13/16 - EVI

# (197)

164 ... 1 La

Les Tumeurs que nous appellons impures dépendantes d'une cacochymie sanguine, sont les Bubons & Parotides, les Froncles & Charbons, qui ne different point pour la methode de guerir des tumeurs, qu'à cause que les tumeurs sanguines impures demandent plus la purgation, & les naturelles la faignée, que les bubons & parotides ne souffrent les repercussifs à cause qu'ils occupent les emonctoires; mais plûtor exigent les attractifs. comme le Cataplâme fait avec les oignons cuits lous la braise incorporez avec le beurre & vieil levain.

Le froncle doit être traité par la methode commune au Phlegmon, mais le charbon par une particuliere; car c'est une tumeur impure engendrée d'un sang aduste & boüillant, souvent contagieuse & accompagnée d'une ou plusieurs pustules semblables à la brû-

Vous devez pour la guerir appliquer d'abord le Cataplâme fait avec le Plantain & la mie de pain cuit dans le lait, munissant les parties voisines du défensif d'huile rosat avec le blanc d'œuf, à cause de la douleur & de l'ardeur. S'il paroît noirceur & pourriture, vous scarisserez & appliquerez le : Vitriol calciné en procurant la chûte : de l'escare par le suppuratif; & s'il y a : quelque disposition à la suppuration, vous vous servirez d'un oignon de Lys cuit sous la braise, incorporéavec le beurre frais.

#### CHAPITRE II.

167 20

de Di

E ...

विदेशी

Maria Maria

1 die

19:30

Vos

Change Change

81.00

âucile

Dine

北京

J'ali

De la guerison de l'Erysipelle & de ses especes.

'Eryfipelle est une tumeur contre: L nature, large, occupant plûtôt la: peau que la chair avec chaleur, rougeur & douleur, causée par un humeur bilieux naturel: Vous devez la. saignée à cette tumeur naissante, & même quand elle est dans son progrés & dans son état; car quoy que le sang soit le frein de la bile qui l'a produit, la qualité de cet humeur boiiillant & picquant, vous doit persuader la necessité de ce remede, comme aussi d'un vivre rafraîchissant & humectant. sçavoir de grands boüillons de cette qualité pour nourriture, & de l'Oxycrat ou du lait clair pour le boire ordinaire.

Dans le commencement & l'accroil-

DES PAUVRES. TRAIT. I. 457 sement de l'Erysipelle, vous devez vous servir non des repercussifs propres, qui par leur froideur & secheresse sont astringens, & par consequent dangereux en cette tumeur, mais communs, qui rafraîchissent, adoucissent & éloignent les humeurs de la partie affligée. Vous appliquerez à cet effet les compresses trempées en Oxycrat froid, où vous appliquerez égales parties des sucs de Morelle, de Plantain, & de Verjus; ou les sucs de Pourpier, Laituë, & Joubarde; Evitant en cet état les huiles & graisses, pour ce qu'elles s'enflamment, comme austi les emplâtres, parce qu'ils empêchent la transpiration.

Si la douleur est si grande qu'elle ne cede aux remedes sussities, vous somenterez la partie de lait tiede, ou d'une décoction tiede de feüilles de Jusquiame ou plûtôt de Ciguë dans

l'eau commune.

molingare .

"30f 3 ch"

annie de

elle traffa

laleur, sou

1997 CO La"

ous deservice

milatit, d

for progret

013

HU/14 . .

actual a

C. C. 12 11.2

DINUIG ON 1- B

humectina }

ns de 18.03

i seit

Vous continuerez l'usage des repercussifs jusqu'à ce que la tumeur ait changé de couleur, c'est à dire, jusqu'à ce qu'elle soit parvenuë à son etat, auquel temps vous vous servirez d'une somentation d'eau tiede ou d'une décoction de sleurs de Camomille, Melilot & roses rouges, que vous pourrez faire bouillir dans égales parties d'eau & de vin blanc; Quelques-uns 458 LE CHIRURGIEN
fe servent utilement de la premiere ou
feconde eau de chaux.

Lorsque l'inflammation est passée & que l'Erysipelle est parvenuë à son declin, vous devez user de purgatifs, puisque non seulement dans l'Erysipelle, mais en toutes tumeurs & sluxions chaudes vous devez vous servir de cette maxime, de saire la saignée à un humeur qui est dans le mouvement & l'agitation, & la purgation à celuy qui est dans le repos.

Le remede purgatif sera de deux verres d'eau de Chicorée sauvage ou de lait clair, dans lesquels vous ferez infuser trois dragmes de Sene pour prendre le matin à une heure l'un de l'autre, vous y pourrez ajoûter deux cueillerées d'infusion de roses pâles, ou une du Syrop de mêmes roses.

Gardez-vous du reflux & de l'endurcissement de l'Erysipelle, ce que vous ferez si vous évitez les remedes astringens & les Narcotiques: Que si le reflus est fait vous employerez les remedes ramolissans ou attractifs sur la partie, n'oubliant les saignées ni les purgations: Et si l'endurcissement y succede, vous somenterez la partie avec l'huile violat & l'eau tiede. 5064

\*12096

Of me

Man. 1

199,0-4

Pain

## BES PAUVRES. TRAIT. I. 459

## Herpes ou Dartres.

in in the

ed pill

earsa no 1

ieds jery'r i

a folloted a

nouver en t

ion a colui

o de telli d

indice en l

1410 14

AMF 101"

onterden 3

oles pales. I

5 10/65.

F. sugar 3

requero.s

Loc offertha

J. A. 184 9

genorife I

, I n 1/1 - 1

Radio Sail

The one of

St-17

都 : 五五道

Si l'humeur bilieux est vitié & éloi gné de son naturel, il produit l'Herpe ou Dartre que vous pouvez définir une tumeur impure, ambulante avec demangeaison & couleur tirant vers l'Orangé, causée par une serosité bilieuse & salée, & cette herpe ou dartre est l'espece que nous appellons simple. La seconde espece d'herpe est à grains de mil; de laquelle sort une serosité jaune & gluante qui trouve plus facilement sa sortie en la grattant: Et la troisiéme est corrosive, qui étant produite par une bile épaisse, erugineuse & brûlante, ronge jusqu'à la chair lentement par une matiere pesante qui l'arrête, & la fixe dans une partie.

Au commencement de ces tumeurs vous devez recourir au regime de viyre ratraîchissant & humectant, comme aux saignées qui sont propres à arrêter la fougue & l'impetuosité de cette humeur.

Depuis le commencement de la tumeur jusqu'à l'état, vous appliquerez sur la partie un blanc d'œus que vous aurez agité avec une pierre d'Alun dans une écuelle jusqu'à consistance de pomade.

V 2 Vous

460 LE CHIRURGIEN

Vous vous servirez à même inten-/tion d'égales parties de suc de Morelle & decrême de lait, ajoûtant sur deux onces un jaune d'œuf, mettant sur ce remede une compresse trempée dans l'Oxycrat pour empêcher qu'il se desfeche.

La liqueur dont se fait le Sel de Saturne agité avec l'huile rosat ou de noix tirée sans feu est un bon remede: Quelques-uns se servent avec succés de l'eau qui fort du bois de sarment

qu'on brûle.

Au declin de l'Herpe simple ou miliere, vous ferez fomentation fur la partie avec décoction de racine de Coulevrée & feuilles de Sauge ou de racine d'Aristoloche dans l'eau & le gros vin.

En ce tems le malade se servira heureusement d'une plaque de plomb qui aura long-temps trempé dans l'eau d'Alun, qui fera appliquée & retenuë long-temps sur la partie affli-

gée.

La purgation sera necessaire en cette tumeur comme en toutes autres, quand l'inflammation sera passée.

Vous la preparerez comme dessus avectrois dragmes de Sené dans le lait clair; mais comme cet humeur vicié est plus rebelle que l'humeur naturel qui fait l'Erysipelle, vous preparerez

une !

Une t

TARRE

liude:

South

Dien.

Digine.

#6 15 1

DES PAUVRES. TRAIT. I. 461 une poudre avec douze grains de Scammonée preparée à la vapeur du Soulfre, & demy dragme de crême de Tartre.

kaleiste r

nt linces, s continua"

emine dans

anniedel.

on remede: I grec jucces 1

de firmes.

Mara # 10 ]

or intla

with to

Songe oude 5 1'0311 & le \$

famin her alomicu.

Jon: Peru S

ni natia (

114 1010

nme derive

udikin kir

1.

S'il y a une qualité corrosive & maligne qui fasse l'Herpe, vous ne craindrez point d'incorporer les fleurs de Soulfre avec un peu debeurre frais & quelques grains de Sublimé, ou vous vous servirez de ce remede pour topique.

Prenez du Mercure sublimé & du vif argent de chacun une once, broyez-les ensemble jusqu'à ce qu'ils soient en poudre, mêlez une once de beurre jusqu'à ce que le Mercure soit éteint, ajoûtez trois onces de beurre & deux onces de ceruse passée par le tamis, incorporez le tout ensemble, & vous en servez en l'appliquant.

La chaleur des visceres éleve souvent au visage des pustules qu'on appelle boutons, que vous guerirez après les saignées, les purgations de Casse & de lait clair par le Vitriol de Chypre, dont vous prendrez un gros que mêlerez avec demy septier d'eau ou décoction de feuilles de Plantain, dont vous bassinerez les boutons avec du coton, & le matin vous laverez le visage avec de l'eau fraîche.

#### CHAPITRE III.

De la guerison de l'Ædeme & de ses especes.

L'Ædeme est une tumeur molle & blanche, causée par un humeur pituiteux naturel, sans chaleur, rougeur ni douleur. On peut dire que cette tumeur est plus familiere aux pauvres que toutes les autres, puis que la debilité de la chaleur naturelle leur étant familiere à cause de leur mauvaise nourriture & du peu de vêtemens, elle est souvent la source du Phlegme, de l'eau & des vents qui engendre presque toutes les maladies des pauvres.

vent par resolution que par suppuration, à laquelle la froideur & l'humi-

dité de cette matiere resiste.

Pour empêcher la generation & le cours de l'humeur sur la partie tume-fiée, la saignée sera necessaire particulierement à l'Ædeme, qui se fait d'un humeur pituiteux naturel; car aux tumeurs impures & bâtardes, la purgation convient mieux, à raison de la cacochymie qui les forme & les entretient.

fr:

C. Of

de tare

(0; m

41

MYRH.

M1424

01 15

P ...

2º . [P

DES PAUVRES. TRAIT. I. 463 La purgation sera pratiquée avec une dragme de poudre d'Hermodates qui sera mêlée avec un peu de jus de pruneaux pour en former des

pilulles.

o la dole.

न छात्र ।

0 61. 202 1

err. Totio · die our 1

st tette But יישר. יין וי

ar E

casiples !

granien.

in lies den 1

e ilistone 1

Tompile &

1 4 2. B

Prilling Par Jan

Carlia

19 14.

10: ...

Vous pourrez donner librement douze ou quinze grains de Mercure dulcifié, ou huit grains de Chrystal de tartre émetique, selon la description donnée au Livre du Medecin des pauvres, avec un peu de conserve de roses rouges ou la moüelle de

pommes cuites.

Au commencement de l'Ædeme vous vous servirez des repercussifs astringens mêlez de resolutifs, en prenant une éponge que vous tremperez dans l'eau commune, dans laquelle vous aurez fait fondre le sel ou le nitre avec un peu de fort vinaigre, que vous appliquerez tiedement sur la partie tumesiée: Si vous n'avez point d'éponges vous vous servirez de feutre, de coton, de laine ou de linges que vous tremperez dans la liqueur fusdite.

Dans l'accroissement & l'état de l'Ædeme, vous prendrez une décoction de racine de Souchet, feuilles d'Absynthe, Sauge & fleurs de petite Centaurée, que ferez bouillir dans l'eau ferrée, y ajoûtant sur la fin l'Alun & un peu de Vinaigre, pour

464 LE CHIRURGIEN tremper dans cette liqueur un éponge ou compresse que vous appliquerez chaudement sur la partie malade.

Erry co

Ho.

4 .4

Land Angel

PAS.

GU 10

165 10

4767 1

:25 18

· 19.16

היקוי.

60 C

the Par

Au declin de la tumeur vous employerez avec succés une lessive faite avec cendre de Sarment & le vin blanc: On employe à la Campagne le vieux fromage qui est un bon resolutis: Mais vous ne trouverez rien si puissant que l'esprit de vin, qui seul par sa vertu ignée resout merveilleusement toutes les tumeurs ædemateuses.

Que si la tumeur est si rebelle qu'elle ne cede aux remedes susdits, vous aurez recours à l'eau décrite au Traité de la Gangrene, dans laquelle vous tremperez les compresses que vous appliquerez chaudement sur la partie affligée, & vous en verrez un merveilleux effet.

Quelquefois l'humeur qui produit l'Ædeme n'étant capable de resolution par le mélange de quelques humeurs tend à suppuration; & en ce cas vous preparerez le Cataplâme suivant.

Prenez trois oignons que ferez cuire sous la cendre, pilez-les avec les limaces & leurs coquilles, & y ajoûtant le residu de l'huile de Camomille, faites un Cataplâme.

Quand

Quand le pus sera fait vous ne devez attendre que la tumeur s'ouvre, mais vous en préviendrez l'ouverture avec le Caustic des pauvres fait d'égales parties de Chaux vive & de Savon noir, & souvent vous serez obligé de faire une traînée de cauteres pour faire une incision proportionnée à la grandeur de la tumeur.

N.

1016-001

tasigna,

7013 eg.

acom west

1 2 x 2 m

Callie.

1115 July 12/12

Pin las a

Sellia ...

r MG. ..

21/61/12/2

7.6

72. Cui

M.

-g J s. J. L

1 1 1 115

## Les tumeurs venteuses & aqueuses.

Il està propos de comprendre en ce Chapitre les tumeurs venteuses & aqueuses produites par vents & serositez: Les venteuses sont tumeurs dures, sans pesanteur & transparentes, qui souvent sont errantes; Les aqueufes sont tumeurs luisantes & molles avec inondation, remplies de serositez naturelles.

La tumeur venteuse sera guerie par les remedes purgatifs décrits pour l'Ædeme, aprés lesquels vous preparerez des sachets avec les seüilles d'Absynthe, semence de Fenouil & grains de Genévre concassez, que ferez bouillir avec le vin blanc pour les appliquer chaudement.

Le Savon dissout dans l'eau de vie; est un fort bon remede si vous en faites un liniment chaud sur la partie; l'eau de vie seule bien rectissée

Y 5

y est bonne, ou l'eau de la Reine d'Hongrie: Que si la douleur est presfante, vous la pourrez statter avec l'huile de sleurs de Sureau ou de Camomille, dont vous ferez liniment.

Dans la guerison de la tumeur aqueuse, vous ne vous devez pasabstenir de la saignée, puisque souvent la serosité est l'effet de temperie chaude du foye, & non de sa foiblesse. Vous purgerez par une infusion de deux dragmes de Sené dans un verre de décoction de racine de Flambe, ajoûtant une once du suc de Flambe avec un peu d'écorce de citron, ou une once de Syrop de Nerprun: Vous pourrez encore purger par sept ou huit grains de suc de Concombre sauvage épaissi que donnerez avec un pruneau ou une cerise confite. La Tisane de racine de Flambe des jardins sera pour le boire ordinaire.

Vous appliquerez sur la partie une éponge ou une compresse trempée dans l'eau de chaux, ou un pain sortant du sour coupé par la moitié trempé en eau de vie ou vin blanc chaud: Vous pourrez aussi préparer un Cataplâme avec la farine de Féves bouillie avec vin blanc & miel, y ajoûtant sur la fin la poudre de semence

de Cumin.

127

574

SAF.

J. (83")

Jila

1000

Ann.

John.

コチャ

DES PAUVRES. TRAIT. I. 467 Le regime de vivre dans toutes ces especes de tumeurs doit être dessechant, si particulierement vous n'avez pas les signes d'une intemperie

chaude des visceres.

or entire.

iatici arec

221 04 96

rerez uni-

a tomeus

127 17: (11)0

121 781

חוף וויוין

to belie

niafon di

in on Family

· 17 12

E IN THE

. . .

17 1000

]. (1": O'.

302 M

hines !

14. \*\*

MC Clar er uch

eves 70.

111

A STATE

Les excroissances phlegmatiques, comme font les louppes, nœuds, glandes & écroüelles, ont pour cause conjointe une matiere phlegmatique, mucilagineuse, pourrie, limoneuse & plâtreuse: Où sont produites par une matiere qui ressemble au miel, bouillie ou graisse, d'où viennent ces tumeurs appellées Meliceris,

Steatome & Atherome.

Il est necessaire de dire en géneral, que pour la guerison des tumeurs phiegmatiques, qui ont un chyste, bourse ou enveloppe, on doit toûjours d'abord tenter les resolutifs, comme l'eau de chaux dans laquelle vous ferez tremper une éponge neuve que vous appliquerez, comme aussi la poudre de la racine de grande Serpentaine incorporée avec du miel, appliquée aussi sur la partie: Mais il arrive souvent que si la force des medicamens resout la matiere, la bourse n'est pas consommée, il est trés-necessaire de recourir aux forts suppuratifs, apres lesquels on peut consommer le Chyste par l'Alun brûlé ou le Vitriol calciné. Que si la matiere est rebel-V 6

de aux resolutifs & suppuratifs, on doit venir à l'extirpation, pourvû que la tumeur ne soit point enlassée dans les nerfs, tendons, arteres ou veines. Ce qu'il y a à remarquer, c'est que lors que toutes ces tumeurs sont recentes & nouvelles, elles sont souvent gueries en les maniant, ou les frotant avec des linges rudes, ou y appliquant l'eau de vie rectissée.

01

1

le: te

: 0:

10.51

fen'th

10 110

18. In

14 3. Wh

1011

500

1...

#### De la Louppe.

La Louppe est une tumeur ronde & molle, remplie d'une chair sougueuse qui s'engendre aux jointures & lieux nerveux. Vous la guerirez en purgeant par les remedes propres à purger le phlegme, en appliquant sur la partie un blanc d'œus avec une dragme de poivre en poudre, mettant le tout sur le linge ou les étouppes, & le laissant trois jours sur ladite partie.

Le Savon noir dissout dans l'eau de vie est un puissant resolutif, si vous en fomentez la partie affligée. L'urine dans laquelle vous aurez fait sondre le sel, servira à même intention.

Vous prendrez une once de chaux vive, & pareille quantité de graisse d'Oye, vous y ajoûterez deux onces de Therebentine, & vous l'appliquerez.

Vous

Vous fomenterez chaque matin la Louppe avec de trés-fort vinaigre chaudement, puis vous appliquerez les feüilles d'Ache contuses & fricas-fées avec du beurre frais, le tout mis sur du linge, ce que vous ferez durant deux mois & plus. Quelquesuns se servent utilement d'un demy-feptier d'urine que vous ferez boüillir avec une cueillerée de sel, jusqu'à la reduction de la moitié, trempant des étouppes dans cette liqueur, & les appliquant sur la louppe jusqu'à la guerison.

La plaque de plomb enduite de vif argent, liée fur le genoüil avec bandelettes qui y font attachées, portée long temps fur la partie, est un re-

mede fort utile.

Vous devez remarquer que si la louppe a la base menuë en une partie charnuë, vous ne devez craindre de

l'extirper.

E:

114113, 01

i pourvo

iak dilimifiad ig Arteres din i

emoduer, estumeurs

e Sione

Mari en

10 18: 01

Patt 24

e an ote

111 1 1/2

A ... 1/2

eriroz en

TOPIES ?

1:17:317

Tout. of

Oli . . .

...

oh .. ;;

: 1.197.

Les glandes & nœuds ou nodositez, seront gueries par les mêmes remedes que les louppes, sinon que les glandes ou nodositez ne souffrent l'extirpation: Vous vous servirez pour la guerison des nodositez de la Ciguë appliquée en fort vinaigre; & si elles naissent des gouttes ou maladie venerienne, vous y employerez l'huile de Tabac ou Nicotiane domestique.

Des

#### 470 LE CHIRURGIEN

#### Des Ecronelles.

L'écroüelle est differente de la glande quoy qu'elles naissent en même lieu, sçavoir aux émonstoires, car la glande est molle, unique, mobile & separée; & l'écroüelle est dure, multipliée & qui n'est point separée: Celle-cy est souvent opiniâtre, tant à cause de sa matiere qui est une pituite corrompue qui souvent s'endurcit, qu'à cause que souvent elle tire son origine des parties internes, comme du mesentere qui luy sournit ses racines: Ce qui fait que la guerison des écroüelles dépend plûtôt des remedes internes que des externes.

Les purgatifs doivent être souvent donnez, preparez avec une dragme de poudre d'Hermodatte dans un verre de vin blanc & un peu d'écorce de citron en poudre: Vous y ajoûterez par sois sept grains de Sublimé doux: Mais comme cette maladie est rebelle, vous ne la pourrez vaincre que par les décoctions Sudorisiques que vous donnerez soir & matin, preparées avec le bois de Genévre ou de Buys, qui est le Gajac de nôtre France. Vous tirerez la forme de ces décoctions du Traité des Sudorisiques du Livre du Medecin des Pauyres.

Sì

artz:

K .1

ce 130

1005.

03000

Sei Ca

Delicit

iante a

P 2101:-

gargin:

donn

10 10

no C.

如说

Si le mal ne cede à ces remedes, je vous propose une Opiate dont j'ay faitl'experience, de laquelle vous prendrez trois dragmes chaque matin, & sur icelle un verre de décoction de racine d'Arreste-beuf durant un mois.

:114

ſ,

en ment &

piner, cora L mobile de la

per Day

a fatilities

refre ant

ef une ri-

pent c'encur.

. . (In. 8

.. eri 185 2

4 / E

1 605 004 9

north o

12 mg 3

11-19

the fire

eire c.

nor. I

37.

0.191.00

ور الراء

Prenez une once de Sené, demy once d'Acier preparé, Hermodattes & Turbith de chacun trois dragmes, Sel d'absynthe une dragme, faites poudre que mêlerez avec une suffisante quantité de miel écumé & cuit, y ajoûtant trois dragmes de Mercure

dulcifié pour faire Opiate.

écroüelles, particulierement ceux qui ont la tête grosse, les tempes pressez, le front court & les machoires larges, & en iceux vous préviendrez les écroüelles par la purgation qui sera donnée à chaque declin de Lune d'une infusion de Sené dans la décoction de feüilles de Betoine ou racine de Scropulaire y mêlant une once de Syrop de roses pâles: Comme aussi vous les previendrez par l'abstinence des laitages & legumes, & par l'application du cautere au bras.

Quelques-uns avec succés traitent les écroüelles par le flux de bouche qu'ils excitent aux adultes par des tablettes, dans chacune desquelles ils

mct-

472 LE CHIRURGIEN
mettent quinze ou vingt grains de
Mercure doux.

Phi Car

12.

Man .

Par to

Line.

4

414

500 !

Pour ce qui regarde les écroüelles externes, vous tenterez les resolutifs, que vous composerez avec les racines d'Aron & de Coulevrée, que vous ferez boüillir dans l'oxymel jusqu'à ce qu'elles soient reduites en boüillie, ajoûtant à une livre d'icelles, quand elles seront passées par le tamis, une once de souffre vis en poudre.

Vous aurez recours aux suppuratifs, si les remedes resolutifs sont inutiles; & en ce cas vous incorporerez la farine de Froment avec une décoction de sleurs de Camomille, Melilot, semence de Lin & vieille hui-

le

#### CHAPITRE IV.

De la guerison du Schirre & de ses especes.

Le Schirre est une tumeur du re, immobile & insensible, produite par un humeur mélancolique naturel. Ces qualitez semblent nous éloigner du dessein de le guerir; mais s'il reste un peu de sentiment.

ment, il témoigne qu'il y a encore quelque influence de la faculté qui nous doit obliger d'y porter quelques remedes, comme il arrive au Schirre phlegmoneux & eryfipelateux, qui reçoivent le mêlange de l'humeur fanguin ou bilieux avec le mélancolique.

Vous n'aurez point recours à la faignée si le Schirre n'est mêlé; car l'ouverture des veines hemorroïdales est la seule qui se pratique ordinairement

au Schirre legitime.

:1:: 9.

pland fall

iği di Çu (

1127 2 3

Mirita 8

prosect )

manc, . 10- 7

etchie Alli

INTOTE ALL B

1910 May 1

Dist A.

1.

L'usage du lait clair en forme d'eau minerale preparera l'humeur mélan-colique, & quand vous purgerez, vous ferez boüillir demy once de Polipode de Chêne dans deux verres de lait clair, y faisant infuser trois dragmes de Sené pour deux prises à une heure l'une de l'autre.

Vous preparerez une poudre avec une dragme de Sené & dix grains d'Hellebore noir avec six grains de Canelle, dont vous ferez un bol purgatif avec un peu de jus de pruneaux.

Le Crystal de Tartre emetique pris dans un œuf depuis six grains jusqu'à douze, est un bon remede pour purger l'humeur qui fait le Schirre.

Pour ce qui regarde la partie affligée, les remedes que vous y appliquerez doivent être remollitifs & dou-

474 LE CHIRURGIEN doucement resolutifs, évitant les repercusifs; à cet effet vous employerez les linimens faits avec la moüelle de Cerf, la graisse d'Oye, suif de Bouc, Mucilage de semence de Gui-

mauves ou l'huile de Lin.

Vous ferez ensuite une fomentation avec racines de Coulevrée appellée Bryonia, feüilles de Mauves, semence de Lin, fleurs de Sureau & de Camomille, que ferez boüillir avec l'eau & l'huile pour en fomenter la partie affligée. Le Cataplâme fait avec la racine de Coulevrée, broyée & cuite dans le vinaigre en consistance de bouillie, ou de feuilles de Persiccaria, tacheté de noir, cuites aussi en fort vinaigre, est trés-utile.

La tumeur étant ramollie, vous employerez tous vos soins à la resoudre, ce que vous ferez puissamment par le remede proposé par Galien, faisant le parfum de bon vinaigre ou vinaigre distillé, jetté sur des briques rougies au feu, ou sur des pierres de meules échauffées; recevant la fu-

mée sur la partie malade.

Quelques-uns se servent heureusement de l'esprit de vin, qui par une vertu penetrante resout toutes les tumeurs schirreuses, & combat puisiamment leur dureté & opiniâtreté.

181

mores

imoure

merale

P383. 6

produ

Cere

giele

le ne c

Strite

\$30° (

T. TAP N.

1137

42Max

C.300

C. C.

Pore H

200

in.

### BES PAUVRES. TRAIT. I. 475

#### Du Cancer.

Le Cancer succede au Schirre quand il s'est sait alienation de l'humeur mélancolique naturel, qui devient par ce moyen atrabilaire: C'est une tumeur impure, maligne, brune, ronde, inégale, accompagnée de veines élevées, de chaleur & douleur sur la fin, produite par une humeur atrabilaire. Cette tumeur s'avance beaucoup plus que le Schirre, & est si rebelle, qu'elle ne cede pas aux remedes doux, & s'irrite par les violens.

La faignée doit être pratiquée suivant les indications pour diminiier la douleur & chaleur, mais vous devez

tirer peu de sang.

La purgation sera frequente par des remedes doux, faisant infuser trois dragmes de Sené dans une chopine de décoction de pommes de Reynette pour prendre le matin.

Vous pourrez aussi ajoûter à une prise demy once de suc de roses pâles, ou une once de Syrop desdites

rofes.

itir esta

18. 11.1 mg

ence de Gua

omentation (

30 573 66

res, temen.

. TEAL & GB

nister avec

amenter la

nim : tad

- 47.10 V

n. t st.

or tall?

quites auff

1,6, 1008

in lin lieb,

J. G.

v 1.7. 2"

P4 47

henrande

m paga

yta ....

11000

Le bain d'eau tiede, le lait clair & les eaux de fainte Reyne pour les pauvres qui en feront proches, ferviront à corriger l'intemperie chaude des parties, évitant les viandes salées & épicées. Les

476 LE CHIRURGIEN

Les remedes doucement repercuffifs, seront appliquez au commencement de cette tumeur, comme la chair des simaces que vous aurez fait bouillir: Les grenouilles vertes seront de même effet, si elles sont pilées & appliquées sur la partie.

I Lille

Cia.C.

Mil.S

ADIES!

dompte

Illi (1)

griee"

You

Dicio:

quie?

1775

1931.

Tro do

Payle for

12149

Les vers de terre pilez & incorporez dans un mortier de plomb par un pilon de plomb avec la crême & l'eau de Morelle ou décoction de Plantain. & un peu de Sel de Saturne, font d'un

grand effet.

Le fromage tout frais a la puissance de repousser par sa partie terrestre & de resoudre par sa serosité, si vous l'appliquez seul sur la partie; il sera d'un plus grand effet, si vous y mêlez la poudre des écrevisses de nos ruisseaux brûlées, ou la poudre des vers de terre.

Si le Cancer est ulceré, vous vous servirez d'un remede trés-facile à trouver & préparer, par le moyen duquel un trés-habile Chirurgien a réüssi en la guerison de quelques Cancers en ma presence. Il se servoit des teuilles de l'herbe appellée Prassium Album, autrement Marrube blanc, qu'il faisoit bouillir avec du vin blanc & un peu de Sel; Il somentoit chaudement, rudement, & assez long-temps le Cancer ulceré avec succés.

Si le Cancer occupe une partie charnuë, pes Pauvres. Trait. I. 477 nuë, qui ne soit enlassée de grandes veines, arteres ou nerfs, vous ne devez craindre de le faire extirper de ladite partie, avec les instrumens tranchans aprés les remedes géneraux, laissant couler suffisamment le sang, & y appliquant ensuite le feu, tant pour vuider ce qui est venimeux, que pour dompter la malignité.

111

ent repercer.

1000 ramp(%=

comme is

Cappent to

יויין ויים ובמידקון

אַ בָּאָבוויאָקאַהי

a Postain.

· ings

in Tast

Republic.

319161

r ( .... ... )

11 17 11

May and

11 7° . ...

nt. wi

S'il y a soupçon d'une malignité reflante, vous vous servirez d'égales parties de racine de grandeSerpentaire sechée à l'ombre & pulverisée, & d'Arsenic; car ce remede consumera la partie gâtée jusqu'à la saine, qui sera défendue par le blanc d'œus & l'huile rosat.

Vous remarquerez que comme le Cancer occupe plûtôt le sein des semmes qu'aucune autre partie, ce qui arrive lors qu'il est enssé à cause du lait qui est grumelé dedans; & dans cet état vous vous servirez de l'onguent suivant.

Prenez une chopine de vin, une livre de miel & douze jaunes d'œufs, vous ferez cuire le tout lentement jufqu'à la consomption du vin, vous garderez le tout dans un pot de terre verny, & vous en appliquerez soir & matin sur le sein malade avec étoupes bien chaudes, & vous continuerez selon la necessité.



ne prot

gness' leulem

00 10

Allen y

143 84.16

legerrain

grange

allino

190 10

or de

tehani

CHIRURGIEN

DES

PAUVRES.

SECOND TRAITE.

CHAPITRE PREMIER.

De la guerison des Playes en géneral.

S I la playe est une entamure faite en parties molles du corps avec sang, sans pourriture par causes externes, l'union doit être la premiere intention du Chirurgien, puis qu'elle est celle de la nature, qu'il doit aider dans cette division des parties, par des moyens raisonnables. Or pour parvenir à cette réunion des parties divisées, je

ne propose point ici ni bandages ni sutures pour ramener les parties éloignées l'une de l'autre par la playe, mais seulement des remedes faciles à trouver & à preparer en faveur des pauvres, pour les aider dans leurs blessures lors qu'ils sont éloignez de tout secours.

Salyonia 3

ir starn

· 本品的

CHEMEN S

pi . G

明节

re Mich.

ele el .

ar dans.

### Des Playes simples.

Les playes sont simples ou composées. Les simples sont celles qui n'ont aucune matiere étrange, & qui ne sont accompagnées d'aucun accident sâcheux qui puisse empêcher la réunion.

Vous guerirez les playes simples en ramenant par l'aide des mains les lévres de la playe ensemble, pour y distiller un des remedes suivans chaudement, ayant auparavant nettoyé la playe.

L'huile d'Olive dans laquelle vous aurez fait infuser au Soleil ou boüillir les sleurs d'Hyperion, autrement Millepertuis, vous servira de Baûme, que vous rendrez plus effectif si vous y ajoûtez un certain glu qui vient dans les vessies qui se trouvent aux ormes; ou à son défaut vous ajoûterez la Therebentine, quand vous aurez distillé quelques gouttes de ce Baûme dans la playe, vous y appliquerez un pluma-

ceau,

480 LE CHIRURGIEN ceau, & fur iceluy une compresse:

trempée dans le vin tiede.

Vous pourrez encore vous servir du!
Baûme suivant, dont vous distillerez:
quelques gouttes sur la playe recente,
en tremperez le plumaceau, & même:
en ferez un liniment sur les parties voisines.

Prenez deux poignées de feüilles &: de fleurs de l'herbe appellée Millepertuis, & de Sauge, racine de Valeriane: deux onces, mettez le tout dans un pot de terre, & y versez une suffisante: quantité de bon vin blanc vieil, &: aprés une infusion faite durant deux: jours, vous y mêlerez quatre onces d'huile vieille avec une once de froment entier, vous ferez bouillir le tout: jusqu'à la consomption du vin en le remuant avec un bâton, & aprés l'avoir coulé & pressé, vous y ajoûterez huit: onces de Therebentine & deux onces d'Encens en poudre, & les ferez lentement bouillir jusqu'à ce que l'Encens foit fondu.

Quelques-uns pour la guerison des playes simples se contentent de les laver de vin blanc, dans lequel ils auront fait boüillir les vers de terre; aprés quoy ils appliquent les feüilles de Bugle ou de Sanicle broyées: D'autres y appliquent heureusement les feüilles de Nicotiane ou Tabac de nos jardins,

6. .

Gur 4

Bish4

HE POW

profile.

明明

1000 en

رة كاللا

ale city

12 1

Ge Cam

1016ag

الم الار

incle

W. 781

gua lie

Hop. 1

ou longueur de Tabac qui suit, qui ne guerit pas seulement les playes, mais même les ulceres inveterez.

Prenez des feüilles recentes de Tabac de nos jardins broyées demi livre, faites les cuire avec un carteron de graisse de Porc à seu lent jusqu'à consistance d'onguent, & le reservez pour l'usage.

Vous serez convaincu par l'usage que le remede suivant, trés facile à preparer en tout temps, est trés-utile pour guerir les playes & les ulce-

res.

POR Prin

in et deux

: (70 .00%)

إدن و في المال

r while letter

10 vill en le. 3-1

k apresilareir

OLCCO Lat.

X dem one s

iesterer ...

F July | EEG

HOMEL DELV

161,230 Marie

terre; après

. Printe i

not landing

Prenez deux jaunes d'œufs, deux cueillerées de miel, & deux de farine de froment, mêlez le tout, & vous en verrez l'effet.

Vous pourrez augmenter les jaunes d'œufs quand il faut plus adoucir; & le miel lors qu'il conviendra plus refoudre.

Je ne puis approuver les potions vulneraires que quelques Chirurgiens de Campagne mettent en usage, composées avec les seuilles de Sauge, Sabine, Absynthe & autres chaudes, qu'ils sont insuser dans le vin blanc & distiller pour en donner chaque jour un verre à leurs blessez; parce que la qualité de ces remedes peut produire l'intemperie chaude ou l'inslammation, qui causeroit beaucoup de defordre.

fordre. Il suffira pour nettoyer les playes penetrantes de faire des décoctions de feüilles d'Aigremoine, pimpinelle, de Saniele & Scabieuse fattes avec l'eau de fontaine, pour en donner quelque verre le matin & soir: Vous pourrez ajoûter à chaque prise cinq ou six gouttes d'esprit de Genévre.

mes

teli s

CORTI

14 pri

1950

croils.

ne left

AVATOR

### CHAPITRE 11.

Des accidens qui surviennent aux: Playes, & particulierement de la : morsure des animaux venimeux & : enragez.

Les accidens qui surviennent auxi playes les rendent compliquées ou composées, comme sont l'hemorragie, l'inflammation, la douleur, las contusion, la convulsion & la sievre.

Tous ces accidens sont prévenus our gueris par la saignée, qui est le rême-de universel & le plus puissant des tous, quand il est proportionné au temperament, à l'age & aux rorces. Elle doit être pratiquée dés le commencement de la playe pour prévenir l'hemorragie, la sièvre, la douleur, l'instammation, & les autres symptomes.

DES PAUVRES. TRAIT. II. 484 mes qui luy surviennent, & lors que tels accidens paroissent elle doit être continuée selon les indications.

IEN

nettoyer in re des desait

igremoiae, a deadlers

maine, pout q

is and is ter à chaque

dent de

Moin lessell

tihemort a

1 : 1015 1 7

21 7,75 61 8

1 dr 3 d

1. 18

with the

La purgation est aussi trés-necessaire pour la guerison des playes; mais si la saignée est presque toûjours necessaire dans le commencement & l'accroissement des playes, la purgation ne l'est qu'au declin, lors que le pus est fait, si ce n'est qu'on découvre quelque qualité maligne qui menace de convulsion; car en ce point on doit avancer la purgation pour combattre la malignité de l'humeur.

### De l'Hemorragie.

Quand l'Hemorragie ou perte de sang survient à la playe, elle ne doit être d'abord arrêtée; car souvent elle empêche la fiévre. l'inflammation & la douleur, mais seulement quand elle épuise la chaleur naturelle & les esprits, en ce cas la saignée doit être faite en la partie opposee, & seraréiterée selon les forces.

La poudre preparée avec trois parties de bol d'Armenie, deux parties d'Encens, & une de sang de dragon, est fort en usage en l'incorporant avec un blanc d'œuf. Les Chirurgiens de Campagne s'en servent pour premier appareil en toutes playes, quoy que X 2

proprement elle ne soit dûë qu'à celles

où il y a perte de sang.

Si l'hemorragie est grande, vous vous servirez d'un remede facile à preparer, de l'experience duquel j'ay souvent été convaincu, en prenant du vieux torchis bien sec. que mettrez en poudre trés subtile, en le mêlant avec le sang qui sort de la playe: Vous en sormerez un glu, qui étant appliqué sur la partie arrêtera infailliblement le sang. Vous vous en pourrez servire aux hemorragies & pertes de sang qui se sait par le nez & autres parties.

Pendant que la Poudre de Sympathie étoit en usage, les plus creduless l'employaient pour la guerison de toutes sortes de playes, en mettant seulement ladite poudre sur le sang ou les pus sortant de la playe: Mais comme cette poudre a perdu le benesice de nouveauté aussi bien que son credit; je ne voudrois m'en servir qu'en appliquant le Vitriol calciné, qui faisoit toute sa composition sur la playe, avec un blanc d'œus pour arrêter l'hemorragie.

Prenez des vesses de Loup que vous ferez secher dans l'Eté durant quinze jours, les arrosans chaque jour de l'eau dans laquelle vous aurez fait tremper du Vitriol blanc, en les faisant sechers chaque sois qu'elles seront arroséess

Vous

17:

A .... 70

P . .

West of

Pia Tan

Bitce

Parile:

Levil,

Might.

Co illa

13 12 6

John of

Fou

24 TIA

MARY IN

Vous les conserverez dans un lieu sec pour l'usage, Elles seront reduites en poudre pour être appliquées sur les parties exterieures, & introduirez dans les playes prosondes selon la pratique des Chirurgiens d'Hollande.

more post

e duquel ay

Derter d

ye: '005 .9

and ippal of

and the let

inter let in

ine are all

1. 162

pluscreames

erijon de "Ollo"

mettant leu-

ie lang ou it i Maiscomme

henence ut

p for meit

of 11 11 10 10 10

La syro e

### De l'Inflammation & de la Fiévre.

Vous appaiserez la Fiévre & l'Inflammation qui naissent de la blessure par la frequente saignée, par les Lavemens & le vivre humectant & rafraîchissant. Vous appliquerez sur la partie malade, les feuilles de Plantain & roses rouges contuses, ou bien vous vous servirez du Mucilage de semence de Plantain, & coins, tiré de l'eau de Plantain. Vous pourrez aussi faire bouillir la farine d'Orge dans le lait avec le Saffran pour l'appliquer sur la partie avec la poudre de roses rouges. Quelques-uns ne craignent pas d'appliquer la semence de Jusquiame pilee, mais ce remede m'est suspect. La fiévre est à craindre, si elle ne cesse quand l'inflammation est passée.

### De la Douleur.

Vous ne devez épargner la saignée aux playes qui sont accompagnees de douleur, puis que ce puissant remede X 2 ca

en ôte la cause aussi bien que la purgation, qui ne doit être pratiquée que lors que le temps de la fluxion est passé. Mais si ces remedes qui doivent ôter la cause de la douleur, n'en ôte pas l'effet, vous aurez recours aux remedes anodins, qui par une qualité moderée arrêtent sa violence, comme sont le jaune d'œuf, la farine d'orge, ou la miette de pain blanc cuite avec le lait, & un peu de Sassran: Vous y pourrez aussi appliquer la moüelle de pomme cuite mêlée avec le lait.

Que si la douleur est si opiniâtre qu'étant jointe à une intemperie chaude, elle ne cede aux remedes susdits, vous vous servirez du Mucilage de la semence de Pavot blanc pilée, qui aura infusé dans le laittiede aprés l'avoir passée. Vous vous servirez aussi d'un liniment que serez sur la partie, preparé avec quatre grains d'Opium & huit grains de Saffran, que mêlerez avec l'huile Rosat ou de Camomille.

### De la Contusion.

Si la Contusion est legere, vous prendrez d'abord un œut éntier, & aprés l'avoir battu avec l'huile Rosat vous l'appliquerez; Vous vous pourrez en suite servir d'un resolutif preparé avec la farine de féves cuite en oxymel, en

11

Ter. 2

de vil

COCHI

(0))35

Mille

0, 13

162180

occupe

inte d

ie mai

1823 00

Perte o

13000

1000

Danre.

d'one

Des.

leite

gier ei

Piline

MA

1841 ·

18 11:

[ ne

y ajoûtant les fleurs de Camomille pulverisees, & l'huile de Camomille. L'esprit de Genevre mêléavec un peu de vin blanc est un puissant resolutif, comme aussi l'huile tirée de nôtre Nicotiane ou Tabac, si vous la mettez sur la playe contuse.

Si la contusion est grandevous aurez recours aux suppuratifs; & si elle occupe une grande partie du corps en suite d'une chûte, vous enveloperez le malade dans une peau de mouton nouvellement écorché, & luy donnerez à boire un verre d'Oxycrat, ou un verre d'eau de Scabieuse, avec deux

onces d'Oxymel.

189

ue la purga. Y

ationee one V

incerticals

doinent ores

drenge let.

The tomeces

ie moderee

and last is

1 1 10 1 19 1

gper lo leit

R T TO THE PARTY

e de pomma

uchasede .

iee, grist,

apresiavera

partie, F

ci (p.cm

e Pous pr

PT . O. J.

Rois ..

701.4.

repare la

1,000

Mais il y a un remede specifique pour la contusion recente en quelque partie qu'elle soit, en suite d'un coup, d'une chûte, ou autres causes externes, c'est de tomenter la partie contuse chaudement avec l'esprit de vin, & y tremper une compresse pour l'appliquer en suite de la fomentation: le ne vois point de plus puissant dissolvant; l'eau de la Reine d'Hongrie, qui est l'eau de vie rectifiée avec l'infusion de feuilles de Rômarin, est encore plus efficace. Quelques uns se fervent de l'urine chaude, avec laquelle ils mêlent l'esprit tiré de Nicotiane ou Tabac, pour en laver la partie contufe.

X 4 Aux

488 LE CHIRURGIEN

Aux playes d'arquebuzades qui font toûjours avec contusion, vous vous servirez d'un digestif, par le moyen duquel vous préviendrez la gangrene, qui arrive souvent à telles playes: Vous le preparerez avec une once de Therebentine, deux jaunes d'œus, & une dragme de mirrhe ou d'encens en poudre, avec un peu d'eau de vie.

Si vous voulez guerir les coupures ou ulceres superficiels, prenez des feuilles de Nicotiane appellée l'herbe à la Reine que ferez secher à l'ombre, puis tremper dans du vin chaud pour l'appliquer sur la playe ou ulcere. Je ne dois icy oublier un remede contre les entorses, c'est à dire fouleures de chairs ou de nerfspar coup ou chûte, sans dislocation ni fracture des os.

Prenez du Son de Froment que ferez boüillir avec deux tiers d'eau & un tiers de vinaigre, mêlez ensemble jusqu'à consistance de boüillie, pour en faire un cataplâme qui sera appliqué sur la partie chaudement deux sois par jour.

J'ay vû par experience, que beaucoup de gouteux ont été soulagez par l'application de ce remede sur la join-

ture malade.

10,0

Mde.

institu

Puste

(191:

13 73"

Poleng

cran (

(142)

Don r

mela

Dary.

Mari

191

### DES PAUVRES. TRAIT. II. 489

### De la Convulsion.

describ;

i eryna.

gang en.

lares, Vol. s

e de There.

ie Loge

neant Aft

April .

65 to ... 19765

nre127, COS

lea Pharte

1. 11. 05

1,4,40

pou thite,

1661, 936 f.

1 (2: ).

Y . .... AR

012 :10

41/13/60

La Convulfion arrive aux playes par repletion, par inanition, ou secheresse, par picqueures de nerf, ou par une mauvaise qualité imprimée par la morsure des animaux.

Si elle arrive par repletion, vous la guerirez par les frequentes saignées & purgation: Si c'est par inanition & sechereffe, vous ferez fomentation sur la partie malade aveclelaittiede, ou avec l'huile & l'eau tiede, en faisant observer un regime de vivre hume-Ctant & rafraichissant: Sic'est par picqueure de nerf, l'huile de lys, de vers, ou de millepertuis sera tres-utile, mais sur tout l'huile de Genévre non rectifiée, qui est un puissant remede tant contre la picqueure des nerfs, que contre la morfure des animaux furieux qui déchirent les parties.

# De la morsure des Animaux venimeux

Il seroit à souhaiter que ceux qui ont été picquez d'animaux venimeux, comme lezars, serpens, viperes, ou mordus de loups & chiens enragez, cussent recours sans tarder aux reme-

y l

LE CHIRURGIEN des de la Medecine avant que la mauvaise qualité du venin eût donné atteinte aux parties internes; car par ce moyen la Medecine préviendroit ces accidens funestes de rages & d'hydrophobie, qui suivent les morsures des chiens enragez, & qui sont de la nature des incurables quand ils paroissent à nos yeux: En cela le vulgaire est blâmable de ne point user d'un secours que Dieu luy presente par la Medecine qui est tel, qu'on le peut dire infaillible pour la guerison, quand il suit de prés la blessure: Ce que l'experience nous a tellement fait connoître qu'entre dix hommes blessez en même tems par un chien enragé, traitez par les remedes suivans, le seul qui les a refusez pour courir à ceux que le vulgaire estime fans raison, est tombe quinze jours aprés dans la rage, & tous les autres preservez par ce merveilleux secours.

2001

\* Mp4 =

Vo

( 200

ma'a

2'61"

Sign 5

2120

18:

Incontinent que la blessure est faite, vous la laverez avec l'eau marine, c'est à dire d'eau & de sel, & après avoir fait une longue ligature au dessus avec une bande, vous scarifierez la partie avec la lancette, & vous tirerez du sang par la playe autant que vous pourrez jusqu'au troisséme jour, faisant encore de fortes ligatures aux extremitez

mitez du corps, & ensuite entre la region du cœur & la partie affligée, afin d'empêcher la communication de la mauvaise qualitéaux parties interieures: L'expression du sang de la playe étant faite par les scarifications vous appliquerez les ventouses si la partie le permet, sinon le pain chaud coupé par la moitié, trempé dans l'eau de vie ou le vin blanc.

16.911

dunne at-

es a ding-

· moriures

ar iont de

186 US Da-

14 9 m

volle, Bier

tej. 0101

re la oyer

45 6 FA

17.7.7

· 12 816.

me to 11.

free not.

ili dire

008 3 Mm

. .. 11

1.11

1 1,01

118 de 20 11 1

pa in area

ez di :

tone 'u.

Vis 10.51

ALK FRIER

n,ki

Vous donnerez ensuite un verre d'eau de Scorsonnere à boire à vôtre malade, ou d'eau de Scabieuse & de Reine des prez, vous pourrez au lieu d'eau prendre la décoction de ces plan-Mais comme il faut tenir longtems la playe ouverte, il est necessaire de mettre souvent les atractifs: a cet effet yous pourrez appliquer la Theriaque sur la partie, ou à son defaut l'ail broyé, qui est la Theriaque des Paisans: Vous pourrez aussi y appliquer la cendre du Sarment détrempée avec vin blanc, ou les feuilles de Mente pulverisées avec le sel. Quelquesuns appliquent utilement un poulet ou un pigeonneau coupé par le milieu de l'épine du dos, & le laissent sur la partie pendant qu'il est chaud.

Ce qu'il y a à remarquer dans ces especes de morsures d'animaux enragez, c'est que souvent elles ne donnent ausuns signes de malignité & du venin

X 6 qui

qui consistent en l'horreur de l'eau, que quarante jours aprés la blessure; c'est pourquoy pour trouver de l'assûrance dans les remedes je suis d'avis que durant le dit temps de quarante jours, vous preniez chaque matin la grosseur d'une noisette de l'Opiate suivante, prenant sur icelui un peu d'eau de Scorsonere ou de Scabieuse.

Prenez égales parties de poudre d'écrevisses de ruisseau, qui seront sechées au four, racines d'Aristoloche longue & ronde, de Gentiane, de bayes de Genévre & de Laurier, mêlez le tout avec suffisante quantité de

miel écumé pour faire Opiate.

Au reste vous connoîtrez la rage du chien, qui luy arrive au tems les plus chauds & les plus froids de l'année, s'il ne connoit son maître, s'il ne mange, s'il ne boit, & s'il n'abbaye point, s'il mord tous les autres chiens dans le rencontre, si ces yeux sont rouges & horribles, s'il écume, & remuë sa queuë entre ses jambes.

Il est bon d'avertir le Lecteur que parmi les Païsans on ne fait aucune disficulté d'étousser celuy qui est dans la rage après la morsure d'un Loup ou d'un chien enragé: Ce qui ne doit jamais être pratiqué, vû que tel est échappé qui étoit tombé dans la rage, & ainsi on commet le crime d'homi-

cide.

6 vu

80 - 16 84 - 16

5 70

000

1.1

14. 17

nes Pauvres. Trair. II. 493 cide, quand pour fatisfaire à une aveugle coûtume, on descend à cette cruauté.

73

ir de l'eau, d

iabiciiure; s us celaiiu- d

e quarante

ee mattera

. 'plate luio 1

regular t

n fieder h

jerogi le. L

P MO: Offer

ا من مروس

· c= #30

as esplis

2. 2.

10.30

Mais pour ce qui regarde la picqueure des animaux venimeux, comme lezars, serpens, aspics & autres, vous la distinguerez de la playe des animaux qui ne le sont pas par le changement de couleur: la douleur & l'ardeur, l'engourdissement de tout le corps, & la lenteur & soiblesse de l'esprit & du corps, qui sont les marques du venin, qui porte sesatteintes jusqu'aux parties nobles.





E 4 11

tomen

Per e

19779

bean.

Money

the to

LE

# CHIRURGIEN

DES

## PAUVRES.

TROISIEME TRAITE'.

## CHAPITRE PREMIER.

Des Ulceres en general, & des Ulce-

S I la playe est une solution de continuité recente avec sang par causes externes; L'ulcere est aussi une solution de continuité, mais avec sanie & pourriture par cause interne, qui est un humeur acre qui le produit.

L'ulcere est simple ou composé, le simple est celuy qui n'est accompagné d'aucun accident, & comme tel il est : gueri

gueri assez facilement; pour ce qu'il n'a beson que de desiccation, par le moyen de laquelle la réunion se fait, pourvû que l'ulcere ne soit pas de sigure ronde, qu'il ne soit entretenu de la mauvaise qualité de tout le corps, ni de l'influence d'un humeur vitié, de durillons à la peau, ni de varices qui somentent: Car en ce cas vous entreprendriez inutilement la guerison de l'ulcere, si vous n'éloignez ce qui la peut empâcher.

peut empêcher.

MER

Marin

11 1155 .

avectable.

170, 44

OHIT.

ompos.

Pour parvenir à la guerison de quelque ulcere que ce soit, il n'y a point de plus present remede que d'empêcher l'écoulement de l'humeur sur la partie affligée, puis que nous sommes obligez de reconnoître qu'il y atoujours une cause interne, c'est à dire une humeur contre nature qui donne naissance à l'ulcere, & qui l'entretient: Ce qui se fait par le benefice de la saignee. particulierement quand il ya plenitude, mais sur tout par la purgation, laquelle est si necessaire pour épuiser Phumeur dans sa source, & empêcher l'écoulement sur la partie, qu'on a vû beaucoup d'ulceres gueris par ce seul moyen: Vous la rendrez par cette raison tres frequente, & vous tirerez la forme & sa dose du Traité des purgatifs du Medecin des Pauvres, la proportionnant à l'âge, au temperament,

496 LE CHIRURGIEN
aux forces & à l'humeur dominant:
Vous affisterez ces deux grands remedes d'un regime de vivre dessechant,
pour satisfaire à l'indication de l'ulcere.

a 1

En: A

Sur C

17. 19

Dec

Cente |

Cag:

1.00 00

Ding

Frige

CELLCI

31:15

. 4.3

0 6 4 1 12 C

Vous guerirez les ulceres simples par l'onguent & l'emplâtre suivant.

Prenez feüilles de Nicotiane. Betoine, Bugle & Sanicle, de chacune
une poignée, que ferez boüillir dans
fix onces d'huile jusqu'à consomption
de l'humidité; vous y ajoûterez en
suite une once de resine, deux dragmes de poudre d'Iris, & demi once de
Cire pour faire Onguent.

Prenez un quarteron de Therebentine & cinq jaunes d'œufs remuez-les ensemble, & ensuite vous y mêlerez du miel-pour faire bouillir le tout sur un feu de charbons, en remuant jusqu'à ce que l'emplâtre devienne noir.

Quand vous aurez usé de ces remedes, vous vous servirez de froids & astringens suivans, dont vous serez poudre qui sera mise sur la charpie & appliquée sur l'ulcere. La cendre & drappeau brûlé est bonne à cet effet, la croye blanche, l'éponge brûlée, la chaux bien lavée, l'antimoine calciné, le plomb & le bois de cerf brûlé. Mais pour empêcher l'inégalité de la cicatrice, vous ferez un liniment d'un once de Cereuse, quatre onces d'hui-

DES PAUVRES. TRAIT. III. 497. le Rosat, une demi once de suc de Lierre terrestre, un peu de Cire, & une dragme de croye pulverisée.

desilian,

110 15 1610 .

igner little

Ja wit Lit

rs .npt

de militie .

how wides

Jeun Grage

growie 1

Thereselve p

remuez-ki

pernélecty

r ictoutilling

emeantla "

egge polis

de cecreme

In initial to

m 182. 3

4317 C &

end for 1

500 Fp. 18 7

निर्मिष्ट, विश्व

One colle

reffere

. The Thirt S

inci thuis

### CHAPITRE II.

Des Ulceres composez, & particulierement de la Gangrene.

Es ulceres composez tirent leurs differences de leurs causes, ou de leurs accidens. Les ulceres à raison de leurs causes sont sordides & pourris, virulens, & corrosifs, prosonds ou sinueux, & sistuleux; car pour le chancre ulcerénous en avons traité en

un Chapitre des tumeurs.

De ces differences de causes, il est facile de juger que vous ne pouvez mieux entreprendre la guerison de tels ulceres, qu'en ôtant la cause antecedente par la saignée. & sur tout aux longs ulceres, par la frequente purgation qui sera reglée par l'humeur dominant: Si l'ulcere est corrosis vous purgerez la bile; s'il est sordide, vous nettoyerez le corps du Phlegme qui l'entretient par des remedes; dont vous tirererez la forme & la dose du traité des purgatifs du Medecin des Pauvres.

### 498 LE CHIRURGIEN

### De l'Ulcere fordide & pourry.

Si l'ulcere est sordide & pourry, c'est à dire, si par malice de sa cause il laisse une chair molle, visqueuse, croûteuse & puante par laquelle il pourrit le membre, vous vous servirez du remede suivant.

1f 11

(mm

destroye

700 150 100 150

16¢ 31

Pinar:

STHP N

moial

Dogo

Aprile.

him's

fant g

Main !

Poler ,

8:31:

1 ch kg

Prenez deux onces d'Aristoloche longue que vous couperez par rouelles, aprés l'avoir ratissée, lavez-là, puis la faites bouillir avec une pinte de bon vin blanc jusqu'à la consomption d'un tiers, ajoûtant sur la fin un quarteron de sucre ou de miel que vous serezécumer. Vous garderez cette eau aprés l'avoir coulée dans une phiole, & vous vous en servirez en somentant l'ulcere & y trempant les plumaceaux pour le couvrir.

Cette eau a beaucoup de qualité pour la guerison des ulceres sordides, mais la suivante a plus de forces, puis qu'elle est trés propre pour la gueri-

son de la gangrene.

Prenez quatre onces de chaux vive, que ferez éteindre dans une pinte d'eau de riviere ou de fontaine, vous y dissoudrez, aprés qu'elle sera claire, deux dragmes de Sublimé en poudre avec deux onces d'eau de vie, vous la garderez dans une phiole pour l'usage.

Cette

Cette eau, qui consiste toute en la desiccation, est si avantageuse pour la guerison des ulceres, que vous en trouverez peu qui ne cedent à sa qualité, vous la rendrez plus ou moins sorte, augmentant la quantité de l'eau en diminuant celle du Sublimé: Vous obferverez que lorsque vous voudrez la rendre plus effective pour les gangrenes ou ulceres inveterez, vous remuerez & agiterez la phiole.

Vous pourrez faire l'eau suivante avec plus de facilité, qui ne sera pas de

moindre vertu.

121

OHTTY.

pourry, c'en

cautes, ialia

ple, crous -

i pourritie !

man an tea.

Aridoloche

z parrouelo

aver.

gepintede z

a in 101 and Ut may the S

es certe ent s

one phiose. I

forcentant &

ismaceaux i

de guglie

I MACH

CHALL! "

Whit Park

ARC POR A

111 1120

Prenez une pinte de la seconde eau de chaux, mêlez y une dragme de Sublimé en poudre, & gardez cette eau dans une bouteille de terre pour l'usage, la rendant moins forte en augmentant la quantité de l'eau selon votre intention.

Mais comme j'écris pour les pauvres malades de la Campagne, je veux proposer des remedes faciles, à préparer & sans coût, afin que quelque Chirurgien ou autre personne charitable, les ait toûjours presens pour en donner liberalement aux pauvres sans s'incommoder, qui sont presque toûjours accompagnez d'ulceres.

Prenez un petit baril de bois, que remplirez au tiers de chaux vive, verfez dans iceluy environ trente pintes

d'eau

d'eau de riviere ou de fontaine pour le remplir, & laissez-le pour l'usage.

Prenez outre ce une once de Sublimé corrosif en poudre, mettez-le dans un pot de terre d'une pinte ou environ, que remplirez d'eau de sontaine ou de riviere; prenez un demi septier de l'eau de chaux susdite, dans lequel vous mettrez seulement une cueillerée de cette eau sublimée; vous vous servirez de cette eau pour en laver les ulceres, & y tremper les plumaceaux que vous appliquerez, & même y pourrez tremper les compresses pour guerir les instammations & les infections de la peau qui accompagnent ordinairement les ulceres.

Je puis dire que rendant cette ena plus ou moins forte, elle est un remede presque universel pour la guerison des ulceres, tant simples que composez, & j'assûreray avec verité, que de trés-habiles Chirurgiens, fondez sur l'experience & la raison, m'ont avoüé qu'il n'y a point d'onguens ni d'emplâtres dont la vertu approche de celle-ci pour la guerison des ulceres, puisque les uns & les autres en empêchent souvent la dessication par leur qualité on ctueuse.

tax 1

10:

90

### DES PAUVRES. TRAIT. III. 500

### De l'ulcere virulent & corrosif.

e pout..

1-1004:

environ;

DEOULC -

er vols.

n. # 11

ps ablive a

of hills

eaux que y

nourse.

19:11:18

J. 18. 18

ette ell y

y5 16:

12 8160 7

iles que.

C Per

raitos a

4,6Be

11:10

100

1979

Ficanca .

Si l'ulcere est virulent & corrossi, c'est à dire, si par la malice & accrimonie de l'humeur qui le produit, il ronge la partie & augmente sa capacité, il faut temperer cette qualité par le regime de vivre rafraichissant & les remedes universaux, comme la saignée & les purgatifs qui évacuent la bile aduste.

Vous fomenterez l'ulcere par la décoction que ferez avec racine de souchet, feuilles de Plantain, fruit de Berberis ou Epine-Vinette, & noix de Cyprés, que ferez dans le lait clair.

wême effet de l'eau Alumineuse sui-

Prenez suc de Plantain, Pourpier & Alun de roche de chacun demy livre, douze blancs d'œus que vous agiterez avec un bâton, & mêlerez le tout pour le distiller,

Si les pauvres sont proches des eaux minerales qui sont nitreuses, comme sont celles de sainte Reine, ils en user ront en boisson & en laveront leurs ulceres: Que s'ils en sont éloignez, ils auront recours à l'usage des eaux miaerales artificielles qui ont été décrites au premier Livre du Medecin des Pauvres, & particulierement à celles qui sont composées de Vitriol; car si vous lavez des ulceres virulens des fondrilles desdites eaux artificielles, vous en tirerez un grand esset.

Pari

Vet.

18 02

13:15

374

gi,

Ca:00

o do

Vill

CATAS

Men

mes

Dye

tis di

110 16

1090

1317 6

M

Quelques uns appliquent avec succés sur l'ulcere la plaque de plomb en-

duite de vifargent.

D'autres trempent les compresses dans l'eau de pluye ou de fontaine, aprés qu'ils auront dissous dans une livre de ladite eau une once de la pierre suivante.

Prenez un quarteron de Vitriol blanc, une dragme & demy d'Alun, une once du bol d'Armenie, pulveri-fez le tout subtilement, & faites-le bouillir à feu lent dans un pot de terre jusqu'à ce que l'eau soit consommée, & que le tout s'endurcisse en pierre.

### De l'Ulcere profond & sinueux.

Les Ulceres profonds & sinueux, sont ceux qui ont l'orifice étroit, & une profondité large, sans dureté ni calosité, & ordinairement sont tels, ou par le defaut de situation, le pus ne pouvant s'évacuer, ou par le séjour de la matiere dans une partie charnuë, ou par la nitrosité de la même matiere qui se glisse ordinairement dans les par-

parties molles. Tels ulceres sont souvent gueris en changeant de situation la partie malade, par laquelle l'orisice de l'ulcere soit plus bas que le sond si faire se peut, en mettant un peu d'éponge à l'orisice pour la dilater & élargir, faisant aprés les remedes generaux, des injections dans la partie de décoctions preparées avec seülles d'Absynthe & de petite Centaurée dans la première ou seconde eau de Chaux.

13

ndes Paul

Car li vois i

estonant. L

. Yousen!

3180 file 1

יווים לוויינים

יין באורותים

ontane,

nane!

olompis p

THAMA

Pullerie Fine 18

13:25

JAN IGO

(C)

well.

eli Ci.

2110

e 11/16

Birdhal

gille.

ال ورايل

Que si la matiere qui sort de tels ulceres est solide, sans qu'il y ait aucune intemperie chaude, vous pourrez vous servir en injection de l'eau sublimée décrite aux ulceres sordides: Mais si vous ne pouvez vaincre ces sinuositez par les moyens susdits, aprés les avoir bien découverts par la sonde, vous aurez recours à l'incision qui sera faite autant que la condition de la partie le pourra permettre.

### Des Ulceres fistuleux.

L'Ulcere fistuleux a une cause plus malicieuse que celuy que nous avons appellé sinueux & prosond; car il dépend d'une matiere phlegmatique, qui fait étant dessechée, la dureté & la calosité qui le rend rebelle & resistant aux remedes. Si tel ulcere est proche

des

des jointures, aufquelles aboutissents les tendons, ners & cartilages, vous vous servirez d'huile de Genevre, qui ne cede à l'huile de Guajac, puis qu'elle porte à la partie un Baûme fortifiant pour digerer tout ce qui fait tant de ressistance. Vous pourrez encore à même intention vous servir de l'esprit de Nicotiane ou de Tabac, qui agit si puissamment par son sel volatil, qu'il dissout tout ce qui est le plus opiniâtree dans le sond de la sistule.

Sic.

7-1

po:

(70

Que si la sistule est en un lieu où voussayez la liberté d'appliquer les remeders qui mangent la chair vive, servez-vouss de la poudre faite de parties égaless d'Arsenic & de racines de grande Serpentaire coupée par morceaux & serchée, mettez l'une & l'autre poudres dans une phiole, que vous exposerez au Soleil, & en mettez sur la partie jusqu'à ce que l'escarre tombe, défendant les parties voisines par quelque cerat, ou le blanc d'œus mêles avec l'huile rosat: vous acheverez la guerison par des remedes qui reparent les chairs.

### Des accidens des Ulceres.

La seconde difference des Ulcores est prise des accidens qui les accompagnent, comme sont l'intemperie chaude de la des de, la douleur, tumeur ou contusion, la guerison desquels vous repeterez du traité des tumeurs; ou les ulceres sont avec varices, chair molle & superfluë, dureté de lévres, carie d'os, & qualité occulte, qui rend l'ulcere tel, qu'il resiste à tous les remedes qui sont employez à la guerison des ulceres ordinaires.

RI

1285, 100 1

nerre, ye

e torticida

tant de téa

11. igi. U

M. Cal

sopinist'd's

enon vous

יי ישרווינולו

11160 Kan

.n. 20 'C\$L

17176 800

11 % (c.)

ene popise

i emole.

ande des

1 3/0

76)1

Si les Varices, qui font des dilatations de veines par un sang mélancolique abbreuvent l'ulcere, vous serez une fomentation sur les dites varices avec de gros vin, dans lequel auront boüilly les racines de Consoude, seuilles d'Absinthe, & sleurs de roses rouges, y faisant tremper une éponge ou compresse que vous appliquerez sur la partie. Vous n'oublierez les saignées ni les Purgations, aprés les quelles vous ferez un bandage convenable pour tâcher d'éviter l'operation.

S'il y a une chair molle & superfluë, il la faut consumer par remedes convenables, employant à cet effet la poudre d'Alun, puis de Vitriol brûlé, qui sera appliquée sur la partie; si elle ne cede à ces remedes, vous pourrez venir à l'incision, si la condition de la partie le permet, & saprés icelle vous tremperez les plumaceaux dans l'eau sublimée ci-dessus décrite, ou bien vous vous servirez de la poudre d'Ar-

506 LE CHIRURGIEN senic & de racines de Serpentaire, comme il a été dit.

S'il y a dureté aux lévres de l'ulcere qui empêche la réiinion, il sera necessaire d'employer la lancette pour les scarifications, & en tirer du sang; aprés quoy vous ne trouverez pas de plus puissant remede contre cette dureté, que le sel de Nicotiane, la lie du vin brûlé, & l'huile de Soulfre.

Que si l'os est découvert par l'ulcere, & que par ce moyen la réunion des parties soit empêchée, qui ne se peut faire fur un mauvais fondement, comme est l'os alteré, il faut appliquer une poudre faite avec racines d'Aristoloche ronde, & de feuilles de l'herbe appellée Queuë de pourceau: Ou si l'os est si profond qu'on n'y puisse porter ladite poudre, vous ferez une décoction avec la racine d'Aron, de Gentiane & Aristoloche ronde dans le vin blanc, pour faire injection. Mais si la carie est presente, il sera necessaire de ruginer l'os carié, & appliquer le feu.

Outre tous ces obstacles quiempechent la guerison des ulceres, il y en a encore un qui est trés difficile à découvrir, qu'on peut appeller une qualité occulte, puis qu'il n'y en a point qui puisse manifestement empêcher la guerison de tel ulcere, qui se renouvelle lors que le Chirurgien le croit Pour

gueri.

Pour parvenir à la guerison de tels ulceres, vous devez recourir aux remedes generaux, comme la saignée, la frequente purgation & le regime de vivre convenable: Mais j'ay souvent observé que cette qualité occulte qui fomente l'ulcere, n'est combatuë que par les remedes sudorisques que vous preparerez avec le bois de Genévre ou autres, que vous tirerez du Chapitre des Sudorisques du Medecin des Pauvres.

entaire

pour les

lu langi

7 Das di

10000

6. 15 hb

2. 1 Wille

mon des

elepei-

112 L. 15

erbeape i l'oseit

orier la. erodion

aciane Na Share

: entite

ily ena | adécoli-

e qua's

100 1

15 010

Pa

Vous fomenterez l'ulcere avec le vin, dans lequel vous aurez fait boüillir le bois de Guajac avec l'Alun: Vous pourrez employer aussi à cet effet l'huile de Guajac, ou plûtôt l'huile de Genévre, qui par une qualité balsamique domte celle qui s'oppose à la guerison de l'ulcere.

### De la Gangrene.

Puis que les tumeurs, les playes, ulceres, & particulierement les inflammations sont suivies de gangrene, qui est plûtôt un accident qu'une maladie, nous avons raison d'en traiter à la fin desdites maladies, & d'autant plus qu'elle arrive plus souvent aux pauvres pour être negligez, & peu assiste des remedes convenables.

La Gangrene doit être considerée,

Y 2

QM

ou dans son progrés ou dans sa conformation; Dans son progrés elle est un acheminement à la mortification: dans sa consommation, c'est une mortissication achevée qu'on appelle sphacelle.

Vous connoîtrez la Gangrene par la cessation soudaine de la douleur, la couleur de la partie livide & noire, une odeur puante & cadavreuse, un sentiement obscur, puis une insensibilité entiere, une molesse à la partie aprés la dureté & tension qui y étoient. Lesquels signes marquent la Gangrene, qui dans sa naissance reçoit guerison par les remedes convenables; mais non quand elle est consommée.

Vous devez d'abord scarifier la partie gangrenée, puis la laver d'eau marine, & ensuite tremper les plumaceaux dans l'eau sublimée décrite au Traité des ulceres sordides, avec cette observation d'augmenter la dose du sublimé corross, selon la nature de la

gangrene.

Sila gangrene ne cede à ce remede, vous aurez recours au suivant, dont

vous aurez un effet sensible.

Prenez cinq livres d'eau de pluye ou de riviere que vous verserez sur une livre de chaux vive dans un bassin d'étain; & le boüillon de l'eau cessant, vous y mettrez deux dragmes de bon

ma-

Ca i

107

id MA

00:

mastic, & demy once d'Arsenic en poudre; & aprés avoir remuéle tout avec une spatule de bois, versé une partie par inclination, & siltré le reste dans une terrine de grais; vous y ajoûterez demy once de Mercure sublimé corrosif en poudre, une once & demie d'esprit de vin, & demy dragme d'esprit de Vitriol. Vous reserverez le tout dans des bouteilles pour l'usage, agitant ladite bouteille quand vous voudrez vous en servir.

1 (01.1

159 1959

ine mai.

A THE SALE

ו אנוי מות

.alint

) jigan.

...

by shirt

Clayer.

J. C. 15.

, J.

1 4

110

Mr, Gui

a dhe

Hav.

it die.

## Des infections de la peau.

La mauvaise nourriture des pauvres jointes aux incommoditez qu'ils souffrent par le désaut des vêtemens, les rend sujets à beaucoup de maladies de la peau qui est l'émonctoire géneral du corps, entre lesquelles sont les demangeaisons & gratelles, galles, petits ulceres, la brûlure & la teigne.

Il ne faut oublier pour la guerison de toutes ces infections la saignée, pour corriger l'intemperie des parties, ni la purgation pour évacuer l'humeur nui-

sible qui se porte à la peau.

Pour la guerison des demangeaisons & gratelles, quelques uns se servent avec succes du soulfre pulverisé mê'é avec un peu de beurre frais pour en oindre les parties affligées.

Y 3

gio Le Chirurgien

Si la demangeaison est seulement aux mains, comme il arrive souvent, vous les laverez avec le lait clair, dans lequel vous aurez fait boüillir les seuil-

les & semence de Jusquiâme.

Pour tous les ulceres superficiels & gratelles, vous ne trouverez point de meilleur remede que le suivant, dont vous vous servirez au lieu de Tabac infusé dans le vin blanc pour en laver les infections de la peau, puis que celui-ci m'est suspect à cause des convulsions qu'il excite souvent, particulierement aux enfans.

Prenez une livre de la feconde eau de chaux, dans laquelle vous dissoudrez une dragme de sel armoniac dans une grande bassine, où vous le laisse-rez durant quinze heures, puis les silterez & en fomenterez doucement les ulceres.

àie.

DOS

dr.

210

20

fer

\$2°

Il sera bon de pratiquer le bain d'eau tiede, pour guerir la demangeaison & la gratelle.

#### De la Gale.

La Gale se fait d'une matiere grosfiere, comme la gratelle par une serosité subtile & acre. On la guerit par les remedes generaux, comme la saignée. & particulierement la purgation, qui doit être saite aux ensans par six ou sept fept grains de Mercure dulcifié avec un peu de moüelle de pomme cuite, aprés les avoir purgez par l'infusion de Sené & le Syrop de roses pâles: Les adultes seront purgez par quinze grains dudit Mercure dulcifié, dont la preparation a été donnée au Chapitre des remedes chymiques du Medecin des Pauvres.

u.enden

duveni,

ir, dies esteud

noiels &:

1 0001

later iss e celuical

1919 1068

מאופון ווי ו

1. 074 hanie

Mi Care

la lailina

15,65,9

great '

air d'es.

California Co

eregri.

Meilin

11 75.5

11, 9.

Mi's

Quand vous aurez satisfait à cette premiere intention, qui est la principale, vous userez d'un regime de vivre dessechant, & pilerez la racine d'Eaune autrement Enula Campana, dont vous tirerez le suc que vous mêlerez avec le beurre frais ou graisse de Porc pour en faire liniment: Ou vous prendrez le même suc que vous incorporerez avec un peu d'huile d'olive & de cire.

Mais si la gale est si rebelle qu'elle ne cede au regime de vivre, ni aux bains aprés les remedes géneraux, vous vous servirez de l'onguent preparé avec le Sublimé, décrite au Traité des Dartes.

### De la Brûlure.

Il y a trois sortes de remedes en usage pour guerir la brûlure; les uns empêchent l'inflammation, les autres appaisent la douleur, & les troisiémes dessechent.

Y 4 Les

Les remedes qui éteignent l'inflammation doivent être mis d'abord, comme le blanc d'œuf, ou le lard coupé en autant de tranches qu'il est necessaire pour couvrir les parties brûlées; Le suc de Pourpier ou de Joubarde, l'onguent vert preparé avec le suc de la moyenne écorce de Sureau qui est incorporé avec la crême de lait: Quelques uns pour attirer le seu des parties brûlées, appliquent l'oignon commun pilé avec le sel.

Vous ôterez la douleur si vous vous servez du lard sondu lavé en eau commune ou eau rose, y ajoûtant quelques jaunes d'œuts. Vous appliquerez à cet effet les seüilles de Pavot blanc boüil-

lies en eau ou lait.

Quand l'inflammation sera passée, vous dessecherez l'ulcere avec la chaux vive éteinte & lavée plusieurs sois, mêlée avec le beurre frais ou l'huile de

Millepertuis.

L'eau alumineuse preparée avec blancs d'œufs, distillez avec suc de plantain & Alun, est un excellent remede, non seulement pour la brûlure, mais pour dessecher & guerir toutes sortes d'ulceres & infections à la peau. Quelques-uns pour une plus grande facilité se servent de blancs d'œufs qu'ils agitent avec une pierre d'Alun dans une écuelle, jusqu'à la consistance de pomade.

### DES PAUVRES. TRAIT. III. 513

### De la Teigne.

La Teigne si familiere aux pauvres, & particulierement aux enfans, est guerie par trois moyens qui seront employezaprés les remedes géneraux, comme le regime de vivre dessechant, la saignée, & sur tout la purgation, qui sera preparée pour les enfans avec une décoction de feuilles de Betoine, en faisant infuser une dragme de Sené, y délayant deux cueillerées d'infusion de roies pâles.

Le premier moyen est par fomentation lors que la teigne est recente, fomentant chaudement la têteavec l'urine, aprés avoir coupé bien prés les

cheveux.

MINE T

E:5, L?

e 10fe

101110

: Que

DUMENTO

103 5003

· 10110 - 1 1

1118

2:011.4

M. 500 EN

Angelli A. Ilan

13,700 wile de

: 110

1 + 12,

1011

0.63

ما ما م

Le vinaigre fort dans lequel on aura fait bouillir les feuilles de Saule est de plus grand effet, ou bien vous ferez brûler du carton ou du papier à lachandelle, & mêlerez ce qui en reste avec de bon vinaigre pour fornenter frequemment la tête.

Les pauvres qui seront proches des eaux minerales de sainte Reine en boiront,& trempant fort souvent un linge rude dans lesdites eaux, s'en frotteront long temps la tête, & en sentiront un effet merveilleux, lesdites eaux trans-

portées ont le même effet.

Le

Le second moyen est dans l'emplatre suivant dont l'esset est connu par l'experience de nos pauvres, qui est plus seure que les remedes qui reçoivent le vis argent, le verd de gris, ou lorpin, qui souvent causent la mort ou laissent la stupidité qui dure autant

que la vie.

Prenez demi livre de farine de Froment, & pareille quantité de farine de Segle, faites boüillir & détremper avec trois chopines de fort vinaigre & une poignée de sel, & lors que la bouillie fera cuite & encore chaude, vous prendrez une livre de poix noire, pareille quantité de refine que ferez fondre chacune à part; & étant fonduës, vous les mêlerez avec la boüillie pendant qu'elle sera chaude, pour faire emplatre qu'étendrez sur la toile forte que vous appliquerez sur la partie malade, aprés l'avoir rasée & lavée d'urine chaude; vous enleverez la teigne en tirant l'emplâtre que vous renouvellerez selon la necessité.

Quand la teigne est rebelle, vous vous servirez du troisième moyen, qui consiste à couper les cheveux fort prés, trotter rudement la tête avec un gros linge & oindre toute la partie affligée avec du miel, & sur icelui mettre de la poix grossierement pulverisée, puis mettre une calotte de levain sur la tête

Call

(di)

40

li à

60

je n

P

2480

are,

ies:

श्रीति

DES PAUVRES. TRAIT. III. 515 & la couvrir de quelque linge: Vous laisserezfermenter ce remede deux ou trois jours plus ou moins selon la qualité de la teigne, aprés quoy vous enleverez cette pâte, & avec icelles les croûtes de la teigne. Vous pourrez réiterer ce remede s'il reste quelques croûtes aprés les avoir lavées d'urine chaude.

oncu pr

Sich er

and white

and the

gredius

12211

المَّالُونِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ

1 . ma 6 9

pellual.

raemp."

13186

d'Offin

reigne ca

607111-

2. 10 mg

yen, qui

fort prei

e afflicacy d

otte die y

יו ויון אין

ing tell

p Z

Quelques uns se servent avec succés des seuilles de l'herbe appellée Tapsus Barbatus, autrement bouillon blanc, dont ils tirent le jus aprés l'avoir pilée dans un mortier, & lors qu'ils ont sondu ou rasé le poil de la tête du malade, ils étendent l'herbe & le jus sur un linge & l'appliquent durant quelque temps soir & matin sur la partie malade, aprés l'avoir bassinée trois jours avec l'urine chaude.

Je ne veux point sinir ce Traité que je ne vous donne un remede géneral pour toutes les infections de la peau, dont vous aurez un effet sensible.

Prenez quatre onces de Ceruses avec six dragmes de Sublimé en poudre, & les mêlez avec une livre de beurre, & en faites liniment pour toutes les parties affligées. Où vous dissoudrez une dragme de Sublimé corrosif avec une pinte de la seconde eau de chaux pour en somenter les ulceres, les croûtes & toutes les infections de la peau. Y 6 De

### De la Pierre infernale.

Il est assez difficile de donner le nom à une pierre que l'Art a inventée depuis quelque temps, quin'est pas encore connuë aux Chirurgiens de Campagne, où elle peut être de trés-grande utilité pour le soulagement des pauvres: Les uns l'ont appellée infernale, à cause de sa grande activité; les autres l'ont appellée celeste, à raison de l'excellence de ses qualitez; mais comme ce nom peut être communà d'autres pierres, j'aime mieux entrer dans le sentiment d'un Medecin de nôtre temps, qui avec justice l'a nommée pierre Chirurgicale; car il semble qu'elle soit toute pour la Chirurgie, puisqu'elle accomplit toutes ces indications, & qu'elle satisfait presque à toutes les intentions que se peut profer un Chirurgien dans ses operations.

120

100

7.64

N. . .

PATE .

10A0

91.

Si vous l'examinez bien, elle divise les parties qui sont unies, & par accident elle unit celles qui sont divisées, elle consume ce qui est superflu, & par ce moyen elle ôte tout ce qui est étranger aus dites parties: ce que vous trouverez veritable par les observations suivantes sondées sur nos experiences, & celles de quelques expers Chirurgiens qui nous les ont communiquées.

Il est donc assuré que par le ministere de cette pierre, en touchant les chairs baveuses & sordides des ulceres, vous les guerissez; & si la gangrene n'est pas prosonde, vous separerez si bien le mort du vif, & les chairs mortisses de celles qui sont saines, que vous serez obligé d'avoüer que le secours que vous tirez de l'activité de cette pierre est plus sûre & plus promt, que celui que vous pouvez esperer des remedes ordinaires.

Trenon. J

enree ou

It pagette 3

10 (11 :

ecoran.

raingly !

16-111017

-soutres

rde Ple

יוני יוני

James;

· com

10 40 40 30

1913°

3 271 100

18.413

us of p

15 ....

17 A ...

1700.

L'experience nous a aussi fait connoître que les écroüelles ulcerées, &
les chancres verolez touchez de cette
pierre ont été gueris, lors que son operation a été aidée par les remedes géneraux: Si les bords calleux d'un vieil ulcere empêchent la réunion, vous les
separerez plus heureusement en les
touchant de cette pierre, que par la
lancette qui fait les scarifications; car
par ce moyen vous avancerez la cicatrice de tel ulcere, qui ne se feroit
point, si vous n'ôtiez cet empêchement.

S'il y a des tumeurs ou des excrescences qui ayant le pié grêlé, qui selon l'Art doivent être amputées, vous le ferez facilement par cette pierre, en touchant la partie la plus mince qui doit être separée.

Ce qui vous étonnera davantage,

c'est si je vous dis qu'introduisant cette pierre au fond des ulceres sistuleux, la callosité a été consommée, & que telle carie d'os, qui avoit resisté aux boutons de seu, a cedé à la puissance de ce remede aprés avoir été appliqué quelque tems sur ladite carie.

Mais toutes ces observations seroient inutiles, si je ne donnois aux Chirurgiens de la Campagne le moyen de preparer cette pierre, qu'ils pourront employer au service des pauvres malades gratuitement sans s'incommoder, puis qu'une telle pierre artisicielle qui ne coûtera que quinze sols, servira durant un an aux pauvres mala-

des de toute une Province.

Prenez deux onces d'argent de coupele reduit en limailles, faites les dissoudre dans un matras avec le double d'eau forte, versez la dissolution dans une cucurbite couverte de son alambic, ou autre vaisseau con venable que vous mettrez en feu de sable, & en retirez environ la moitié de l'humidité del'eau forte, laissez ensuite refroidir le vaisseau durant quelques heures, vous trouverez la matiere restante au fond de la cucurbite en forme de sel, lequel vous mettrez dans un creuset d'Allemagne un peu grand, qui sera mis sur un petit feu jusqu'à ce que les grandes ébullitions soient passées, & que

11,900

ence

que la matiere s'abbaisse au fond, & environ ce tems-là vous augmenterez un peu le feu & la matiere paroîtra comme de l'huile au fond du creuset, laquelle sera versée dans un vaisseau bien net, & vous la trouverez dure comme de la pierre; Si vous voulez vous la retirerez avant qu'elle ait cette grande dureté pour la couper par morceaux avec un coûteau, & luy donner une figure longue en pointe pour l'usage, la reservant dans une boëte, & ne la maniant qu'avec un peu de papier.

n sillar, p

1. 70U.

5217131

31110019-

שלויית כה

2 141

caecous,

5.165011-

edoubla

100 6825

n alani-

apieces

and it

1215

henres,

Appre:

e (312)

reals.

מון ווים

67191n

E . . 3 .

,0

### Des Fractures & Luxations.

Fracture est une solution de continuité en l'os faite par quelque violence externe.

Pour bien connoître la fracture, vous prendrez vôtre conjecture de l'effort de la cause agente, & de l'impuissance du membre, qui ne peut faire son action, car il est difficile que la fracture se fasse sans que l'action de la partie soit interessée.

Mais outre ces signes par lesquels la raison découvre la fracture, vous avez encore d'autres connoissances par le moyen des sens exterieurs; car s'il y a fracture, vous trouverez une cavité dessus 520 LE CHIRURGIEN dessus ou dessous la fracture; vous verrez la figure changée, vous entendrez le craquement des os fracturez en pressant le membre & le malade se plaindra d'une douleur trés-vehemente, qui est inseparable de la violence faite aux parties membraneuses & nerveuses, qui couvrent les os fracturez.

La Luxation est proprement la chûte de l'os hors de sa propre cavité, qui empêche le mouvement volontaire, causée par une grande tension externe, ou par relaxation interne des liga-

mens.

Par cette definition il est facile de connoître qu'il y a deux fortes de luxations; une parfaite appellée en François déboiture, qui le fait quand la jointure est toute disjointe; de sorte que la tête de l'os abandonne son affiette: l'autre est imparfaite, nommée fub-luxation, qui est quand l'osn'est pas entierement déplacé encore qu'il ne soit pas dans son assiette naturelle.

La Luxation parfaite se fait ordinairement par quelque mouvement violent, comme chûte, coup & extenfion: La Luxation imparfaite se fait lentement, quand les ligamens tant internes qu'externes sont relâchez, ou promptement quand ils sont violemment efforcez, comme en ceux qui le tordent le pié. Or le relâchement se

fait

C .. .

11-12

Marie.

12.00

1100

()·a1

Ed y

II.

P. C.

DES PAUVRES. TRAIT. III. 521 fait, ou par extenuation des muscles qui couvrent la jointure, ou par foiblesse naturelle des ligamens qui l'environnent, ou par l'abondance d'une matiere pituiteuse qui les relâche, & qui remplissant la cavité pousse dehors

la tête de l'os qui y étoit logée.

Distant

Litricia p

J137 171

11206 is 1

tienelle y

VID COLD

erections cotule.

OCH -

In Cal.

opraire,

n exter, t

125/18/10

1 10

to Ble 1

m F1990 ;

mand is do fort.

mailias )

ומייותו ב

Passist D

...

intha []

. .... 0140

Contract to

. 7 0

10 15 31

3,77

Vous connoîtrez la Luxation parfaite, s'il y a une cavité extraordinaire dans la partie d'où l'os est éloigné, & une éminence en celle où il s'est jetté: Si le mouvement de l'articulation ou jointure est petit, cardans la Luxation imparfaite il est simplement depravé: Que si les Ligamens sont seulement relâchez, vous le connoîtrez par ce signe infaillible, qu'en pressant l'os d'un côté vous le chassez de l'autre. N'oubliez pas sur tout pour bien connoître toutes sortes de Luxations, de faire toûjours comparaison de la partie malade avec la faine.

Je ne puis ici pour la guerison des Fractures & Luxations, proposer des medicamens en faveur des Pauvres selon le dessein de ce Livre, pour ce que la guerison confiste en la reduction des os dans leur état naturel, qui se fait plutôt par operation de la main & par bandages, que par medicamens.

Mais j'ai à donner trois avis pour les Pauvres, qui souvent sont estropiez & dans l'impuissance de gagner leur vie par faute de les pratiquer, & qui d'ailleurs sont plus sujets aux Fractures & Luxations que les Riches, à cause de la necessité du travail qui les expose aux chûtes & aux causes exterieures; violentes.

Le premier avis que je leur donne: est, qu'ils ayent recours le plûtôt que! faire se pourra à ceux qui les peuvent: guerir; Car si dés le premier jour! avant le temps de la fiévre on ne reduit: les os rompus en leurs places, & si l'on differe jusqu'au septiéme jour, il est à craindre que l'os ne se corrompe, com. me l'experience fait connoître, étant: assûré que plus on tarde la guerison. plus le mal est difficile à guerir, puis! qu'aprés ce temps rarement peut-on! faire l'extention necessaire sans danger de convulsion: ce qu'on peut dire aufsi des Luxations; car si les os deboitez! ne sont bien tôt remis dans leur siege: naturel, il s'amasse dans la cavité: qu'ils ont abandonnez une matiere pituiteuse qui empêche leur reduction; De sorte que non seulement les membres affligez sont privez de nourriture, mais aussi les parties voisines, à cause: de la cessation du mouvement des jointures, & de la distorsion des vaisseaux & des muscles; Ce qui souvent reduit les pauvres à la mandicité.

Le secondavis que je donne aux Pau-

vres ,,

Mra.

efo

dis

poin'

1651

A .:

toten

perie

into

10-6

Oujl

mani

ience

6:19

計

DES PAUVRES. TRAIT. III. 523 vres est, que si aprés quelque chûte ou effort souffert, il y a soupçon de tracture ou deboitement d'os, ils n'ayent point recours aux renoueurs, ou à telles sortes de gens, qui sans aucune connoissance & raisonnement s'ingere de reduire les membres fracturez & hors de leur place, si ce n'est qu'ils soient convaincus par une longue experience de leur adresse en telles operations: Car j'ai remarqué tant de desordre dans leur procedé, que souvent où il n'y a qu'une simple contusion, ils manient le membre avec tant de violence, le feignant ou croyant fracturé, qu'ils causent par ce moyen de grands abscés, avec une disposition à la gangrene, lors qu'un peu d'huile rosat avec un blanc d'œuf suffiroit à guerir un petit mal, qu'ils rendent si grand par leur ignorance.

11

Contras 1

ractures & s

acaule ce d

es expore o

xterieuret a

eur donne la

rigiót que i

greavent.

mier jour ]

ne reduit 1

&filon 4

it, iletta I

na come

· ingat

erir, puis f

popul-00

medanuer i

diregulo II deboutes

1907 11776

in the

मले जाती

Ju spilled

in immit

Ile" et l

de at l

Que si je sollicite les Pauvres de ne s'exposer à tels perils, je dois convier Messieurs les Chirurgiens de ne point negliger cette operation, ni de l'abandonner à tels ignorans, mais plût ôt de s'exercer avec toute l'exactitude possible à cette reduction pour y réussir par la connoissance qu'ils ont de l'anatomie & de l'articulation des os, afin que tous ceux qui en auront besoin reçoivent l'effet de leur connoissance & de

leur experience.

Mais

11:17

Philip

61.1

2100

moin

(0000

C4: 1

100 it

ble

1360

6.3

da !

Mais si je fais cette justice à Mesfieurs les Chirurgiens de convier tout le monde d'abandonner les Renoüeurs pour recourir à leur adresse, asin de s'exempter des fâcheux accidens qui suivent tant de funestes operations, qui se font sans art & sans connoissance, j'ai droit de les prier, avec toute l'affection possible, d'étendre leur main bien-faisante sur ces Pauvres abandonnez, de les affister charitablement en reduisant leurs Fractures & Luxations, avec cette assurance que Dieu qui ne se laisse vaincre en liberalité, se chargera de cette dette, & que sa Providence leur ménagera certains moyens pour les recompenser de leurs bien-faits des cette vie, outre la gloire éternelle qu'il leur reserve pour l'avoir assisté en la personne des Pauvres.

# L'AUTEUR aux Pauvres qui sont malades.

S I je vous regarde (chers Pauvres)
par les yeux du corps & par les inclinations de la nature, je n'aurois pas
peut-être employé ma plume pour
vous prescrire des remedes dans vos
infirmitez; car les vieux haillons qui
vous rendent méprisables, les apostemes & les ulceres qui vous font horribles,

DES PAUVRES. TRAIT. III. 525 bles, & les odeurs puantes qui infectent ceux qui approchent de vous, ne peuvent rien exiger de vos sens pour votre ioulagement. Si je vous confidere par la raison, qui est la loi commune que Dieu communique à tout le monde, elle me persuadera de prendre part àvos disgraces, & de vous donner au moins des marques de tendresse & de compassion dans vos infirmitez: Mais si je vous envisage par la Religion Chrêtienne, & que me dégageant des fausses images des sens qui me seduiient, je penetre au travers des nuages qui vous couvrent, dans le secret de vôtre origine; de vôtre puissance refserree sous les apparences de vôtre foiblesse, & des riches tresors que vôtre pauvreté nous cache, je ne dois avoir que du respect pour vous, & avouer que ce travail que je vous offre est bien au dessous de ce que je devrois entreprendre pour vous aider & soulager dans vos miseres.

es a Meira Orientou di

engrand )

icens q / 5

erations ?

innoi la con

ger \*OUTE | Hra lene I

The street P

Company to 1

Abrest &

ו פונה מיחיו

Lingo la

A.1A

124 159

La april

1: 2000

: Parcit

Mi 23.72

10. 3 . 1

En effet, quand je vous regarde par ces yeux invitibles que la Religion donne aux Chrêtiens, vous devez être estimez les delices du Ciel, plûtôt que les rebuts de la terre, plûtôt les favoris d'un Dieu que les objets de l'horreur Chrides hommes: Car vous tirez (si nous saus divous examinons bien) vôtre origine vites d'un Dieu Homme qui a étably le pratthrô dans

Ter-

gull.

thrône de la pauvreté sur la Créche; paupe- qui l'a épousée pour vous en faire part, ressem- & condamnant les riches que le siecle fificat. estime, il a été vôtre premier Panegyriste, comme le premier de tous les pauvres, il a fait continuellement vos éloges, vous a canonisé vivant sur la terre, & publié heureux de sa propre bouche, pour ne point laisser de doute à ceux qui ne jugent de vous que par le rapport des sens & de la nature: Ainsi la pauvreté qui avant ce temps étoit si hideuse & si difforme, a été le seul patrimoine d'un Homme-Dieu, & le seul bien qu'il a possedé sur la terre; elle a été deifiée par sa Sagesse éternelle, & couverte de sa sacrée Personne, & depuis ce tems-là elle est devenuë si belle en la vôtre, que si nous en connoissions les avantages, il n'y auroit point de Chrêtien quine la demandât en partage, & qui n'en fit l'objet de son bonheur & de sa felicité.

Mais, chers pauvres, je ne vous considere pasicy seulement couverts de ce manteau sacré de la pauvreté de nôtre Maître, maisencore chargez de maladies & de douleurs, qui sont les enseignes de vos miseres & de vos infortunes: qui vous rendent les images de ses souffrances, comme vôtre pauvreté sans secours est la copie de sa vie inconque & méprisée; & ainsi je vous

puis

ia: il

Carri

14. 16

()4.1

Salig

Carrie

Tieso!

QUE P

Filt;

Julice

D'2"

Mais

11 797

Ye"37

comm

Menr

ere pe

al n

Mill

Vesti

Jara;

puis assurer qu'il vous a enfantez dans les tranchées de sa Croix, qu'il vous a cachez dans la playe de son côté ouvert sur le Calvaire, qu'il vous a écrits comme les vrais predestinez avec son Sang dans le Livre de vie, à raison de cette avantageuse societé de peines, & cette necessité de souffrir que vous avez avec lui dans la condition de Pauvres oû sa grace vous a appellez.

Crest : 11

grant 1

plation . I

Canar L

this had

TOPEN B

r for 's

1.10000

Jedyna V

e. lir

ps moit if

· Alm

7.1

Mary or

e, di di

noilicsi

Color 1

en para-

jou bon-

11 . 12

3000

16 110.

demal

es entire

ill (Oliv

1386911

111116

718 1110

12 1011.

Ph

Voyez donc, chers Pauvres, puis que vôtre origine est si sainte, vôtre genealogie si divine, & que vos avantages sont sigrands, si ce n'est pas avec justice que je vous ay voué ma plume & mes soins, pour vous assister aussi bien dans vôtre pauvreté que dans vos maladies: La profession de Medecin, à laquelle Dieu m'a appellé, m'oblige si particulierement à ce ministere envers vous, que je vous dois confiderer comme ceux que Dieu a mis dans ce grand Hôpital du monde, non seulement pour avoir ma compassion, & être regardez en passant comme des puits deserts qui sont toujours laissez au même état qu'on les rencontre; mais pour recevoir de moi des linitifs à vos douleurs, & des remedes à vos mi-Plut à Dieu, chers Pauvres, qu'animez de l'esprit de la charité, nous vous pussions tous dire avec la mêmetendresse, que S. Paulaux Corin-

Episto- rinthiens: Vous étes une lettre écrite, la no- qui doit être reconnuë & lûë de tous vos estis les hommes, écrite non avec l'ancre, Christ. mais avec l'esprit de Dieu: Dans cett esprit vous seriez toujours prefereza aux Riches malgre les sentimens que le monde inspire à ses partisans, &c vous seriez toûjours considerez comme les titres par lesquels on aspire au Royaume celeste; & comme en vôtres personne on reconnoît un Dieu pauvre & abandonné sur la terre, vous leriez par cette reflexion regardez com-me les sujets de nôtre salut, de nôtre: joye, & de nôtre felicité.

Mais aimables Pauvres, fidans cett esprit nous vous considerons encore: comme ceux qui étes les dépositaires des graces & des faveurs d'un Dieuhomme: Souffrez que nous vous prions de demander pour nous, que dans la vieillesse de l'Eglise il fasse revivre le premier esprit du Christianis. me, qui animoit tous les fidéles à s'affister mutuellement comme enfans de: Dieu, & de veritables freres; & que dans cette vûë nous nous oublions plûtôt nous-même, que de vous oublier dans vôtre indigence: Que nôtre langue, s'attache à nôtre palais, si vous n'étes pas le premier objet de nos foins & de nos emplois, afin que vous ne loyez pas un jour des juges impi-

toya-

toyables pour condamner nôtre dureté au jugement de Dieu, mais que nous foyons participans de la gloire qu'il donne à ceux qui sont comme vous pauvres de cœur, d'esprit & d'affection.

Les pauvres qui se serviront de ce Livre, doivent seavoir que,

La Livre, L'once,

at the

M. O. :

Jab ( )

s preleit.

ripir il

, 190i.

i . a \*+ | 1

r. protes

1.10

a Diena

os vens

1/19/10/10

77/121:01

Mi ("

10-

feize onces. huit dragmes.

pese

La dragme, autrement le gros qui est environ le pois d'un double,

trois scrupules.

Le scrupule,

vingt-quatre grains d'orge ou de froment. L'on donne au public la maniere de faire l'Eau Vegetale & le Syrop Cordial du F. Ange Capucin, & l'on supplie les personnes charitables d'en donner liberalement aux pauvres; outre le soulagement qu'ils en recevront, ce sera le moyen de leur attirer les benedictions du Ciel. puisque selon la parole de Fesus-Christ: Ce que vous ferez aux pauvres, je le tiendray fait à moymème.

ion

2 11

Tone

16:1

flar.

10,0

da !!

Coline

Cail.

finn .

## PREMIERE MANIERE DE FAIRE

L'EAU VEGETALE.

Renez deux onces de crême de Tartre en poudre, que vous mettrez dans une terrine ou autre vaisseau de terre, verfée dessus deux pintes d'eau bouillante, remuez-là avec une spatule de bois l'espace d'un Pater, puis versez doucement de l'eau de Tartre calciné; il se fera une ébullition, continuez de verser jusqu'à ce qu'il ne s'en fasse plus & que l'eau devienne insipide, quand elle sera refroidie & passée, l'on y ajoûtera pareille quantité de bonne eau simple, pour en prendre: tous les matins cinq à six verres dans l'espace d'une heure, observant le regi-MC.

me que l'on a de coûtume aux Eaux minerales: Que fi ces Eaux Vegetales ne font suffisamment d'évacuation l'on pourra de quatre en cinq jours y ajoûter en infusion dans le premier verre le pois d'un écu d'or ou deux de Sené. l'on peut continuer ces Eaux Vegetales quinze jours ou trois semaines; & plus s'il est necessaire. Elles sont propres pour le soulagement ou guerison des maladies qui dépendent des obstructions du Foye & de la Ratte; elle corrige l'intemperie des entrailles.

1 1 1014 3

ir war as

up n is a

mer line. I

eppich Sa

Colors ?

18: \$10114

1342 980

erez aux

itarjova

जुलार वेह

1 - 1 19 0° a

11 111198

ं भारत

1. 1115

MANUFA .

In It is

William to

いったき

1662.00

### Pour calciner le Tartre.

Prenez deux livres de gros Tartre de Montpellier, que mettrez dans les charbons ardens, il faut l'y laisser jusqu'à ce qu'il soit blanc, mettez cette calcination dans une terrine, versez dessus deux pintes d'eau bouillante, étant refroidie & passée, elle sera disposée pour faire l'Eau vegetale.

Seconde maniere plus facile pour faire l'Eau Vegetale.

Prenez un coquemart de deux pintes, que vous remplirez d'eau, que vous ferez boüillir; étant retiré du feu mettrez peu à peu le pois de quatre écus d'or de crême de Tartre en poudre, & le pois de deux écus d'or de sel de Tartre, il se sera une ébulition par la rencontre des deux sels qui se passe à l'instant, étant refroidse & passées l'on en prend deux ou trois verres dans l'espace d'une heure, observant le regime comme il est dit ci-devant.

Troisième maniere de faire l'Eau Vege-

che, une once & demie de sucre sin en poudre, la moitié d'un citron coupé menu sans le peler, le pois de deux ou trois écus d'or de sel Vegetal, versez deux ou trois fois vôtre Limonade dans un autre vaisseau étant insusée, une heure sera passée pour la prendre du matin ou le soir, cinq ou six heures aprés le dîné. & l'on peut manger deux heures aprés. Que si l'estomac des malades ne peut s'accommoder à la Limonade, l'on peut taire de l'eau de veau ou de poulet, où l'on fera sondre le sel Vegetal.

Bouillons pour le soulagement ou guerison des hydropiques.

Prenez un boüillon de veau ou de poulet, dans lequel vous ferez fondre le

100

DES PAUVRES. TRAIT. III. 533
le pois d'un écu d'or & demi de sel Vegetal, l'on en peut prendre deux sois par jour, le matin & l'aprés-dîné, quatre à cinq heures aprés avoir pris de la nourriture. Ces boüillons tiennent le ventre & les urines dans la liberté; que si la necessité oblige à une évacuation plus considerable, l'on peut dans le même boüillon y ajoûter une once de manne, le pois d'un écu ou deux de follicules de Sené; & si la saison le permet l'on pourra dans les boüillons y ajoûter un peu d'herbes potageres & sur tout du cerseüil.

A Justin

Dille.

Milian.

mi dise

ille Vilgea

P11777

रः भा हो।

intonsie

THE PERSON

is neu es

n jer å

12/06W

### Pour faire le sel Vegetal.

Prenez demie livre de sel de Tartre que mettrez dans une terrine, avec une livre de crême de Tartre en poudre, versez dessus autant d'eau boüillante qu'il est necessaire pour la parfaite dissolution de vos sels, qui seront siltrez au papier gris & évaporez dans une terrine de grais à petit seu, l'on aura le sel Vegetal trés-blane.

### Pour faire le Sirop cordial.

Prenez deux onces de fleurs de Papaverrheas, ou autrement appellé Cocquelicoq, une once de fleurs de Buglofe, une once de fleurs de Rose rouge. Z 3 une

LE CHIRURGIEN une once de fleurs d'Oeillet. Mettez vos fleurs dans une grande terrine, versez dessus quatre pintes d'eau bouillante; vôtre infusion refroidie & passée, l'on la reduira en Sirop avec sept ou huit livres de beau sucre, qui étant tout chaud sera versé dans une terrine, le Sirop refroidi l'on y mêlangera trois onces de l'essence Diaphoretique, & cinq ou six onces de bonne eau de fleurs d'orange. Il faut observer que le mélange se fasse avec une spatulle de bois ou cueiller d'argent. Son usage est d'en prendre trois ou quatre cueillerées par jour, battuës dans quatre verres de bonne eau simple: on en prend un verre ou deux le matin à demy quart d'heure de l'autre. L'aprés-dîné l'on en peut prendre un verre, & le soir en se couchant, que ce soit autant que faire se pourra deux ou trois heures devant ou aprés avoir pris de la nourriture.

L'effet du Sirop est de fortifier l'estomach & le cerveau, de rectifier lefang; par sa vertu diaphoretique, il penetre les humeurs & les rend dociles, capables d'évacuation. Il est singulierement propre pour la petite verole, toute sorte de dévoyement, des

goûtes & de rhumatismes.

## DES PAUVRES. TRAIT. III. 535 Pour faire l'essence Diaphoretique.

Prenez quatre onces de sel Armoniac purisié, huit onces de sucre royal, mettez-les en poudre, & mélangez ensemble dans une Cornuë ou Alambic avec sa chappe & grand Recipient bien lutté, qui sera mis au bain de sable, observant les degrez du seu qui doit être trés fort à la sin, l'operation se peut faire en huit heures. Rectifiez vôtre essence avec un petit Alambic de verre qui sera mis dans une phiole de verre bien bouchée pour le besoin.

## RECEPTE POUR LA Fiévre tierce ou double tierce.

I L faut prendre la pesanteur d'une pistolle d'encens en larmes, pour deux liars du bon Saffran & du sel autant qu'il en faut pour un boüillon, & bien piler le tout ensemble.

Aprés prenez de la suie de cheminée la grosseur d'un œuf, comme aussi le jaune d'un œuf frais du même jour, & mettez le tout avec ce que dessus & le repilerez ensemble, afin de le bien fai-

re incorporer.

1.1

1 (202)

aveclent l

6.. 9150

eterrice,

ma. K

est je

MET CLE

new ede

iges!

11 at 10 .

i tanii k

16.5.161°

.....

india.

etite ne.

J. ...

Après prenez un filet de bon vinaigre pour le délayer & démêler-pour faire l'onguent.

drez vous en servir, vous le mettrez & étendrez sur les bandes de linge de la largeur de deux ou trois doigts pour être mis en même temps sur les deux poulx de chaque bras comme des brasselets, & les y saut coudre asin qu'il ne s'écarte de dessus les deux poulx, & faut les y laisser sans les sortir neus jours durant, d'autant que ledit remede ne guerit que petit à petit & sans tourmenter le malade, au contraire il trouvera de jour à autre du soulagement.

Le dit remede s'aplique sur les deux poulx demy heure, ou une heure avant

que la fiévre prenne au malade.

Vous ne ferez le dit remede que lors que vous voudrez vous en servir, d'autant qu'étant frais fait, il aura plus de vertu.

FIN.

### APPROBATION.

J'Ai lû le Manuscrit intitulé Le Medecin & Chirurgien des Pauvres dans lequel il n'y a rien qui en doive empêcher l'impression.

Signé LA CHAMBRE.

17

20

101

LE LIBRAIRE AU LECTEUR.

Sur la septiéme Edition du Medecin des

Pauvres.

ić .

ge. jider

12115

1 12"1

1, 10000

n itali

111136

P) 14 cm

ME dian.

M2 0,311.

20,454-

I Mil-

danser.

ra My.

16416

ei ecuelois PREFACE.

C Iles précedentes Editions du Mede-O cin des Pauvres ont été fortagréables au Public, comme l'experience me l'a fait connoitre par le promt & grand debit qui s'en est fait dans toutes les Provinces de l'Europe; j'ai sujet d'esperer, Mon cher Lecteur, que cette septiéme Edition vous plaira beaucoup plus que celles qui ont parû jusqu'à present, puis que vous y trouverez, non seulement tous les sujets de Medecine, dont l'Auteur a parlé dans les fix autres Editions avec beaucoup de science & de méthode; mais encore quelques nouveaux Traitez de Medecine, & principalement celui du QuIN-QUINA, qui est un remede merveilleux, specifique & fébrifuge contre la fiévre quarte, & toutes les fiévres intermitentes, pourvû qu'on en fasse un bon usage, & que l'on évite tous les abus qui fe pourroient commettre, & qui nous font amplement & curieusement remarquez dans son Chap. du Quinqui-NA. L'Auteur du Medecin des Pauvres en a fait l'experience sur plusieurs malades de fiévre quarte, & autres fiévres interintermittentes, qu'il a gueries sans red chûte: il s'en est servi pour lui-même dans la siévre quarte qu'il eût au mois de Septembre de l'année 1690, il en fut gueri pour en avoir pris une seule sois dans l'intervalle de son troisséme accés: jugez par là de l'excellence de ce remede, quand on s'en sert comme il saut.

Vous trouverez encore dans cette septiéme Edition une nouvelle Table Alphabetique, Generale & Méthodique de toutes les matieres de Medecine qui se rencontrent dans les 10. Livres du Medecin des Pauvres qui n'a point parû dans les autres Editions, & qui soulagera beaucoup l'esprit du Lesteur.

Je ne vous fais aucune excuse pour l'Auteur du Medecin des Pauvres, car il a contribué autant qu'il a pû à la guerison de toutes sortes de maladies corporelles & spirituelles. Il y a dis-je, contribuésaintement & fortement, tant par ses écrits, que par ses exercices continuels de Medecine, qu'il pratique depuis plus de 40. ans, avec applaudissement de tout le monde: & j'ose même vous dire, sans faire tort à sa modestie; qu'il est un Medecin parfait, puis qu'il a son esprit rempli des plus saintes maximes de nôtre Religion, & des Principes les plus clairs & les plus certains, qu'il y ait dans toute la Medecine, soit ancienne, soit nouvelle.















